

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



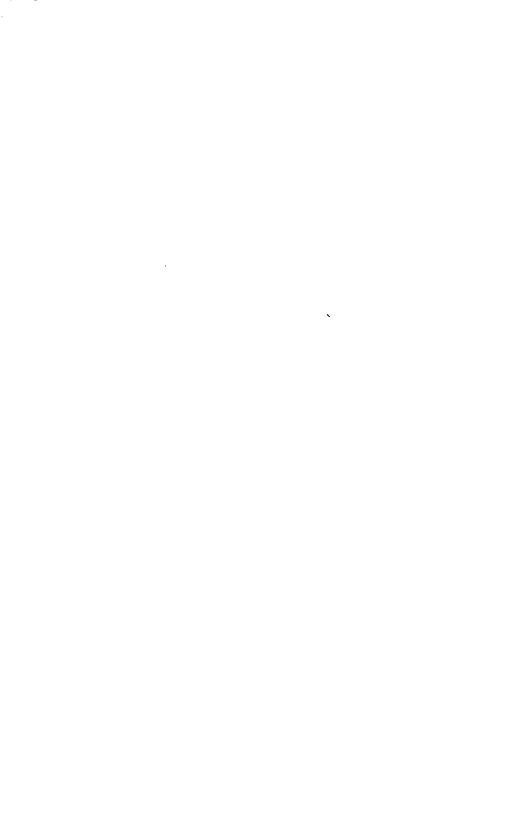



# LA GRAMMAIRE FRANÇAISE

LES GRAMMAIRIENS

DU XVIº SIÈCLE.

#### DU MÊME AUTEUR :

PRÉCIEUX ET PRÉCIEUSES. Caractères et mœurs littéraires du XVII° siecle. — 1 vol. in-8. Paris, Didier et C°. 7 fr.

DICTIONNAIRE DES PRÉCIEUSES, par Somaize. — Nouvelle édition, revue et complétée par M. Ch.-L. Livet (Bibliothèque elzevirienne). 2 vol. in-16.

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, par Pellisson et d'Olivet, avec une introduction, des éclaircissements et des notes, par Ch.-L. Livet. — 2 vol. in-8. Paris, Didier et C<sup>a</sup>. 14 fr.

LA MODE DANS LE LANGAGE. 1 vol. in-8. (En préparation.)

Paris. - Imprimé par E.Thunot et Co, rue Racine, 26.

## LA GRAMMAIRE FRANÇAISE

ET

# LES GRAMMAIRIENS

DU XVI SIÈCLE,

PAR

CH.-L. LIVET, 1725 - 75

DUBOIS (SYLVIUS).

L. Membert. J. Pelletier, G. des Autels. P. Ramus. J. Carrier, J. Pillot, Ab. Mayhibu.

Rob. ST HENRI ESTIENNE. CLAUDE DE SAUS-LIEN, THÉODORE DE BÈRE.

LEXIQUE COMPARÉ, ETC.

### PARIS.

DIDIER ET C12, LIBRAIRES, AUG 35, QUAI DAS AUGUSTINS. 7

AUG. DURAND, LIBRAIRE,
7. RUE DES GRÈS-SORDONNE.

1859.

(Tous droits réservés.)

840.5 L78

.

#### A SON EXCELLENCE

# MONSIEUR ROULAND,

# MINISTRE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AU DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES.

#### Monsieur le Ministre,

En me permettant, par une souscription importante, de publier la Grammaire française et les Grammairiens du XVI' siècle, Votre Excellence m'a accordé une faveur insigne dont je viens aujourd'hui lui témoigner ma reconnaissance.

L'intérêt que vous portez aux lettres, Monsieur le Ministre, est bien fait pour les encourager, et c'est un grand honneur pour moi d'être un de ceux sur qui s'est tournée votre bienveillante attention.

Solum patrium vertas: fouillons le sol de la patrie. Rien ne peut être indifférent de ce qui intéresse notre histoire nationale. C'est en persistant à l'étudier que j'essayerai de conserver la bienveillance de Votre Excellence et de justifier la faveur qu'elle m'a faite.

J'ai l'honneur d'être avec un profond respect,

Monsieur le Ministre,

De Votre Excellence

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

CH.-L. LIVET.

## PRÉFACE.

L'analyse des traités composés au xvi° siècle par nos premiers grammairiens a été le principal objet que nous nous sommes proposé dans ce travail; mais, pour bien faire comprendre la nature de leurs œuvres, nous avons présenté des spécimens exacts de leur style et de leur orthographe.

Nous avons cru devoir joindre aux textes analysés un ensemble de notes qui offrit un corps complet de doctrine : les patois, les grammaires anciennes, grecques et latines, les essais plus ou moins imparfaits tentés avant Jacques Dubois, les systèmes exposés à l'étranger par des auteurs contemporains, enfin les théories émises au xvii siècle, toutes ces sources nous ont fourni d'utiles rapprochements avec les opinions que nous avions à signaler dans nos grammairiens français du xvi siècle.

Deux questions restaient encore à traiter en dehors de ces commentaires; nous avons montré, par la comparaison de trois lexiques publiés entre le milieu du xvi et la première moitié du xvii siècle, les lentes modifications de l'orthographe; l'étude de la prononciation a été l'objet d'un appendice où nous avons traduit, en les abrégeant, les ouvrages spéciaux de Claude de Saint-Lien et de Théodore de Bèze.

Tel est en résumé le plan suivi dans ce livre, destiné à faire connaître les premiers efforts tentés principalement en France, mais aussi à la même époque, en Espagne et en Italie, pour créer, dans chacun de ces pays, une grammaire nationale. De tous côtés, en effet, on voyait s'opérer un grand mouvement de rénovation littéraire. En même temps que poètes et prosateurs, mer-

veilleusement secondés par la découverte de l'imprimerie, répandaient le goût des choses de l'esprit, la grammaire s'efforçait de régler l'usage de la langue générale. Mais l'entreprise, mal conçue, fut mal exécutée, et dut rester sans influence sur le développement de notre littérature. La grammaire, cette science d'observation, fut constituée à priori par des hommes qui consultèrent les grammairiens grecs ou latins, ou qui s'appuyèrent sur de stériles abstractions philosophiques; mais qui eurent le tort de se croire maîtres de la langue parce qu'ils devaient la régler, et se crurent assez forts pour la dominer sans la consulter : de là ces ouvrages si étrangers au vrai génie de notre langue, et qui, trop esclaves de vaines théories, ne tiennent pas assez compte des faits: de là encore tant d'opinions personnelles qui se suivent et se combattent, au lieu de se compléter ou de s'éclaircir; de là enfin cette science restée si longtemps stationnaire quand la langue, livrée à elle-même, faisait des progrès si sensibles.

Bien des considérations du même genre ressortiront de la lecture de cet ouvrage; elles se présenteront assez souvent à l'attention du lecteur pour que nous n'ayons pas cru nécessaire de les relever ici.

Nous aurions aimé à donner aussi les textes mêmes des grammairiens originaux : l'accueil fait à ce livre pourra nous décider à entreprendre ce nouveau travail.

Le présent livre est de ceux qui ne donnent à leurs auteurs ni gloire ni profit; mais nous serons amplement récompensé de nos soins si, comme nous l'espérons, il rend quelques services à ces esprits sérieux que le mouvement actuel de l'érudition pousse à rechercher, dans les origines de notre langue, les causes qui devaient amener ses progrès.

CH.-L. LIVET.

45 mai 1859.

## LA GRAMMAIRE FRANÇAISE

ΕT

# LES GRAMMAIRIENS

AU. XVIº SIÈCLE.

I.

## JACQUES DUBOIS.

TRAITÉS GRAMMATICAUX'.

La langue française ne fut réellement constituée qu'au seizième siècle. Rompant avec les errements de la période précédente, elle était devenue de plus en plus hostile au jargon barbare trop longtemps conservé dans nos églises et nos cours souveraines. Consacrée par l'usage vulgaire et déjà riche en chefs-d'œuvre, à cette époque elle réclama des lois fixes qui, répandues dans les diverses provinces, y fussent égale-

<sup>(1)</sup> Jacobi Sylvii ambiani in linguam gallicam Isagwge, una cum ejusdem Grammatica latinogallica, ex Hebræis, Græcis et latinis authoribus. — Cum privilegio. — Parisiis, ex officina Roberti Stephani, M.D.XXXI. — 1 vol, in-4°, pp. l-XIV et 1-90, puls 90-159.

ment suivies, et pussent amener, après l'unité politique, l'uniformité du langage.

On a, de nos jours, attaché à la Réforme une importance exagérée dans ces matières; on ne s'est pas contenté d'attribuer à cette grande manifestation le progrès et la constitution définitive de la langue; on a été jusqu'à faire honneur à l'esprit nouveau qu'elle introduisit, de la publication de nos premiers traités grammaticaux. Pour nous, entre l'apparition de la Réforme et les premiers essais d'une grammaire, si nous voyons une relation de temps, nous ne pouvons admettre un rapport de cause à effet : cum hoc, ergo propter hoc n'a jamais été une formule concluante de raisonnement.

En 1530, sans doute, la Réforme avait déjà pris de grandes proportions et acquis une large influence; mais le langage courant de nos écrivains, et du peuple surtout, n'avait attendu ni Luther ni Calvin pour avoir besoin d'être soumis à des règles écrites. Quelques années encore, et l'ordonnance de Villers-Cotterets, en prescrivant l'emploi exclusif du français dans tous les actes, civils et judiciaires, consacrait bien moins l'influence prétendue de la Réforme sur la langue qu'il ne constatait le fait irrécusable de l'existence du langage usuel.

C'est donc à la nécessité de régler, non pas le langage des Réformés, mais l'usage général de la langue vulgaire, que nous devons les œuvres de nos premiers grammairiens. A les examiner même, ce sont moins encore les Français qu'ils veulent instruire, — l'usage, si puissant en fait, semble leur suffire comme règle,
— mais les étrangers. Aussi est-ce en latin qu'ils écrivent : « En latin, dit J. Dubois, pour que ces v principes de notre langue puissent servir à la fois aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols, à tous les étrangers enfin. »

Après ces quelques mots par lesquels il explique au lecteur l'objet qu'il s'est proposé, Jacques Dubois ajoute:

... Vale, et si quid habebis rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum.

Mais il était difficile de rien opposer à l'auteur qui fût supérieur à son œuvre; son livre est le premier ouvrage imprimé en France dans l'intérêt unique, absolu, exclusif, de la langue française : le 28 avril 1529 paraissait bien le Champfleury de maître Geoffroy Tory, lequel renvoie même, pour certaines questions grammaticales, au livre antérieur du Jeu des échecs; mais la grammaire n'était pas son objet spécial, et si en juillet 1580, était publié en Angleterre le précieux ouvrage de Palsgrave, il était écrit en anglais, et certainement il ne fut connu en France que longtemps plus tard.

Jacques Dubois, dit Sylvius, sera donc le premier écrivain que nous étudierons dans cette revue des grammairiens du seizième siècle.

Son livre est dédié à Éléonor (d'Autriche) reine de France, à qui Dubois était recommandé par le sieur de la Barre (1) (a Barra), gouverneur de Paris, et ce volume est daté « de la maison de Guillaume Vavasseur, très-habile chirurgien, aux calendes de janvier. »

Dans un court avant-propos au Lecteur, Dubois dit quel motif l'a décidé à donner son ouvrage et quel but il a poursuivi. — Il est honteux qu'un homme paraisse étranger dans sa langue maternelle; si les hommes diffèrent des animaux par la parole, c'est par la politesse du langage qu'ils diffèrent entre eux : ce n'est donc √ pas sans raison qu'il a entrepris de donner à la langue. française ses premières règles et d'allumer le flambeau pour la postérité, qui, éclairée par lui, pourra faire mieux. Il espère que son volume tombera entre les mains de gens érudits, qui découvriront les fautes ou trouveront des améliorations; ceux-là il les prie. il les supplie d'adresser leurs critiques à l'honorable. au savant, au zélé, au fidèle libraire Robert Estienne, pour servir à une nouvelle édition. — Souvent, ajoute l'auteur, il a dû reprendre la mauvaise écriture du français, et y substituer une saine orthographe, conforme à l'usage, et qui n'ait plus à subir de changements; si parfois il a fait des concessions au peuple, c'est en attendant mieux.

Dubois avertit ensuite le lecteur de quelques ad-

<sup>(1)</sup> Jean de la Barre, comte d'Étampes, prévôt de Paris, fut fait lieutemant général en l'absence du marquis de Saluces, par lettres du 17 juin 1526, puis gouverneur après le décès du marquis, par lettres du 11 décembre 1528. Il mourut en 1534 et fut remplacé par Antoine de La Rochefohcauld, seigneur de Barbezieux, nommé par lettres du 12 mars.

ditions qu'il a faites aux caractères jusqu'alors employés; une table qui occupe la première page de son livre donne la clef de ces signes nouveaux : nous les reproduisons ici.

Caractères et signes nouveaux dont il a fallu se servir pour l'exacte reproduction des mots.

- I- U-, pour I, U consonnes, comme I-A, U-AY (jà, vay), qui traduisent jam, vado.
- É, E avec un son plein, comme CHARITÉ, AMÉ (amatus).
- È, E avec un son muet, comme GRACÈ, BONÈ (gratia, bona).
- E, E avec un son mixte, comme âlmēs (amate).
- u, u pour o, qu'on prononce presque toujours dans les mots latins devant l'm et l'n: on le remplace d'ordinaire en français par o: pronuntiare, prononcer.
- c, c avec le son de l's, comme Albncon.
- c, c avec le son de deux ss, comme poicer, picare.
- c, c avec le son de ch, comme cEVAL, caballus.
- G, G avec le son presque de gua, gue, gui, guo, gu, comme GALLÈ, callus; volgè, vulgus; GILBERT et GILBERT; GORGÈ, guttur.
- G-, G avec le son presque de I-A, I-E, I-I, I-O, I-U (ja, je, ji, jo, ju), comme G-AMBÈ, de gamba; G-È, ego; G-ILBERT, Gilbertus; G-OìÈ, gaudium.
- Ġ, G avec le son de s, comme Ligons, legamus.
- s, s muette, comme maistre, magister.
- s, s non sifflante à la fin des mots : dans le même

cas, on marque du même trait vertical  $\dot{\mathbf{r}}$ ,  $\dot{\mathbf{n}}$ , et les autres consonnes; Ex.: LES BONES BESTÈS.

- ÂI, ÊI, ÔI, ÔY, ÂU, ÊU, ÔU, sont des signes de diphthongues, comme MÂI, PLÊIN, MÔI, MÔY, CÂUSE, FLEUR, PÔUB, qui traduisent maius, plenus, mihi, mei, causa, flos, pro.
- ài, ki, ôi, ôy, àu, ku, ôu, signes des mêmes voyelles non réunies en diphthongues.
- EU, c'est EU mais d'un son plus sourd, comme cEUR, mEURT, cor, moritur.

Dubois est parti de bons principes; mais il les a exagérés, et les meilleurs même nous avons dû les modifier dans l'application. Ainsi, c'est à lui que nous devons la distinction du J et de l'1, du v et de l'v: son procédé n'est pas le nôtre, mais il a donné la règle. Il figure le J par 1- et le v par v-: il eût été bien plus simple, comme l'a remarqué M. Francis Wey, de se borner à fixer l'emploi distinct de l'1 et du J, de l'v et du v, qui existaient alors concurremment, confondus dans un même usage.

Trois consonnes, le c, le g et l's l'occupent ensuite. C'est lui qui le premier encore a reconnu la nécessité d'un signe particulier pour empêcher la confusion du c dur et du c sifflant; nous plaçons une cédille (.) audessous de ce dernier; il plaçait un en dessus: Alencon, Alençon; c'est une différence, ce n'est pas un notable progrès. La prononciation et l'étymologie, voilà les deux guides de Dubois; visant à reproduire dans la plupart de nos mots français la consonne, mais la

consonne seule du primitif latin, il en aide la prononciation usuelle en la surchargeant d'une autre lettre que, dans notre moderne orthographe, nous avons:

ou mise après la consonne: caballus, ceval, cheval; ou conservée seule: legamus, ligons, lisons; ou supprimée: guttur, gorgè, gorge.

Pour les consonnes finales qui ne se prononcent pas, Dubois les marque d'un trait vertical n, s, t, et si cette marque était inutile pour quelques Français de son temps, elle était nécessaire pour les habitans de certaines provinces et surtout pour les étrangers, auxquels Dubois destinait son livre. C'est pour eux encore qu'il a créé les trémas et les accents dont nous avons en partie conservé l'emploi, mais d'une manière moins régulièrement systématique.

A propos de l'E et de ses trois formes, è de grace, è de charité, ē de aimēs (aimēz), on lui a reproché de n'avoir pas noté l'e ouvert de manière, matière, etc. Mais est-on bien sûr qu'il existât? La façon dont le dix-septième siècle écrivait matière et autres semblables, et la prononciation actuelle de plusieurs provinces, ne donne-t-elle pas un peu raison à cette omission (1)?

Après ce tableau, sur lequel nous avons dû nous étendre un peu, à cause des principes d'après lesquels

<sup>(1)</sup> Voyez l'intéressant ouvrage de M. Agnel sur la prononciation et le langage rustique des environs de Paris. — M.DCCC.LV, p. 12.

Dubois l'a composé, commence son œuvre proprement dite. Elle se divise en deux parties: l'Introduction à l'étude de la langue, et la Grammaire.

#### PREMIÈRE PARTIE.

#### Isagoge ou Introduction.

L'introduction (eigaywyi) n'est autre chose qu'un traité étymologique rédigé à l'aide de l'hébreu, du grec et du latin; après avoir parlé de l'emploi et de la prononciation des lettres, il signale les trois sons distincts qu'affectent les voyelles:

Son plein, quand elles sont seules ou à la fin des mots: ago;

Son faible, quand elles sont suivies d'un m ou d'un m dans la même syllabe: am, em, an, en;

Son moyen, quand elles sont suivies de toute autre consonne que m ou n: al, el, il, etc.

En terminant, il ajoute cette double règle: • A la fin des mots, on ne prononce aucune consonne, à moins qu'une voyelle ne suive, ou que la phrase ne soit terminée. • Encore au dix-septième siècle, j'en atteste mademoiselle de Gournay, encore maintenant dans nos écoles de campagne, on prononçait et l'on prononce les infinitifs en er, aimer, trouver, en faisant sentir l'a comme dans finir; et ce fait explique la dernière partie de la règle posée par Dubois, et qui peut se formuler ainsi: les consonnes finales se prononcent

DUBOIS.

à la fin des phrases. Dans : les femmès sont bonès, la consonne finale se prononce seulement dans bonès.

Deux pages consacrées aux diphthongues sont suivies d'un long chapitre où l'auteur, sous prétexte de traiter du rapport des lettres entre elles, s'occupe longuement des modifications que subissent les mots en passant du grec au latin, et de ces deux langues au français; chacune des voyelles primitives est soumise à des modifications nombreuses qu'il énumère en y joignant de longues listes d'exemples; il suit la même marche pour chacune des consonnes, et, pour en faire bien comprendre les changements, il les range en trois classes, savoir :

1° B, P, PH, F, U-(V); 2° C, G, CH, X; 3° D, T, TH, Z.

Nous ne pouvons citer tous les exemples donnés par Dubois à l'appui de ses règles sur les mutations des lettres étymologiques; de ces listes, moins curieuses par l'orthographe même que par les nombreux termes, maintenant perdus, qu'on y trouve avec leur explication, nous croyons devoir extraire les mots les plus intéressants à divers points de vue : ceux-ci pour montrer la nouveauté, d'autres pour la justesse ou pour le caractère tout particulier de la méthode appliquée : quelques mots entre parenthèses suffiront pour expliquer les dictions trop dénaturées par une orthographe systématique; du reste, nous n'intervenons jamais pour soutenir aucun fait, avancer aucune opinion, ou introduire aucun exemple.

#### § 1. CHANGEMENTS DES VOYELLES.

#### **1.** A. — L'A se change :

- 1° En B: ala, elè (aile); talis, tel; par, per (pair); honestas, honesté; amabam, aîméè (j'aimais); audiebam, ouéè (j'oyais, j'entendais), etc.;
  - 2º En 1: vacuare, u-ider; devacuare, deu-ider;
- 5° En o et en v: tangere, toucer (toucher); amamus, [nous] âimons; amabamus, [nous] âimeons (aimions);
- 4º En ea: aqua, éauè ou iauê par sync. de Q; (eau);
- 5° En âi: pax, pâis; granum, grâin; stramen, estrâim (1); trames, trâim: d'où, il vat grand trâim (velociter); il vat a grand trâim (frequenti comitatu); il tient grand trâim (magnam alit familiam); cependant, de tranare, trâiner, c'est trâin qu'il faut dire; romanus, romaîn; mais on dit roman pour une histoire écrite en français (historia gallico sermone conscripta);
  - 6° En ài : trado, g-e trai (je trahis);
- 7º En Au: falsus, fauls (faux); legalis, legales, leal, leauls (loyal);
  - 8º En ôu: apertus, ôuu-ert;
- 9° Enfin si l'A est combiné avec U. AU se change en o, en ou et en EU: aurum, or; thesaurus, thesor (2); audire.

<sup>(1)</sup> Le Diet. let.-fr. de H. Estienne (1531) traduit stramen par fourre, estrain.

<sup>(2)</sup> La forme thésor pour trésor s'est longtemps conservée, et l'étymologie y gagnait; Nicot donne encore les deux formes.

oir et suir et ouir (ouir); cauda, coè, et plus souvent couè et ceuè (queue), aucha, suè, ouè, oiè; — en picard euè (oie).

#### 2. E. — L'E se change :

1° En A: per, par; mercator, marchant, qui vend, et qui marche; car marcer vient de mercari, parce que:

Impiger extremos currit mercator ad Indos.

2° En 1 : legere, lire; tegula, tiulè, et, par métathèse, tuilè;

3° En o: ergo, or; heres, hor ou hoir (héritier);

4° En U: lectus, electus, luct, eluct, et, selon quelques-uns, lu, elu; thema, thumè (thème), apostema, apostumè, que les raffinés prononcent themè, apostemè; fæmella, fumellè (1), præpostus, pruvost (prévot);

5° En 18: petra, pierrè; heri, hier;

6. En sì: plenus, plêin; ingenium, engein;

7° En ôi: tela, tôilè; dormiebam, [je] dormôiè; viderem, [je] vôirôiè ou verrôiè; habere, hau-ôir.

REMARQUE. — Cette diphthongue  $\hat{oi}$ , à la place de la voyelle e, est tellement du goût des Parisiens qu'ils nomment leurs lettres  $b\hat{oi}$ ,  $c\hat{oi}$ ,  $d\hat{oi}$ ,  $y-\hat{oi}$ ,  $p\hat{oi}$ ,  $t\hat{oi}$ ,

<sup>(</sup>i) Nicot admet cette forme, à son ordre alphabétique, et renvoie à femeille.

au lieu de be, ce, de, g-e, pe, te. Il n'est donc pas étonnant que les Français traduisent le latin me, te, se, par môi, tôi, sôi. Les Picards sont plus près de l'étymologie; ils disent mi, ti, si, et plutôt me, te, se; cependant, môi, tôi, sôi, ne paraissent pas moins acceptables, comme purs mots grecs. Les Normands prononcent tous ces mots et les semblables avec un e et non en ôi; ex.: telè, estellè, séè, ser, tect, velè, ré, lé, améè, etc.; pour toile, estoille, soie, soir, toict, voile, roi, loi, [j']amoie (j'aimois), etc. Aujourd'hui même cette prononciation semble avoir envahi Paris; on dit bien encore estôillè (étoile); mais si l'on entendait estôillé (étoilé) et non estellé (1), endoibté et non endebté, on mourrait de rire, et l'on crierait au barbare;

8° En sû: debitum, deu, ou deût, ou debte (dette); debite. deûement.

#### 3. I. — L'I se change :

1° En A: lingua, languè; lineum, lingè (2), et, en picard, lange;

2º En B: littera, lettre; in, en;

3° En v: primarius, prumier (premier); fimarium, fumier;

4° En I-(J): simia, simi-è (singe); pipio, pii-on (pigeon); et réciproquement, I- (ou J consonne) en 1 voyelle: rai-a, râlè; Troi-a, Trôlè;

<sup>(1)</sup> Nous avons repris étoilé, mais nous avons conservé constellé.

<sup>(2)</sup> Dubois n'est pas conséquent avec son système; il devait écrire : lange (lingua) et ling-è (lineum).

5° En ô1 : via, vôlè; vicinus, vôlcin; vitrum, vôltrè; fides, fôl.

REMARQUE. — Mieux vaudrait-il, pour tous ces mots, dire avec les Normands : véè, vécin, verrè, fé; cet e, employé d'abord, les Français l'ont changé en ôc. dans la banlieue de Paris, on entend, à chaque instant dire : par ma fé verè; l'affinité des deux sons e et ôc a causé la confusion.

6° En kū: visus, veu (vu);

7° En &: vigilia, vêilè (veille); d'où evigilare, eveîller (éveiller); d'où encore trau-êil et trau-êiler, veille trop longue, veiller trop (1).

#### h. O. — L'O se change:

- 1° En A: Babylon (ville), babylard (babillard); domina, domisella, damè, damôisellè;
- 2° En B: ego, i-è (2) et mieux g-è (je); homo, homè;
- 8° En υ : βοσκον, buscè (bûche); ossosus, ossu (osseux); réciproquement, υ se change en o : mundus, mondè; amamus, [nous] amons (3);
- h° En où: amor, amour; moles, moule (mesure de gros bois);

<sup>(1)</sup> C'est par scrupule étymologique que Dubois donne traveil pour travail, qui seul était alors employé : le pluriel travaux aurait dû lui montrer le danger de la forme qu'il adoptait.

<sup>(2)</sup> En Vendée on prononce is : ce qui semble indiquer qu'il y avait autrefois confusion de l'1 et du J dans la prononciation comme dans l'écriture, malgré la distinction faite par Dubois.

<sup>(3)</sup> La forme amer pour aimer s'est conservée dans le style de l'ancienne chancellerie; les rois s'adressaient à leurs « amés » et féaux les gens, etc.

5° En sù: hora, hêure; coquus, coquinarius, cêu (queux), cuicinier; probus, a, um, preud, preude. De là preud home, preude feme; preu vous facet (c'estadire grand bien vous fasse); les douces preus (les douze preux); odiosus, horosus, vinosus, odieus, heureus, vineus, qu'il faut écrire avec s et non, comme le vulgaire, avec x final, à cause du féminin, lequel ne diffère du masculin que par l'addition d'un e; ovum, euf, (œuf); cor, ceur (cœur), qu'il ne faut pas écrire œuf et cœur parce qu'il ne peut y avoir trois voyelles dans une même syllabe; labor fait labeur et labour: et en effet o de certains mots latins se change en eu et en ou, tantôt dans le même sens, tantôt dans des sens différents (1);

6° En oî: βοσπον, boîs (pic., bos; flam., bosc).— En oî encore se change la lettre double on: pæna, poîne (2); fænum, foîn;

7º En UI: coxa, cuiscè (cuisse), d'où le diminutif cuiscot (cuissot); octo, uict (huit).— Réciproquement, UI se change en o: fluitare, floter.

#### 5. U voyelle. — L'U se change:

1º En B: circulus, cerclè; mundus, mondè;

2° En 1 : ebur, iu-irè et iu-ôirè (ivoire); pungere, pincer;

<sup>(1)</sup> On en pourrait citer de nombreux exemples mourir, il meurt, mort; épreuver, épreuve, etc.

<sup>(2)</sup> Le patois angevin a conservé poine pour peine.

- 3° En o : summa, sommè;
- # En υ-(v): februarius, feru-ier, ou freu-ier, ou feu-rier (février). Réciproquement, υ-(v) se change en υ: vovere, voûer; avicella, aûcel ou ocel (pic.).— En français, aûceau, eceaû ou oûceaû (oiseau);
- 5° En où: pulla, poulle; curia, cour; subitus, soubit; subtilis, soubtil (1);
  - 6° En ôi: nux, nois; ungere, ôindre;
- 7° En κῦ: fluvius, fleûvè; réciproquement, κυ se change en υ: ρεῦμα, rumè, d'où enrumé, et, plus souvent, enroûé;
- 8° En UI: puteus, puis (puits); lucere, luire; sum, g-è sui (je suis).
- 9° L'u (hypsilon) grec se change en u et en ou  $\tau \dot{\nu} \mu 6 \sigma_{\varsigma}$ , tumbè, d'où tumber (2);  $\ddot{\nu}_{\varsigma}$ , hoù; hoùhoù, injure aux femmes de mauvaise vie; soù, pieds de porc conservés.

REMARQUE. — C'est une faute d'écrire en français avec un y des mots qui ne sont pas d'origine grecque, comme amy, rôy, lôy; il faut écrire ami, rôi, lôi (3);

<sup>(1)</sup> Soubit et soubtil, pour subit et subtil, formes proposées par Dubois par respect pour l'étymologie, mais non admises de son temps. On trouve fréquemment soutil dans les textes du moyen âge.

<sup>(2)</sup> Cette vieille forme, d'un usage alors général, s'est conservée dans le patois angevin. Son maintien était encore en question au milieu du dix-septième siècle, comme on le voit dans le Discours sur l'Académie française, 1652 (par Ch. Sorel.).

<sup>(3)</sup> Il semblerait cependant que, dans certains pays, les mots écrits par un y l'aient admis dans la prononciation pour deux ii; dans l'île de Noirmoutier, par exemple, on prononce moÿ, toÿ, comme s'il y avait moille, toille (il mouillés).

#### 5 bis. $U_{-}(V)_{-}$ — Le $U_{-}$ se change :

- 1º En B: curvus, courbe. Les Gascons confondent les deux lettres et disent bin pour vin, veau pour beau;
  - 2º En v: ovum, eaf; vicem, fois;
- 3° En n: pavo, pava, pan, panessè (paon); rubus, roucè et ensuite roncè; la réciproque est plus fréquente; constare, coûster (coûter); donarium, doûaîrè; tonsare, touser (1).

Ensin v consonne est souvent intercalé entre deux voyelles; deante, deu-ant : ainsi de  $\alpha$  (grec) privatif et de  $\hat{eul}$  (oculus),  $\hat{eucle}$ ,  $\hat{eugle}$ , avons-nous fait au- $\hat{eugle}$ .

REMARQUE.—Pour empêcher l'hiatus, outre le u-(v) nous avons le T: mea amita, ma antè est devenu ma tante (2); mea avia, ma âlè, a formé ma tâlè; — et l's: dearmare, desarmer (3).

#### § 2. CHANGEMENTS DES CONSONNES.

Le B a sa place entre le P et le PH ou F, comme le G

<sup>(1)</sup> Mot conservé dans le patois angevin, pour tondre.

<sup>(2)</sup> On cite un assez bon nombre de mots où une consonne habituellement placée devant un mot s'est incorporée avec ce mot: ainsi dans
ma-t-ante le T, qui était euphonique comme dans a-t-il, s'est joint à
ante pour faire tante; ainsi hedera, hierre, précédé de l'article, c'est
l'hierre: de là lierre; angouste, l'angouste, est devenu langouste; de
même pour anspessade et lanspessade qu'on disait indifférenment.

<sup>(3)</sup> L's était une lettre euphonique comme le τ; au dix-septième siècle an lieu de on a, pendant quelque temps la cour elle-même a prononcé ons a.

entre le c et le cH, comme le D entre le T et le TH; les lettres de chaque ordre sont toutes entre elles dans le rapport le plus étroit.

- 1. B. P. PH, F. Ges consonnes se changent, savoir:
- 1° B en U-(v consonne): faba, feu-è (fève); faber, feu-rè (1);
  - 2º B en v (voyelle): debitus, deû;
- 3° P en U-(v consonne): cupa, cuu-è (cuve); cupella, cuu-el ou cuu-iel (cuvier); ripa, riu-è (rive);
- A' B en P: turba, troupe; lambere, laper. Réciproquement: duplus, double;
  - 5° B en F: sibilare, sifler;
- 6° B en C: cubare, coûcer (coucher), i-oûcer (jucher), coûu-er (2), trois mots avec trois sens différents:
- 7° B en G: ruber, roug-è; rabies, rag-è; jubilare, i-ougler (jongler).
  - 2. C. G. CH. Ces consonnes se changent, savoir :
- 1° c en G: acer, âigrè; judex, i-ug-è; locare, log-er.

   Réciproquement, G se change en c: mungere, moucer (moucher); tangere, toucer (toucher);
  - 2º c en qu: nasci, nasquir, naîstre; vesci, vesquir (3)

<sup>(1)</sup> Fèvre, ouvrier. Aurifaber, ouvrier qui travaille l'or, orfèvre.

<sup>(2)</sup> Il semble cependant que dans couver, mauvais et quelques autres mots, le v, alors confondu avec l'u, dans l'écriture, se confondit aussi dans la prononciation: car en Anjou on prononce couer, mauais; nous avons fait une observation analogue pour l'i et le j (p. 13).

<sup>(3)</sup> Primitifs supposés pour expliquer il naquit, il vesquit (véout).

(i. e. viverc, vivre). — Réciproquement, qu en c: coquina, cuicinè; quinque, cinc, et non cinq, parce que q ne va pas sans u;

3° c en : caballus, ceval; vacca, vacè (cheval, vache);

A° CH en G, QU, C: concha, coquè, coquilè; achola, escolè; canthus, g-antè (jante d'une roue);

5° с en т: pascere, paistrè (paître); benedicere, benitrè, pour benicrè (bénir). — Réciproquement : justitia, justicè; platea, placè.

### 3. D. — T. — TH. — Ccs consonnes se changent:

1° D en T: plaudere, ploter. — Réciproquement, T en D: tunc, donc; fatuus, fadè; panata, panadè;

2° D en a : lædere, blecer; pendere, pencer; impedire, empecer : on donne quelquesois impeccare pour racine à ce mot, par une étymologie plus subtile que juste; c'est comme si l'on disait : envelopper dans l'erreur ou le péché;

3° D en G: rodere, rong-er; tardare, targ-er (1); quelques-uns disent tarder. — Réciproquement: plangere, plaîndrè; pingere, tingere, cingere, pindrè, tindrè, cindrè; spargere, espardrè (2);

4º Den L : Egidius, Gilè;

5° D en w: consuetudo, coûtume; incus, incudis, engume et englume (enclume);

<sup>(1)</sup> Le d et le g se confondaient en effet volontiers. Le dictionnaire de Nicot donne de même corions (corjons) et cordons, mardelle et margelle, etc.
(2) D'où épars, éparse.

6º D en N: verecundia, vergonnè;

7° D en υ-(v consonne): gladius, glau-è ou glalu-è.

#### 4. G. - Le G se change:

- 1° En c: Voy. c; 2° En D: Voy. D;
- 3° En U-(v consonne): girus, vis, et de là virer.

#### 5. H,

- 1° H s'ajoute, comme aspiration, au devant des mots latins: altus, ardeo, ulula, pour former les mots: hault, hardi, hulotè;
  - 2º n se supprime dans Hordeum, org-è.

#### 6. L. - L'L se change:

- 4° En R: luscinia, rosciniol ou roscinol (rossignol); epistola, epistre, pour epistle;
  - 2º En T: pallium, palliolum, palleto; pour palliot.
    - 7. M. N. Ces lettres se changent, savoir:
- 1º m en n: mappa, nappè; matta, nattè. Réciproquement: coninitiare, comencer;
  - 2º n en u.—(Voy. u);
- 3º Enfin N se supprime dans : concha, coquè; conchula, coquilè; ce dernier mot désigne à la fois l'étui d'un limaçon et une coiffure de demoiselle; (1) insula, ièlè.

<sup>(</sup>i) Furetière prétend que la rue Coquillère tire son nom de ce qu'on y fabriquait et vendait beaucoup cette coiffure (v° coquille).

#### 8. P. - Le P se change:

1º En c: spuma, escume; spumare, escumer: de là le nom d'escumeurs de mer, donné aux pirates, et d'escumeurs de latin, aux pédants; — rupes, roce;

2º En u-(v consonne). — Voy. B...

3° En F: caput, cef (chef).

#### 9. QU. - Le QU se change:

1º En G: æqualis, egal;

2º En c : — Voy. c.

#### 10. R. - S.

Le changement de n en s et de s en n était fréquent chez les Grecs et les Latins. Nos femmelettes de Paris, et, à leur exemple, quelques hommes, affectent de mettre des n pour des s, et des s pour des n (1). Ils diront par exemple: Jeru Masia, ma mesè, mon pesè, mon fresè, et mille autres mots semblables, pour Jesu Maria, merè, perè, frerè, etc.

1° R se change en s: Κουρινος, cousin, cousinè, que nos Parisiennes prononcent courin, courinè;

2º R en L: Christophorus, Christoflè.

11. T. - Le T se change:

1º En c. -- Voy. c;

<sup>(1)</sup> Le Biau fy de Pasy (le beau fils de Paris) poème attribué à Marot, plus tard Gabriel Naudé, dans son Mascurat, constatent cette mode et en montrent la persistance; on la retrouve en Berry, où l'on dit chemire, wrage, pour chemise, usage, etc....

2º En L: satur, saturare, saul, sauler (soul souler);

3° En G: natare, nag-er;

h° En R. — Le T et le D se changent souvent en R devant une autre R: Petrus, Pierrè; quadrare, carrer; vitrum, vôirrè, d'où verrines et verrières, c'est-àdire fenestrè de verre.

#### 12 X.

Comme l'x a la double valeur de cs et de cs, et que le c comme le c ont un grand rapport avec l's, on trouve souvent l'x des Latins remplacé par deux ss en Français: exire, issir (1).— Si, après l'x vient une consonne, cet x se conserve ou se remplace par un s: exprimere, exprimer; exprobare, esprouu-er.

L'auteur termine ici la première partie de sa tâche; s'il a été long, c'est qu'il a tenu à prouver une thèse que Calepin, Perotti (2) et d'autres avaient soutenue avec des arguments moins incontestables. — Il a montré les caractères particuliers des lettres et leurs rapports communs: il va poser les principes à l'aide desquelles on pourra faire passer sans embarras les mots du latin ou du grec en français: ce qui précède a pu y préparer et peut déjà tenir lieu de règles.

#### FIGURES.

Les Français, pour s'approprier les mots hébreux,

<sup>(1)</sup> Sortir; d'où issue.

<sup>(2)</sup> Calepin. La 1º édition de son dict. en 7 langues parut à Reggio, en 1503. — Perotti. La 1º édit. de ses Rudimenta grammatices est de 1473.

grecs et latins, y ont préposé, intercalé ou ajouté une syllabe ou une lettre, que d'autres fois ils ont enlevée au commencement, au milieu, ou à la fin; parfois ils ont procédé par division, contraction, transposition, et enfin même par transformation. — On reconnaît ici dix figures de grammaire, que l'auteur examine successivement:

- 1. La prothèse ou préposition consiste à placer une lettre ou une syllabe avant le mot : spina, espinè; spiritus, esprit;
- 2. L'épenthèse ou interposition intercale dans le mot une lettre ou une syllabe : puella, pucelle; turbare, troubler;
- 3. La paragoge ou allongement ajoute une lettre ou une syllabe à la fin d'un mot : portio, portion;
- h. L'aphérèse ou ablation enlève une lettre ou une syllabe au commencement d'un mot : sordidus, ord (d'où ordure); jejunum (jeûne), i-unè;
- 5. La syncope ou coupure enlève une lettre ou une syllabe dans le corps d'un mot : fidere, fier; laudare, louer; plaga, plaiè;
- 6. La diérèse consiste à diviser une syllabe en deux : ainsi bois (buxus), et g-e hāi (odi) se distinguent de bôis (βοσχου) et de g-'hāi (habeo);
- 7. La synérèse est la contraction de deux syllabes en une : satur, saul (soul); servus, serf;
- 8. La métathèse transpose une lettre: tymber, tymbrè; Evander, Eu-andrè;
  - 9. Les métamorphoses ou changements des let-

tres nous ont déjà fourni de nombreux exemples;

10. L'apocope ou retranchement consiste à enlever une lettre ou une syllabe à la fin d'un mot : odiosus, odieus; adorare, adorer.

REMARQUE. L'apocope se marque souvent par l'apostrophe. En effet, à l'exemple des Grecs, nous mettons d'ordinaire, après la dernière consonne d'un mot, une apostrophe qui annonce la suppression d'un A, d'un E, d'un I, et même, dans le Hainaut, d'un U,

Les Latins ne marquaient jamais la suppression d'une lettre ou d'une syllabe, même dans la mesure d'un vers; Dubois est le premier, dit-il, qui ait employé l'apostrophe, et il en règle ainsi l'usage:

A s'élide rarement : m'amie, t'amie, s'amie, pour ma amie, ta amie, sa amie.

n est presque la seule lettre que nous élidions : tu n'es qu'un badin, pour tu nè es què un badin.

I s'élide rarement; on le trouve pourtant élidé dans: g-è n'irât poinct, pour g-è nè i irât poinct.

o ne s'élide pas; d'ailleurs il n'est, que je sache, aucun mot français terminé par o(1).

v ne s'élide pas en français; dans le Hainaut on dit t'es say-è, pour tu es say-è (2).

Sous le titre de Canones suit une longue liste de mots répartis en différentes classes selon les différentes figures que l'auteur a reconnues; ces listes sont sur-

<sup>(1)</sup> L'auteur oublie le mot palleto qu'il a donné plus haut.—Voy. p. 19.

<sup>(2)</sup> Le patois angevin, et la plupart des patois congénères, ne prononcent pas autrement.

tout curieuses, pour le grand nombre de termes, maintenant perdus, qu'elles nous présentent et qu'elles expliquent, et pour les locutions patoises qu'elles conservent.

Ce travail occupe une place importante dans l'œuvre de Dubois; en voici le rapide résumé.

Prothèse: Avant l's suivie d'une autre consonne nous écrivons ordinairement un в : scala, escelè (échelle); studium, estudè; quelquefois un o : struthius, oètrucè ou oètrucè (autruche) (1), ou d'autres lettres : ranunculus, grènoulè (2), pour rènoulè.

EPENTHÈSE: Les noms français qui, après la syncope opérée sur les primitif latins, se termineraient en mrè, mlè, nlè, lrè, nrè, srè, prennent, pour aider la prononciation, un b entre m et r, m et l; un g entre n et l; un d entre l et r, n et r, s et r, de sorte que l, m, n, s, appartiennent à la première syllabe, non à la dernière: pulvis, pouldrè (poudre); numerus, nombrè; tener, tendrè; spinula, espinglè; consuere, cousdrè pour consdrè; cumulus, comblè.

Paragoge: Les mots latins en o s'allongent ordinairement d'un n en passant en français: Cato, Caton; regio, region.— Parfois le français forme des féminins en esse qui n'existent pas en latin: hæc dux, ducesse (duchesse, du masculin duc).

APHERÈSE: glis, loir; sordidare, ordir (salir).

<sup>(1)</sup> Nicot (édit. 1573) donne les formes ostruce et austruche.

<sup>(2)</sup> Nicot, au mot grenouille, dit: « Il vient de Ranunculus, ou de Ranula, diminutif, en adjoustant g au commencement. Aucuns escrivent et prononcent renouille. »

SYNCOPE: Des substantifs en ulus, ula, ulum, le français retranche l'u: articulus, articlè; fabula, fablè; des adjectifs en bilis, il retranche l'i:— honorabilis, honorablè; flebilis, fleblè ou flebè (1) (faible);—des verbes en ico, il retranche le c: clarificare, clarifier; mendicare, mendier;— dans les mots suivants on supprime in: nominare, nomer; fœmina, femè, femnè, famè; et ailleurs le g:— plaga, plâlè.

APOCOPE: Les mots latins en alis passent en français avec suppression de is final: liberalis, liberal; et la plupart changent l'a en e: naturalis, naturel; — les mots en mentum rejettent um: sacramentum, sacrement; — les mots en lentus perdent us: fraudulentus, fraudulent (frauduleux) (2); somnolentus, somnolent; — les mots en arius ou arium retranchent us ou um et transposent l'i: armaturarius, armurier; armarium, armaire (3) (armoire); notarius, notaire; — les mots en osus perdent us, et changent o en êu ou u: vinosus, vineus; membrosus, membru. — Enfin, les mots des cinq déclinaisons latines perdent en général, pour passer en français, et leur terminaison et, s'il y a lieu, l'une des consonnes redoublées qui précèdent: ferrum, fer; bonus, bona, bon, bonè.

<sup>. (1)</sup> On lit dans Nicot: « FLEBE, aucuns prononcent ainsi, disans qu'il vient de flebilis; autres prononcent feble, et ce par metathèse; autres prononcent foible. »—Menage dit dans ses Origines (1650): « En quelques lieux de France on prononce encore à présent floibe. »

<sup>(2)</sup> Nicot donne les deux formes, fraudulent et frauduleux.

<sup>(3)</sup> Nicot donne ce mot, et ne donne pas armoire. — Cl. Ménage Observations sur la langue françoise.

REMARQUE. — Dans les adjectifs, le masculin et le neutre sont semblables en français; le féminin se forme par l'addition d'un e, avec la consonne double ou simple, selon le primitif latin : ainsi bellus, bella, fait bel, bellè; mais bonus, bona, bon, bonè.

Dans les noms, le féminin, s'il y a lieu, se forme de la même manière: Martin, Martine; liepard (léopard), lieparde; si le mot, adjectif ou substantif, est terminé au masculin par f, on le change au féminin en u-(v): natif, natiu-e; serf, seru-è, et non natifu-è, serfu-è.

METATHÈSE: l'r final des mots latins se transpose généralement: tener, tendrè; dexter, dextrè.

Synéaèse : La synérèse a lieu après la syncope d'une consonne : securus (sync. c), seur (sur); aqua, (sync. q), eauè (eau).

DIÉRÈSE: buxus, bois ou boûis (buis).

Après avoir ainsi passé en revue toutes les figures à l'aide desquelles du mot français on peut remonter au primitif latin, Dubois donne quelques autres règles de dérivation qui échappent à tout classement.

- 1. A l'imitation des Latins, les Français forment un grand nombre de mots par l'addition de la finale ay-è: villè, villag-è; pas, passag-è; homè, homag-è; dam, damag-è ou domag-è.
- 2. Du féminin d'un adjectif supposé, on forme aussi un grand nombre de vocables : tels montaîne (montagne), fontaîne, medecin, qui viennent du féminin de montanus, fontanus, medicinus, etc. On peut y joindre tous les substantifs comme vallée, armée, issue,

roètté, etc., etc., qui dérivent de participes passés, et les suivants qui viennent de participes futurs vrais ou fictifs, tels que : facturé, usuré, orduré, paruré, etc.

- 3. Du datif des participes en ns, les Latins forment un grand nombre de mots de la première déclinaison : sciens, scienti, scientia; les Français de même : sciencè, creancè, alliancè, etc.
- 4. Des mêmes participes, souvent aussi nous tirons verbes : plâicant (de placens) a fait plâicanter; puant (de putens) donne empuantir, etc.
- 5. Un grand nombre de noms (substantifs et adjectifs), au lieu de nous venir des verbes latins par le participe passé, sont formés de l'infinitif dont ils conservent la consonne caractéristique: ainsi, de lædere, læsus, lâld; findere, fissus, fendu; imprimere, impressum, impressor, imprimeûr.
- 6. Comme les Latins, nous joignons en composition l'impératif à un substantif : ceuu-rechef (couvre-chef), caulcepted (chausse-pied), curorelle (cure-oreille), curedent, trâcloû (1), etc.
- 7. Un grand nombre d'infinitifs, en français comme en latin et en grec, sont pris pour substantifs : en son dormir, mon dipner (2), mieus vault sau-ôir qu' hau-ôir.
  - 8. Pour fortisier une négation, nous avons en fran-

<sup>(1)</sup> Le dictionnaire de Nicot (1573) admet ce mot : TRAICLEU, à trahendis seu extrahendis clavis sutorum nomen habet. — C'est donc l'espèce de tenailles particulière aux cordonniers.

<sup>(2) «</sup>Prandium, dipner appellamus, a græco δείπνον.» (Joach. Perionii dialogorum de linguæ gallicæ origine, ejusque cum græco cognatione libri IV. — Parisila, Seb. Nivelle, 1554. — 1 vol. in-8°, 1° 104, verso). — Nicot accepte la même étymologie, mais écrit disner.

çais les mots : pas, poinct, grâin et brin, goûtte, nul, persone, ame, i-a, rien.

Exemples: Il n'i est pas ou poinct; g-è n'en 'hai goûtte, g-è n'en 'hai graîn, g-è n'en 'hai graîn nè goûttè, g-è nè voi nè graîn nè goûttè, il n'i 'hat nullè pomè, tu n'entras i-a.

A propos de ces mots négatifs, Dubois fait une remarque fort juste. On regarde, dit-il, généralement rien comme négation; on a tort. Les phrases où on emploie ce mot seul, dans un sens négatif, sont elliptiques.

Exemple: Que faites-vous? — Rien. C'est-à-dire, g-è nè fais rien (1).

9. La prononciation et souvent l'orthographe confondent un grand nombre de mots dont le sens diffère; par exemple : mactra, mas (2); magis, mas; tamen, mes (3); mitte, mes (h); missus, mes (plat); mei, meæ, mea, mes; Mete, Metarum, Mets (ville); les trespasses, ce sont les morts; les trâcts passes, ce sont les coups bus : c'est par ce dernier qu'il faut expliquer la locution amphibologique: hom pisset pour les trâcts passes (on pisse pour les traits passés — ou bien trépassés).

<sup>(1)</sup> Nicot cite textuellement le passage de Dubois. Pasquier (Recherches de la France, liv. VIII, ch. 53) soutient le même fait, qui d'ailleurs est maintenant hors de discussion.

<sup>(2)</sup> Le dictionnaire de Nicot (1573) donne les formes maict, may, mect, met, pour ce mot qui signifie: huche à pétrir le pain. Il a été conservé en Anjou, où on le prononce: mette, comme bette. — Joachim Périon (ouvrage cité) donne la même étymologie, mais il écrit mect. Richelet ni Furetière n'admettent ce mot; en picard il existe sous la forme maie ou moie, et dans presque tous les patois de la langue d'oil.

<sup>(3)</sup> Distinction d'orthographe inutile; mais, de magis, traduit tamen.

<sup>(4)</sup> Du verbe mettre, mets.

10. Quand d'un mot terminé par une consonne dérive un autre mot, par l'addition d'une voyelle, la prononciation de la finale primitive varie : autre est le son de a dans van et vanner; de e dans I-en, I-ènet, I-ènetè; de i dans divin et divinè; de o dans facon et faconer (façon, façonner.)

Remarque. Dans tous ces mots, il faut éviter de redoubler la consonne, à moins qu'elle ne soit redoublée en latin; ne dites donc pas bonné, tellé, etc.

- 11. Au commencement d'un grand nombre de mots, où le latin et le picard ont un  $\ddot{g}$ , les Français écrivent et prononcent i-(j): gaudium, i- $\hat{o}$ iè $(pic. \ddot{g}\hat{o}$ iè); gamba, i-ambè  $(pic. \ddot{g}$ ambè).
- 12. Au contraire, où le picard traduit le g latin par  $\hat{ou}$ , le français met souvent un  $\ddot{g}$  dur : vadium, picard  $\hat{ou}ag-\dot{e}$ , français  $\ddot{g}ag-\dot{e}(1)$ ; variare, pic.  $\hat{ou}\hat{au}rir$ , français  $\ddot{g}airir$ , (2) etc.
- 13. Les Français terminent en âu un grand nombre de mots que les Picards, plus voisins du latin, traduisent en el : pellis, pel, pesû; novellus, noûu-el, noûu-eau, etc.
- 1h. La syllabe al des Latins est souvent changée par le français en âul ou âu: vallis, vaû et vallée; valeo, g-è vaûl; fallo, g-è faûl; salio, g-è saûl (je saute); alter, aûltrè; etc.; et tel mot français conserve al

Périon tire ce mot ἀπὸ τοῦ γαιεῖν, et l'écrit gager. Menage le dérive, avec raison, de radium, comme Dubois.

<sup>(2)</sup> Guarir, écrit Nicot; et il ajoute : « Le Picard dit ouairir ; et semble qu'il vienne de variare : morbo enim propulsato, valetudinem variat ac commutat in melius quisquis alium persanat. »

au singulier qui prend âu pour le pluriel : ceu-al, ceu-auls; æqualis, egal, egauls. Cependant talis fait tel, que le vulgaire prononce souvent âutié (1).

Ainsi finit la première partie du livre de Dubois; il est suivi de la grammaire française ou plutôt de la grammaire latine-française; nous en allons donner l'analyse, en élaguant avec soin, comme nous l'avons fait déjà, les règles propres à la grammaire latine, et non moins nombreuses que celles qui regardent notre langue : celles-ci seules appartiennent à notre travail.

## DEUXIÈME PARTIE.

## Grammaire française.

Dubois compte en français, comme en latin, huit parties du discours : le nom, le pronom, le verbe, l'adverbe, le participe, la préposition, la conjonction et l'interjection; il confond l'adjectif qualificatif avec le nom, et tous les déterminatifs, y compris l'article, avec le pronom.

Cette confusion, compliquée de la fâcheuse idée que le français était calque sur le latin seul, amène l'auteur à étudier, dans les noms:

1º La qualité; — ils sont propres ou communs;

<sup>(1)</sup> On trouve tiex et autel pour tel dans les conjumes du Beauvoisis, etc.

2º La comparaison; — trois degrés : positif, comparatif et superlatif;

3º Le genre; nous conservons presque toujours le genre des Latins; mais nous faisons en général neutres les noms d'arbres (1), et féminins les noms de fruits.

Une erreur singulière de Dubois, c'est de penser que certains noms sont des deux genres parce que, par exemple, l'usage autorise à dire une espée et mon espée; et cependant il voit la raison de l'emploi de mon devant ces mots à voyelle initiale qu'il ne reconnaît pas comme franchement féminins: on leur a donné les deux genres, dit-il, pour échapper à la dureté de l'apostrophe dans m'espée, etc. Parlant, à propos du genre, des noms adjectifs, il attribue une même terminaison au masculin et au neutre, auxquels on ajoute e pour former le féminin: bon, bone; ami, amie.

h' Nombre: le pluriel se forme par l'addition d'un s, excepté dans les mots déjà terminés par cette lettre: le temps est odifus, les temps sont odifus.

- 5º Figure: le mot est simple, comme ami, ou composé comme ennemi.
- 6° Cas: les cas en français n'ont qu'une terminaison, dit Dubois; à quoi bon les reconnaître demandera-t-on? à cause de la déclinaison.
- 7° La déclinaison se fait à l'aide de la particule le traduisant ille, illud, et la qui traduit illa; génitif : de, du (illius), etc.

<sup>(1)</sup> Excepté, dit Dubois, une coule; en français moderne, un saule.

De ces particules, de ces articles, Dubois ne veut pas faire une classe à part, mais il en fixe nettement l'objet et l'emploi; dans un sens vague on emploie la préposition seule: fâire fonction de mâistre; devant le mot qui sera déterminé, restreint par ce qui suit, on met l'article: la fonction du mâistre de la mâison.

Le chapitre suivant reconnaît différentes espèces de noms, suivant que le nom est:

National; EXEMPLE: parrhisien;

Indéfini : qui? Collectif : pêuple; Partitif : âultre;

Compréhensif: vine (1);

Factice (ou formé par onomatopée) : bombon (bombus);

Numéral: un (cardinal) et non ung, qui demanderait pour féminin ungé; — primé (ordinal);

Diminutif: côultel (de cultellus, de culter);

Possessif: platonique; Professionnel: coultellier;

Verbal: doctêur, etc.

Glissant sur ces différentes classes, ou renvoyant à

<sup>(1)</sup> Dubois n'écrit jamais vigne et n'admet pas le son gne. On l'a vu, p. 26, pour montainé; au moyen-âge et plus tard, on volt fréquemment des mots comme fine, terminer, rimer avec d'autres comme digne, assigner. L'Académie note encore la prononciation de sinet pour signet. — Christine de Pisan fait rimer digne et mine; Coquillart, lignes et matines; Clément Marot, bénigne et cuisine, insigne et buccine, règne et chêne; Ronsard, cygne et Jacqueline. — Ménage (Observat. sur la langue fr.) constate la prononciation de anneau pour agneau; — Oudin (Gram. fr. 1656) dit qu'on ne prononce pas le g dans cognoistré, signifier, prognostiquer, regnard, signe, etc. — Il semble donc que le son gne était peu usité dans notre ancienne langue.

d'autres parties de son ouvrage, Dubois insiste uniquement ici sur les numéraux et sur les diminutifs.

Numéraux. — Les numéraux sont cardinaux, tels un ou prêut (πρῶτος) (1), ou ordinaux, tels primè et mieux prumier, second, tierc, etc., ou unimè, dêusimè, trôisimè, etc. — Dubois ajoute ensuite les duplicatifs, comme simplè, dôublè; les diviseurs: tierc, denier (denarius); les numéraux de jeu: ternès, quaternès, quinès, senès, etc.

DIMINUTIFS.— Les diminutifs dont il parle longuement, avec tout l'intérêt que ces termes inspiraient aux écrivains du seizième siècle, et à mademoiselle de Gournay, pendant le dix-septième, réclament : — 1° Une terminaison de même genre que le primitif; — 2° Une formation régulière; — 3° une signification conforme à celle du primitif.

Outre les terminaisons dérivées du latin comme la terminaison française eau (picard: el), dans coulteau et coultel, — et de l'allemand, comme quin dans brode, brodequin (2), mandé (manne), mandequin (mannequin), nous avons en français des terminaisons propres dont les principales sont: et, etè; in, inè; ot, otè; on:

Exemples: Jaque, Jaquet, Jaquete; femme, fem-

<sup>(1)</sup> Nicot donne les deux formes preut, empreut, Perion cite empreu. En Anjou, les enfants qui jouent disent, après avoir équillé, c.-à-d. tiré à qui jouerait le premier : je suis le preu, — le seg, — le ter, etc.

<sup>(2)</sup> Nous ne savons où Dubois a pris ce prétendu primitif brode; il ne se trouve dans aucun lexique. La terminaison diminutive quen n'est autre que celle des Allemands chen : ce qui n'a pas empêché Ménage de dériver brodequin de l'espagnol bordegiez, que les dictionnaires modernes ne donnent point : on y trouve brodequin traduit par boragui.

meletè; Janot, Janotin; Jan, Janin; sot, sotin, sotinè; Pierre, Pierrot, Pierrotè; vin, vinot; g-ambè, g-ambon; lard, lardon; vallet, vallèton (étymologie βάλλω, j'envoie).

Un même mot peut recevoir plusieurs diminutiss:

— 1º Successivement: Jan, Janot, Janotn; — Ou
2º concurremment: Jan, Janet, Janin, Janot, Janon; ce dernier est féminin.

A ces terminaisons il faut joindre celle des mots tirés du latin en aster, tel sourdastre de surdaster, etc., et d'autres en ard, tels: coquè, coquard; coquilè, coquilard (i. e. sot); pois, poissard (i. e. voleur), etc.

#### PRONOMS.

Dans les pronoms, il faut examiner la qualité ou nature: ils sont définis ou indéfinis; le genre; le nombre; la figure: ils sont simples ou composés; la personne; les cas, et la déclinaison.

Le pronom est simple comme chè (ce), ou composé de deux mots : cheèt (cest), formé de hic-iste, ou composé de trois, comme cheètil ou cheètui (cestui) qui vient de hic-iste-ille.

Quant aux cas et à la déclinaison  $g-\dot{e}$  vient de ego; au génitif, écrivez  $m\hat{o}i$  ou  $m\hat{o}j$  (prononcez  $m\bar{c}i$ ), selon que vous le dérivez du latin mei, ou du grec  $\mu_0\bar{\nu}$ : mais ne confondez jamais dans l'usage l'i et y!

Nous ne pouvons suivre l'auteur dans les règles innombrables, ni dans les étymologies hasardées qu'il donne : tout pénétré de l'influence exclusive qu'il suppose au latin sur notre langue, il se jette à plaisir dans des erreurs de grammaire qui sont, à le bien prendre, de véritables règles de traduction. Ainsi regarde-t-il leur comme un génitif, parce que leur traduit illorum: illorum liber, leur livre. N'eût-il pas mieux valu dire: rendez le génitif du pronom personnel latin par un possessif français? Mais il aurait fallu descendre de l'échafaudage latin, et modestement marcher sur un terrain français; la grammaire ne pouvait sitôt s'y résoudre.

#### DU VERBE.

Distinguez dans le verbe la qualité, le genre, le nombre, la figure, le temps, les personnes et les conjugaisons.— Les modes et la forme soit primitive, soit dérivée, dépendent de la qualité (1).

1° QUALITÉ; modes. — Les modes expriment nos sentiments; ils sont les mêmes en français qu'en latin et en grec: indicatif, impératif, optatif, conjonctif, infinitif. L'impersonnel, ajouté par quelques-uns, n'est pas un mode, mais un verbe qui a des modes sans avoir de personnes; nous le rendons par hom ou l'hom avec un verbe défini. Ex.: Curritur, hom ceurt.

Formes. — Les verbes ont deux formes ou deux espèces; ils sont parfaits, c'est-à-dire primitifs, ou dérivés.

2º Genre. Le genre qui fait connaître le sexe des

<sup>(1).</sup> C'est surtout dans cette théorie du verbe qu'on voit quelles concessions fait le grammairien français au grammairien latin. Dubois le comprend, et il s'écrie : « Sed quo feror? grammatica latina scribo, non gallica! »

noms, indique, dans les verbes, s'ils sont actifs, passifs, neutres, déponents ou communs.— Les Français ne reconnaissent que l'actif, le passif et le neutre ou moyen, et ils se règlent pour les distinguer, non sur la voix, mais sur le sens.

Les verbes actifs agissent hors d'eux; les verbes passifs, dans tous leurs temps et toutes leurs personnes, sont rendus par le verbe  $\it \'etre$  et le participe passé; les verbes neutres ont par eux-mêmes un sens complet, et ne marquent ni l'action d'un autre sur nous, ni notre action sur un autre :  $\it g-\'e$  respiré, etc.

- 3° NOMBRE. Les verbes ont deux nombres, le singulier et le pluriel.
- h° Figure. Le verbe est simple: g-'aîmè, ou composé: g-è raîmè (redamo).
- 5° Temps. Nous avons les mêmes temps que les Latins, avec une forme de passé en plus, puisque pour rendre amavi nous avons à la fois : g-'hâi âimé et g-'âimâi.
- 6° Personnes. Nous avons trois personnes à chacun des deux nombres, partout excepté à l'impératif, qui n'a pas de première personne.
- Comme les Latins, dit Dubois, ont deux formes pour les 3<sup>es</sup> personnes plurielles des parfaits à tous les modes, les Français des diverses provinces ont souvent différentes formes pour les mêmes personnes des mêmes temps, surtout à l'imparfait de l'indicatif, de l'optatif et du conjonctif : tant sont généralement confondus et corrompus les éléments du langage! Il

DUBOIS. 37

semble que les Français ignorent que leur langue puisse être soumise à certaines lois; et c'est naturel : je n'ai encore vu jusqu'à ce jour rien d'écrit sur les règles particulières à la langue française, et personne n'a vu davantage. Pour nous, si Dieu favorise notre entreprise, nous ferons tous nos efforts pour que le français devienne aussi simple, aussi pur que le latin dont il est sorti en grande partie, et pour qu'on puisse le lire et le comprendre avec autant de sûreté que les livres latins.

7° Conjugaisons. — A en juger par la terminaison de l'infinitif, comme le veut Donat, nous avons quatre conjugaisons, distinguées par la dernière voyelle ou la dernière syllabe. La première est en er; la deuxième en ôr; la troisième en rè; la quatrième en ir.

Ce que Dubois dit ici sur les conjugaisons est moins important, on le conçoit, pour le système orthographique de l'auteur que pour les analyses curieuses qu'il a introduites dans ses explications; des détails techniques, comme ceux qui suivent, ne sauraient être résumés: nous les avons traduits, sans presque les abréger.

## RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES CONJUGAISONS.

Dans tous les temps simples, la deuxième personne ajoute un s à la première, et la troisième un  $\tau$ . Mais si la première est terminée par la diphthongue  $\hat{ai}$ , l'1 disparaît aux personnes suivantes: g-h $\hat{ai}$ , tu has, il hat,

et de même au futur. Il y a cependant des exceptions: g-è fâi, tu fâis, il fâit; g-è hài (odi), tu hàis, il hàit: ce dernier peut-être pour le distinguer de g-'hâi (habeo).

La première personne du pluriel est en ons, peutêtre pour ous, à cause du latin us (voyez U-, 3°) (1). Quelques imparfaits de l'indicatif et de l'optatif la terminent en iemes (2).

La deuxième du pluriel est toujours en ēs: vous âtmēs, vous âtmies, vous âtmeres, âtmēs.

La troisième du pluriel est d'ordinaire en ent, par l'addition d'un n devant le T, surtout dans la première conjugaison, car dans les autres il y a des dissérences; et, comme les Latins sont de amat amant, de amabat amabant, de amaret amarent, de amet ament, de même, en suivant la prononciation normande pour les deux temps suivants, l'imparsait de l'indicatif et l'imparsait de l'optatif, on sait de âméet (aimait) âméent (aimaient), de âmèret (aimerait) âmérent (aimeraient); car la prononciation vulgaire, de âmônt, sait âmônt, de âmèrônt sait âmérônt. Mais ce dernier T étant dissicile à prononcer pour quelques-uns, ils y ajoutent un B et disent âmèrente, etc. (3).

Dans quelques contrées de la France, cette troi-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 16.

<sup>(2)</sup> Le patois picard dit, au pluriel de l'imp. ind., oz avoèmes, oz avoètes, il avoèt'nt; et aux mêmes pers. plur. du cond. prés. oz éroèmes, oz éroètes, il éroèt'nt pour nous avions, etc., nous aurions, etc.

<sup>(3)</sup> Il faut se rappeler ici ce qui a été dit plus haut, pp. 8-9, sur la prononciation des consonnes finales.

sième personne se termine en *ont*, terminaison ordinaire du futur de l'indicatif dans toutes les conjugaisons. Certaines troisièmes personnes, en latin, ont, au pluriel, plus de syllabes qu'au singulier; aux mêmes personnes, nous-mêmes, à l'imitation des Latins, ne nous bornons pas à l'addition d'un n.

Le thème du verbe est très-varié, comme on le verra dans de nombreux exemples. Pour la première conjugaison, il est toujours en k (e muet); changez-le en k (e fermé), vous aurez le participe passé; ajoutez un R, l'infinitif.

Le présent de l'indicatif, de l'impératif, du conjonctif d'une part; — de l'autre, le futur de l'impératif et de l'optatif, ont toujours la même forme dans la première conjugaison, et presque toujours dans les autres: la signification seule diffère.

L'impératif n'a pas de première personne, il se conjugue sans pronom, excepté à la troisième personne. Les autres modes, au contraire, prennent toujours le pronom: Ex.: g-'âimè, tu âimès, il âimèt.

L'imparfait est terminé, au singulier, en : é, és, ét, ou éè, éès, éèt; au pluriel : éons ou èémès, èés, éènt ou eont (1). Ces formes viennent des formes latines équivalentes en ābam, ēbam, ĕbam, ībam; le B disparaît par syncope; les deux A de la première, et l'A des autres se changent en B.

De même le présent et l'imparfait de l'optatif, et aussi l'imparfait du conjonctif se terminent en ré, rēs,

<sup>(1)</sup> Voy. la note 2 de la p. 38.

rēt, remės (1) ou reons, res ou ries, rent ou réènt; mais [quoique nous ayons vu ailleurs retrancher le B], ici on conserve l'R.

Ces terminaisons, qui se rattachent au latin, et sont en usage dans la Normandie et le nord de la France, me paraissent, dit Dubois, préférables à celles qui sont maintenant adoptées par l'usage:  $\hat{o}$ , ou  $\hat{o}$ ,  $\hat{o}$ ,

Le prétérit dès longtemps passé, imité, comme nous l'avons dit, du parfait latin, se termine presque toujours, pour la première conjugaison, en ât, as, at, amès, atès, arent, en retranchant les syllabes ve ou vi, qui d'ailleurs disparaissent souvent en latin. Quelques-uns cependant aiment mieux retrancher la syllabe av latine, et terminer le temps en i, is, it, imès, itès, irènt; ce qui leur donne raison jusqu'à un certain point, c'est la conjugaison du parfait proprement dit et du plus-que-parfait optatif: on le verra plus loin (3). Les Parisiens emploient même les deux formes; mais la première, plus voisine du latin, est aussi plus em-

<sup>(1)</sup> Voy. la note 2 de la page 38.

<sup>(2)</sup> Le patois berrichon donne, pour la 3° pers. de l'imparf. indic. iz avient (prononcez aviint), ix avaint ou ix avient; et, au condit. prés., ix arient (pron. ariint), araint, ou arient.

<sup>(3)</sup> Le Champfleury de Geoffroy Tory tranche plus nettement la question: « Et quantefois celluy infinitif est terminé en er le prétérit veut estre en a, comme: fraper, frapa; denser, densa; saulter, saulta, et non frappit, densit, ne saultit, comme plusieurs disent. » (fe III.) — L'emploi de l'i pour l'a à ce temps du verbe est de règle dans les patois du Berry, de l'Anjou, etc.

ployée. Dans les autres conjugaisons, la terminaison varie; mais elle est généralement en  $\hat{eu}$ , i, u.

Le prétérit dès longtemps passé ou depuis peu, c'est-à-dire le prétérit indéfini, le vrai parfait des Latins est formé en français, par circonlocution, du verbe g-'hâi, tu as, et du participe passé. — Ex.: amavi, etc. g-'hai aîmé, tu has aîmé, il hat aîmé, nous hau-ons aîmé, vous hau-ès aîmé, ils hont aîmé.

Dans cette périphrase, il faut avoir bien soin de faire accorder le participe avec le substantif, exprimé ou sous-entendu. — Ex. : g-'haî ou nous hau-ons aîmé l'homè; g-'haî ou nous hau-ons aîmés les homès où les metaus. — Au féminin, ajoutez un B, et de plus un B au pluriel. — Ex : g-'haî ou nous hau-ons aîméè la femmè; g-'haî ou nous hau-ons aîméès les femmès; c'est la tournure latine : habeo amatum hominem, habes amatas fæminas.

Il en sera de même pour les autres verbes dans ce temps et dans les temps qui en dérivent.

Cette règle ne paraîtra pas extraordinaire si l'on veut bien examiner ce qui se fait au passif, où un homme dit: g-è sui âimé, et une femme: g-è sui, tu es âimée. Mais, dira-t-on, qui a jamais entendu dire: g-'hâi recéuptès tes letrès, habea receptas tuas litteras? — Qu'on s'accoutume à suivre la règle, on finira par trouver cette forme moins dure, et on l'emploiera de préférence.

Nous avons en outre un troisième parfait, qui indique, plus qu'aucun autre, qu'une chose est achevée et passée. Nous le formons avec le verbe hau-ôir, le

participe passé de hau-oir et celui du verbe. — Ex.: g-'hai heu faict, g-'hai heu aimé; d'où l'optatif parfait: g-'heusse heu faict, g-'heusse heu aimé. De plus, à l'aide du parfait de hau-oir conjugué avec le participe du verbe, nous exprimons une action faite, d'ordinaire, depuis longtemps: g-'heu, tu heus, il heut faict, aimé. C'est véritablement un quatrième parfait de l'indicatif.

Ajoutez que souvent, à l'aide d'un adverbe de temps futur, nous prenons le parfait indéfini pour le futur passé. Ainsi, g-'hât mâintenant fâtet signifie g-'harât ou g-'hâurât mâintenant fâtet.

Le plus-que-parfait se forme par périphrase, à l'aide de l'imparfait, g-'hâiu-ôi ou g-'hauée, et du participe passé. — Ex.: g-'hâiu-ôi, ou g-'hauée âimé, tu hau-ées âimé, il hauéet âimé, nous hauéemes âimé, vous hau-ées âimé, ils hau-éent âimé; si vous aimez mieux le parler vulgaire, dites: g-'hauôi ou g-'hauôie, tu hauôis, il hauôit, nous hau-ions, vous hau-ies, ils hau-ient, hau-iont ou hauôient (1).

Le futur français se forme du futur passé latin pris pour le futur simple, comme pour amabo, amavero, AMARO, g-'âimerâi, tu âimeras, il âimerat, nous âimerons, vous âimeres, ils âimeront; et de même dans les autres verbes et les autres conjugaisons, formez le futur en râi, ras, rat, rons, rēs, ront; c'est là le futur imparfait.

Le futur parfait se confond avec le futur du conjonctif (2); seulement, le futur parfait s'emploie dans une

<sup>(1)</sup> Voy. la note 2, p. 40.

<sup>(2)</sup> Dubois regarde comme futur du conjonctif le futur précédé d'une conjonction qui, en latin, voudrait le conjonctif (subjonctif).

proposition isolée, le fut. du conj. veut deux propositions; Ex.: quand g-'hâurâi fini, j'irâi. Ce futur parfait se forme par périphrase.—Ex.: g-'hâurâi mâintenant fûict.

Le présent et le futur de l'impératif ressemblent, avons-nous dit, au présent de l'indicatif; mais, pour le futur, nous ajoutons: chi apres ou d-'hor' en au-ant. Il faut remarquer ici que nous avons quelquesois, comme les Latins, une double forme à la deuxième personne plurielle de l'impératif présent: dicēs et ditès, fâicēs et fâités: mais les exemples en sont rares (1).

Le présent et l'imparfait de l'optatif ressemblent à l'imparfait de l'indicatif, mais en conservant l'a du latin; on le forme du futur indicatif en changeant seulement  $r\hat{a}$  en  $r\hat{e}$  ou  $r\hat{o}$ . — Ex. : de g-'âtmèrât (amabo) formez g-'âtmèré oug-'âtmèrôt.

Le parfait et le plus-que-parfait du même mode se forment du parfait indicatif, et, conséquemment, par périphrase, à l'aide du participe passé du verbe et du temps correspondant de hau-ôir, c'est-à-dire: g-'hêussè.

— Ex.: g-'hêussè, tu hêussès, il heussèt, nous héussons ou hêussēmès, vous héussès (2), ils héussent âimé.

Quelques personnes introduisent un 1, et disent héussions, héussies, héussient.

Dans le sens du présent et de l'imparfait nous di-

<sup>(1)</sup> Les enfants et, au moins dans le Berry et l'Anjou, les paysans, ces enfants en fait de langue, disent à l'ind. prés. : vous disex, vous faisex, et à l'impér. disex, faisex.

<sup>(2)</sup> Il faut bien lire ce mot avec l'è muet final, comme on le voit en comparant avec vous aimassès, que donne plus loin Dubois. En Anjou, on dit de même: aimes-vous, comme aimes-tu, et voyes-vous pour voyes-vous, mais seulement dans les interrogations.

sons, de amavissem ou amassem: g-'aimassè, tu aimassès, il aimassèt ou aimast, nous aimassons, vous aimassès, ils aimassènt. Quelques-uns disent: g-'aimissè, tu aimissès, il aimissèt, nous aimissions, vous aimissiès, ils aimissient (1), avec I pour a, comme au parfait de l'indicatif. Mais rarement on emploie cette forme pour g-'aimerē, tu aimerēs, il aimerēt, etc., ou pour g-'heussè aimé, et pour ce motif beaucoup de personnes hésitent, au parfait indicatif, entre la forme en I et la forme en a; les plus savants n'emploient que la seconde; on peut cependant défendre la première.

Le futur de l'optatif et le présent du conjonctif sont semblables au présent de l'indicatif; l'imparfait du conjonctif, au présent et à l'imparfait de l'optatif. Ce dernier temps se remplace cependant quelquefois par l'imparfait de l'indicatif; ainsi quamvis amarem, quid ad te? se rend par : quand g-'âimeréè..., etc.; quùm amarem eram miser, par quand g-'âiméè...

Les trois autres temps du conjonctif se forment par circonlocution :

- 1º Parfait: amaverim, g-'hâtê, tu hâtês, il hâtêt ou hâtt, nôus hâtons, vôus hâtês, ils hâtent âtmé;
  - 2º Plus-que-parfait: comme à l'optatif g-'heusse;
- 3° Futur : comme au futur imparfait de l'indicatif. q-'haûrâ.

On le voit donc, beaucoup de temps se ressemblent; c'est par le sens et non par la forme qu'on les

<sup>(1)</sup> Voy. p. 40, le texte et la note 2. — C'est à dessein que Dubois termine la 3° pers. en issient et non issient (e muet); la prononciation était ici la même que dans bien, chien. Cf. p. 40, note 3.

distingue. Quant à l'emploi particulier des cas et des modes, le français suit les tournures du latin.

Le présent de l'infinitif et l'imparfait se forment toujours dans la première conjugaison, et quelquesois dans les autres, en ajoutant R au thème; Ex.: âme, âmér, habité, habitér, nomé, nomér; de même vôi, vôir, et ainsi de quelques autres dans la deuxième conjugaison, dont les formes, d'ailleurs, sont variées. Toutesois, ils sont toujours terminés à la deuxième conjugaison en ôr (normand, er), à la troisième en rè, à la quatrième en ir. Ex.: g-'hâi, hau-ôir; g-è sâi, sau-ôir; g-è dôi, deu-ôir, etc.

Le parfait et le plus-que-parfait de l'infinitif se forment avec hau-or et le participe passé: hau-or armé.

Le futur infinitif s'exprime comme le futur indicatif, précédé de que : [j'espère] que g-'aîmèraî, que tu aîmèras, il aîmerat, etc.

Participes. — Au présent, le participe est terminé en ant, pour le masculin et le neutre, en anté pour le féminin;

Au passé, en é pour le masculin et le neutre, en é è pour le féminin ;

Au futur actif, nous tournons amaturus par qui âimèrat; au futur passif, amandus, par qui serat âimé.

L'infinitif présent, chez les Français comme chez les Grecs et les Latins, est souvent employé comme substantif. Ex.: en mon dormir; il est homè dè grand sau-ôir; mon espoir (meum sperare).

Cet ensemble de règles est suivi de modèles pour la conjugaison des verbes avoir (hau-ôir), être (estré) aimer (aîmer), et de remarques sur plusieurs irréguliers.

Il est difficile, avec l'orthographe de Dubois, de lire ces paradigmes, et surtout de reconnaître la vraie prononciation. Il a en outre admis quelques formes bizarres, que l'usage général n'accepta jamais, tels ils hau-ent ou ils hont (ils ont); nous sumès ou somès (nous sommes); nous estéèmes ou esteons (nous étions); ils esteont ou estéent (ils étaient); à peine en trouve-t-on quelques-unes dans les patois.

Nous aurons bientôt occasion de revenir sur certaines formes verbales présentées par l'auteur; en parlant des conjugaisons, telles que les a laissées Meigret, nous ferons quelques rapprochements avec celles que Dubois a traitées si légèrement.

## DE L'ADVERBE.

Arrivé aux mots invariables, Dubois examine d'abord les adverbes de lieu: ses observations sur ceans (chi-ens), sur leans (liens), et surtout sur en, sont particulièrement remarquables: « En et mieux end, comme en Hainaut, est un adverbe de lieu ou un relatif qui nous rappelle une chose exprimée ou sous-entendue. Dans g'end ât (j'en ai), end est un adverbe; mais plus souvent il est relatif. Si l'on vous demande de l'argent, répondez avec ce mot: g-è n'end hât pôinct (2). En menaçant, on dit: tu end hâuras (s.-ent. des coups)... »

<sup>(1)</sup> Toutesois cette dernière sorme, qui répond à ils étiont, a du moins pour excuse qu'elle peut avoir été admise par certains patois. En Anjou et en Berry, on dit encore : iz étiont, iz aviont (ils étaient, ils avaient).

<sup>(2)</sup> Trait de caractère. L'avarice de Dubois était proverbiale.

DUBOIS.

Toujours trompé par son parti-pris de rattacher tous  $\angle$  nos mots, toutes nos phrases, à des locutions et des phrases latines, Dubois arrive à écrire des formes qui n'appartiennent à aucune langue. Ainsi, pour montrer que nous pouvons réunir ensemble trois et même quatre adverbes, il cite un exemple que nous donnerions ainsi : allons (là) où il y a de bon vin; mais il écrit : alons illec ou illa ou la ôu i li hat de bon vin; et il ajoute que nous tirons cela de illac ubi ibi illic est bonum vinum. — Est-ce du latin? était-ce du français?

Dubois parle ensuite des adverbes de temps, de négation, d'affirmation, et c'est là qu'il explique la locution, ça-mon, si fréquente au dix-septième siècle: « Pour affirmer, dit-il, nous répondons encore: ch'-est mont, du latin hoc est multum, et mont est mis pour moult. »

#### DU PARTICIPE.

Ce que dit Dubois du participe est fort insuffisant, car il n'en considère que le genre, le cas, le temps, la signification, le nombre et la figure, sans s'occuper en aucune façon de l'accord. Mais on a vu plus haut (p. 41) qu'il réclame toujours et dans tous les cas l'accord du participe avec le mot qu'il qualifie, sujet ou régime.

Nous avons, dit-il, deux participes: le participe présent, terminé en ant, féminin anté, et le participe passé, terminé toujours en é pour la première conjugaison, en i pour la quatrième, et de différentes manières pour la deuxième et la troisième.—Le participe,

tant présent que passé, est susceptible d'être employé comme substantif; Cf. pp. 26-27.

DE LA PRÉPOSITION, DE LA CONJONCTION ET DE L'INTERJECTION.

Dans les chapitres qu'il consacre à la préposition, à la conjonction et à l'interjection, Dubois se borne, en général, à traduire les principaux termes latins; cependant, le passage qu'il consacre aux particules qui entrent dans la composition des mots est remarquable, parce qu'on y trouve constaté l'emploi de certains vocables, comme émeduller, c'est-à-dire ôter la mouellé, dont il attribue l'usage seulement aux raffinés (elegantibus), ou parce qu'il conserve et explique certains termes qu'on ne trouverait pas ailleurs.

Au chapitre des interjections, il distingue fort scrupuleusement *ôuich*, prononcé lentement et qui exprime le froid, de *ôuich*, prononcé rapidement et qui exprime la chaleur.— Enfin, dit-il, nous avons un nombre infini d'interjections qui se trouvent dans les chansons populaires, comme *lirumpha*, dada, etc.

Là s'arrête le traité de Dubois; on a été frappé, comme nous, de n'y voir autre chose que des règles purement lexicologiques ou étymologiques; en continuant ce rapide examen des grammairiens du seizième siècle, nous aurons à épier l'apparition de la syntaxe, — syntaxe d'accord, syntaxe de régime, — qu'une pratique plus constante et le besoin mieux compris d'un usage raisonné pouvaient seuls amener nos grammairiens à traiter.

# MEIGRET. — PELLETIER. — DES AUTELS.

## LOUIS MEIGRET.

### 5 L. — Premières tentatives de réforme.

Entre Jacques Dubois et Louis Meigret, entre 1581 et 1545, quelques grammairiens se sont élevés dont nous aurons à parler plus tard; mais leurs écrits, peu répandus de leur temps même, n'obtinrent jamais ni l'autorité ni la rapide célébrité du professeur picard ou du critique de Lyon. Avec Meigret paraissent les premiers écrits en français sur la langue française; les étrangers si nombreux qui suivaient les cours de notre Université, et pour qui Dubois écrivait en latin, ne pouvaient-ils donc apprendre assez notre langue dans nos poëtes ou nos prosateurs, et même par l'usage populaire, pour qu'on pût leur offrir des traités composés en français? et ne fallait-il pas songer au commun peuple? Louis Meigret fut le premier à le penser, et

le premier à mettre la science au service du vulgaire. A ce titre seul il mériterait une place à part, une mention spéciale; mais il a d'autres droits à notre attention, et par les principes qu'il exposa, et par les polémiques qu'il souleva et entretint.

- « L'unziesme jour d'octobre, l'an mil cinq cens quarante deux, » le Parlement, « veue la requeste presentée par Vincent Sertenas, marchant libraire de ceste ville de Paris, luy a permis et permet imprimer et faire imprimer ung livre composé par Loys Meigret, touchant l'escriture françoyse, et iceluy exposer et distribuer en vente le temps de quatre ans prochainement venant. » En vertu de ce privilége parut à Paris, l'an 1545, à l'imprimerie de Jeanne de Marnef, veuve de feu Denys Janot, un petit livret in-8° de moins de cent pages, auquel s'ajoutèrent différents traités d'Estienne Dolet:
- 1° Sur la manière de bien traduire d'une langue en autre;
  - 2º La punctuation de la langue françoyse;
  - 3º Les accents de la langue françoyse.

L'ouvrage principal, gros de nouveautés, a pour titre:

TRAITÉ TOUCHANT LE COMMUN USAGE DE L'ESCRITURE FRANÇOISE: faict par Loys Meigret, Lyonnois: auquel est debattu des faultes et abus en la vraye et ancienne puissance des lettres.

Dans une courte préface, Meigret lève hardiment l'étendard de la réforme grammaticale: • Je ne voy point, dit-il dès le début, de moyen suffisant, ni raison-

nable excuse pour conserver la façon que nous avons d'escrire en françois. » Et que blâme-t-il dans cette façon d'écrire? C'est que « pour la confusion et abus des lettres, elle ne quadre point entièrement à la prononciation. » Voyant la faute, il a cherché le remède, et « faict finablement diligence de trouver les moyens suyvant lesquelz vous pourrez, se bon vous semble, user d'une escriture certaine, ayans tant seulement égard à la prononciation françoyse, et à la nayve puissance des letres. »

Ce premier écrit de Meigret, que suivra bientôt sa zerammaire, n'est donc autre chose qu'un traité d'orthographe, mais fondé sur un principe incomplet, puisqu'il s'appuie sur la prononciation, chose légère et muable, et ne tient aucun compte de l'étymologie, ce critérium nécessaire de toute orthographe rationnelle.

Le livre lui-même comprend cinq chapitres:

- I. Des causes de fausse escriture avec leur blame :
- II. Des lettres et de leurs puissances;
- III. Des diphthongues;
- IV. Des consonnantes;
- V. De l'apostrophe, ou détour d'une lettre ou syllabe finale.

Nous exposerons rapidement la thèse de Meigret, introduction naturelle à sa grammaire, et cause de grandes discussions; le procès instruit, pièces en main, nous pourrons porter un jugement sur cette affaire, le premier, mais non le dernier mot d'un long débat.

Meigret, ainsi le voulait son sujet, s'appuie sur l'analyse; il part de la définition des sons, ou « choses sensibles à l'ouïe », et distingue la voix naturelle de la voix artificielle; « les voix sont les elemens de la prononciation, et les letres les marques ou notes des elemens.... Puisque les letres ne sont qu'images de voix, l'escriture devra estre d'autant de letres que la prononciation requiert de voix; si elle se treuve autre, elle est faulse, abusive et damnable. »

On ne peut nier ni la vérité du principe ni la justesse de la conclusion; mais ce principe d'une relation seule nécessaire entre la prononciation et l'orthographe est trop absolu, et la conclusion trop rigoureuse. Si l'usage suffit pour écrire un mot conformément à des règles qui sont celles de la prononciation, qu'est-ce qui remplacera, dans les langues dérivées, le maintien des lettres étymologiques? On sait quel secours elles prêtent à la philologie comparée pour retrouver la juste valeur des vocables, et pour établir, à l'aide des rapports des mots, les relations ethnographiques des anciens peuples. C'est surtout de ce côté que le progrès de la science a donné tort à tous les faiseurs de systèmes; et si maintenant nous demandons une orthographe rationnelle, ce sera celle qui conservera le plus de consonnes étymologiques, ou du moins le plus des consonnes étymologiques caractéristiques.

Ces réserves faites, nous exposerons, sans plus la discuter, la théorie de Meigret, dont nous reproduisons toutes les idées, mais les idées seules; nous tâcherons de n'en omettre et aussi de n'en ajouter aucune; pour peu que l'on admette comme secondaire sa règle principale, et qu'on se défie d'une conclusion que

réprouve la science moderne, on verra quelle sagacité d'observation, quelle sinesse d'aperçus recommandent l'œuvre de cet auteur.

- Une escriture, dit-il, peult estre corrompeue en troys manieres, qui sont : diminution, ou superfluité, ou usurpation d'une letre pour autre. •
- I. Diminution: dans les mots chef, cher, danger, nous prononçons la diphthongue is; nous devons donc écrire chief, chier, dangier.
- II. Superfluité: A est superflu dans aorné; B dans debvoir, doibt, doibvent; C dans faict, parfaict, dict; D dans admonestement, advis, adverse; E dans battera, mettera, pour battra, mettra (1); F dans briefvement; G dans ung, besoing; I dans meilleur; L dans default; O dans œuvre; P dans escripre, escript; S dans estre, honneste; T dans et, dans faicts, dicts, vents, et en tous les pluriers du participe présent, comme amants, beuvants, disants; U en la diphthongue OU, qui n'est point françoise; x final dans chevaulx, loyaulx: il n'est point françois. »
- III. Usurpation d'une lettre pour une autre : c'est à tort que nous usons, par exemple, du c en son de s, comme en façon, francoys, de ça, Cicero.

Pour défendre des vices si graves, on s'appuie 1° sur — l'usage, 2° sur la nécessité de distinguer les vocables, 3° enfin sur la dérivation. — Mais, 1° l'usage, quand il agit sans règle et sans raison, devient abus; et

<sup>(1)</sup> Ici Meigret donne en passant une règle de grammaire : le futur est en ray dans les verbes en re; il est en ay dans les verbes en er : batt-re, je batt-ray; aim-er, j'aimer-ay.

quelle incertitude dans ses prescriptions! dans monstre, chose contresaite, et dans ministre, l's se prononce; il est nul dans monstre, du verbe monstrer, et dans benistre: comment distinguer? On a trop de ces lettres qui ne servent qu'à donner à l'écriture plus belle apparence. La belle raison de les garder! Excuserait on un peintre qui ajouterait des cicatrices à un portrait?

- 2° « La superfluité des lettres est, dit-on, non-seulement tolérable, mais nécessaire en l'escriture françoyse pour monstrer la différence des vocables. » Mais, outre la différence des mots et la différence des sons d'une même lettre, n'a-t-on pas le sens pour se guider? Quand nous disons : « Cest arbalestier qui passe a frappé une passe d'une arbaleste de passe, » nous avons trois fois le même mot, trois fois écrit avec les mêmes lettres, et trois fois prononcé avec les mêmes sons : qui s'y trompe? Le sens n'est-il pas là qui éclaire suffisamment? Et les mots qui deviendront semblables par la rectification de l'orthographe, n'aurons-nous pas les mêmes ressources pour les distinguer?
- 3° Quant à la derivaison, comme dit Meigret, pourquoi la signaler à l'aide des lettres? Emprunter des mots est-ce un crime qu'on ne puisse essacer qu'en reconnaissant l'emprunt? « Mais il n'y a non plus d'offense en tel emprunt que d'allumer son tison au seu d'autruy. » Peut-être agit-on ainsi en vertu d'une convention? qu'on la cite.

Est-ce donc par reconnaissance? Mais, d'une part, quel profit en retirent les Grecs et les Latins? de l'autre, est-il bien-faict si grand qui te puisse obliger à mal

faire ny faire chose sotte et digne de reprehension?

Que si l'on veut, de gré ou de force, respecter l'étymologie, au moins faut-il être conséquent. Si l'on conserve le c dans dict, qui vient de dictum, qu'on le maintienne dans il dit, qui vient de dicit; si l'on veut une
consonne inutile dans escripre, ce n'est pas le p, c'est
le B qu'il faut prendre, puisque la racine est scribere.
Mais qu'importe à nos beaux étymologistes? Une consonne oiseuse c'est « ung espouvantal de chenevière : »
l'un effraye les oisillons comme l'autre étonne les liseurs.

CHAPITRE II. — Meigret, dans son examen des lettres et de leurs puissances, rompt avec la tradition d'une manière tout aussi libre et énergique; après avoir divisé les lettres en voyelles et en consonnantes, il passe en revue les cinq voyelles a, e, i, o, v, et affirme, non sans raison, qu'entre ces cinq sons principaux nous avons des sons intermédiaires que reconnaît la prononciation et que l'écriture distingue souvent, mais au hasard: autre est le son de e dans bonne et dans bonté, autre encore dans mes, tes, ses; ce dernier n'est autre chose pour l'oreille que es de estre, beste, où l's ne sert qu'à indiquer la prononciation, et ai de maistre. Pourquoi trois notations pour un même son? L'e, diversement accentué, suffirait.

Les mêmes inconséquences de l'usage ne se trahissent pas moins dans les divers emplois de l'a, de l'i, de l'o surtout. Quoi ! vous joignez dans certains cas un u à l'o; mais où donc est-il fait « mention de la voyelle u dans toute la langue françoyse, faisant diphthongue avec l'o? » Cependant, dira-t-on, il faut un signe qui indique qu'il faut prononcer l'o clos dans amour, pour, courir, pouvoir. — Dans tondre, noz, hoste, compaignon, vous avez le même son que dans amour: la nécessité ne serait-elle pas la même de joindre un u à cet o?

Quant à l'v, quand il est consonne, il serait bon de le distinguer de v (u) voyelle; mais Meigret ne propose aucune règle dans ce but. Pour l'y, que l'on confond inutilement avec l'i, puisqu'on écrit aussi bien aymer que aimer, il faut le réserver pour le placer entre deux voyelles, comme dans loyal, où il a le son de i voyelle; « veu que l'i sonne quelquefois en consonante entre deux voyelles, comme en goiat, proiet (goujat, projet), ce que jamais ne fait l'y grec. »

CHAPITRE III. — Des diphthongues. Qu'est-ce qu'une diphthongue? — C'est « ung amas de plusieurs voyelles retenant leur son en une seule syllabe. » De cette définition naît une loi : n'écrire la diphthongue que si les deux lettres sont distinctement prononcées; ainsi dans mais, on ne prononce qu'un e ouvert : écrivons donc ce mot par un e; dans aymer, ayder, hair (hair), les deux lettres s'entendent (1) : conservons donc ay ou ai. — A cette diphthongue ai ou ay se joint la diphthongue au. Cet accouplement de l'a et de l'u est absurde : « oncques langue de François ne la prononça en son langage; » c'est ao qu'il faut écrire, tout aussi bien dans aotant, chevaos (autant, chevaux), que nous

<sup>(1)</sup> On faisait de semblables diérèses au moyen-âge dans trainer, traistre, haine pour trainer, traitre, haine. — Cf. Quicherat, Versif. fr., 1854, 416.

le faisons, et avec raison, dans paoure (pauvre) (1). — Oy, qui peut se conserver dans royal, où l'on entend distinctement dans une même syllabe l'o et l'i, doit être remplacé dans roy par oé, qui représente exactement le son. De même devra-t-on écrire aymoét et non aymoit ou aymoient. Toutefois, « quand nous disons: « Pierre aymoet ceux qui l'aymoét, il n'y a différence entre ces deux verbes, sinon que le premier a l'e ouvert femenin et le dernier a l'é masculin qui demande une prononciation lente, estant celle de l'autre fort soudaine. - Ou. Il reste encores à débattre la diphthongue ou, dont, comme je vous ay dict, nous nous passerions bien. » En effet, si les Latins écrivent volo, quand ce mot signifie vouloir comme quand il signifie voler, « quelle raison doncques avons-nous d'escrire vouloir par la diphthongue ou plustost que voler? Et pourquoi ne pas écrire par o en voloir et voler? »

Il reste à parler de ea et eo introduits après les consonnes G et c pour les adoucir, comme dans gagea et gageons, commencea et commenceons, où l'a et l'o seuls se prononcent. « Vous voyez comme d'une faulte on tumbe dans une autre; car si le G et le c n'eussent point usurpé les puissances de s et de 1 consonantes, et que nous eussions usé simplement des lettres selon qu'est leur puissance, nous n'eussions point eu occasion d'abuser de ces autres diphthongues. »

CHAPITRE IV. — Des consonantes. — Meigret, qui ne connaît pas l'œuvre de Dubois, tire directement

<sup>(1)</sup> Nicot donne paouure; ailleurs Meigret écrit pouvre (patois angevin).

- Au B, les lettres v, p, pH, pT; au G, les lettres K, K, C; au D, le T et le TH.
  - Parlant des consonnes de la première classe, il demande que pu soit remplacé par p, que net p soient supprimés dans les mots comme doibt, escripre, etc., « car la n'est aucune mention d'elles en notre prononciation. » n disparaît aussi devant le v consonne sovier et non obvier; « Notez aussi que les noms qui se terminent en f comme brief, la tournent en leurs dérivatifs en v consonnante comme brief, brieve, privatif, privative. »
  - La seconde classe de consonnes l'occupe surtout. C'est un abus d'employer c pour s : • Pour quoy vous voyez évidemment que ceste façon d'escrire donne occasion de mal prononcer... Or, je m'esmerveille que ceux qui ont cherché de faire différente escriture de vocables là où leur signification seroit diverse, n'ont advisé en semblable de diversifier les lettres là où leur puissance se trouveroit diverse... Pour nous oster doncques de ceste confusion du c, j'ay advisé que les Hespaignols ont un c crochu ou à queue, dont nous pourrions user devant toutes voyelles devant lesquelles nous usurpons le c en s, en écrivant deça, çeçu, façon; non pas que je veuille dire que s ne s'y puisse bien mettre. » Meigret arrive ensuite à déclarer superflu l'emploi du k et du q, et ne reconnaît au c que le son dur, soit dans colere, par exemple, et dans collation. soit dans colerice, qui peut fort bien se prononcer colerique. La suppression du q amène la suppression de

l'u, après q comme après g, puisque cet u n'est pas prononcé. Quand nous veulons donner un son doux au g, ne pourrions-nous prendre le j consonne? Quant à cela, je confesse bien que toutes choses en leur commencement sont difficiles et fascheuses, et mesmement quand il faut désapprendre. Mais aussi n'est-il rien si difficile que l'home n'entrepreigne, quand par raison il y sent ung grant gain et proufit... Nous ne somes pas encores hors de tous les abus du g. > Un autre abus du g, c'est d'être placé devant n pour servir d'adoucissement; il suffirait, dans ce cas, « d'un point crochu mis au-dessus de n. » Le g enfin doit, non plus seulement être modifié, mais supprimé dans des mots comme cognoistre, cognoissance, ung, besoing, etc., où il n'est aucunement prononcé.

— Quant aux consonnes du troisième ordre, • je ne treuve point la puissance du de avoir été corrompue; mais il me semble que nous en abusons en superfluité. • Ceci posé, Meigret biffe le de advenir, advisé, etc.; il blâme ensuite l'emploi de cr dans les mots comme diction, etc. : écrivons-les par un x, dixion, et, à la fin des mots, ne laissons plus dict, faict, mais dit, fait; remplaçons le r de annonciation et analogues par un ç: manifestaçion. — A propos de r et de terminant les mots, il les change, dit-il, en s au pluriel : renard, renars (1).

De toutes ces règles, on le voit, un bon nombre ont

<sup>(1)</sup> On peut accepter la formation du pluriel d'après cette règle; mais comment des grammairiens plus modernes ont-ils pu dire que, dans les mots terminés par τ, le pluriel se forme par l'addition d'un s et la suppression du τ? — C'est la même chose en fait, mais non en principe.

pris force de loi avec le temps; d'autres, qu'on a essayé de suivre au dix-huitième siècle, n'ont pas été définitivement acceptées par l'usage. Nous avons bien gardé voluptés pour voluptez, mais nous n'acceptons plus, comme Chapelain et La Monnoie, par exemple, vous aimés pour vous aimez. — Avant de passer aux liquides L, M, N, R, Meigret insiste sur le z, qui remplacera l's des mots, comme dizons, fezons, et sur l's, qui disparaîtra là où on le prononçait encore du temps de la jeunesse de Pasquier (1), mais où on ne le prononçait plus du temps du livre de Meigret, c'est-à-dire dans les mots comme honneste, honnesteté.

Fidèle à la division des consonnes telle que l'ont faite les Grecs, nos maîtres, Meigret aborde la classe des liquides: L, dit-il, doit se supprimer dans chevaulx, eulx, peult, etc., où il ne sonne pas; dans les mots où on l'adoucit en le redoublant et le faisant précéder d'un 1, il suffira, convention pour convention, de marquer l'L du même signe qu'il a déjà réclamé pour l'adoucissement du G (qn-ñ): meilleur deviendra MELEUR. Ce système sera-t-il adopté? Meigret en doute fort; voici la raison > qu'il en donne : « La plus part de nous François usent de cette superfluité de letres plus pour parer leur écriture que pour opinion qu'ils ayent qu'elles y soient necesseres... sans avoir egard si la lecture pour laquelle elle est principalement inventée en sera facile et aisée. J'ose bien davantage asseurer que c'est bien l'une des principales causes pour laquelle je n'espere pas jamés, ou

<sup>(1)</sup> Né en 1528. - Voy. Recherches de la France, livre VIII, ch. 14.

pour le moins il sera bien dificile que la superfluité de letres soit quelquesois corrigée, quoy qu'il s'ensuyve espargne de papier, de plume et de temps, et finablement facilité et aisance de lecture à toutes nations. >

Meigret passe ensuite à l'examen de la lettre n: - Quant à N, dit-il, je treuve que tout ainsi que nous en abusons, comme je vous ay dict, es tierces personnes du pluriel des prétéritz imperfectz de l'indicatif, quand j'ay parlé des diphthongues on et of, qu'aussi fésons nous es mesmes personnes du présent comme en ayment, frapent, donnent esquelz nous ne prononçons sinon aymet, frappet, donnet, et qui se forment de la tierce personne du singulier en adjoustant le seul t à la dernière syllabe terminée en e femenin: de sorte que si nous adjoustons à ayme, tierce personne du présent, ung t, se formera aymet (1), tierce personne du pluriel, en retenant toujours e femenin : de sorte que notre écriture sera raysonnable quand nous escrirons: les homes aymet les femmes. J'ay dict notamment par e femenin et clos, d'autant qu'un calomniateur ne faudroit (manqueroit) pas de prononcer e en donnet comme en bonnet, furet, esquelz est un e femenin ouvert. Brief, je te dy que si nous prononçons le même e qui est en la tierce personne du singulier en y adjoustant tant seulement ung t, il est impossible que tu ne prononces la vraye tierce personne du plurier.

<sup>(1)</sup> Nous avons vu, p. 38, Dubois proposer cette orthographe pour la 3° personne du singulier. — Il conserve l'a au pluriel.

Il ne nous reste plus à expédier que x... Nous en abusons en nostre langue la faisant finale à plusieurs vocables, comme aux, chevaulx, royaulx. Car il me semble que les François n'ont point de propre terminaison en'x, et que s y est suffisante; et pourtant nous devons escrire aos, chevaos, royaos. — Vela doncques les raysons qu'il m'a semblé bon de vous mettre en avant pour vous faire cognoistre le grand abus, desordre et confusion que nous tenons en nostre facon d'escrire. »

CHAPITRE V. — De l'apostrophe ou detour d'une letre ou syllabe finale. Ce chapitre se borne à réclamer un emploi uniforme de l'apostrophe, inventé, comme nous l'avons vu, par Dubois, dont Meigret semble ignorer jusqu'au nom; en effet, pourquoi écrire j'aime et non je aime? L'E aurait-il une raison pour être plutôt prononcé à la fin de je qu'à la fin de aime? Donc il faut écrire: ou je aime une femme ou bien j'aim'un' femm'. — Toutefois, a notés que il et elle après le verbe terminé en E femenin ne fait pas perdre le son d'E, comme quand nous disons ayme il, ayme elle. »

Si une voyelle se retranche devant une autre voyelle, une consonne qui ne se prononce pas, devra se supprimer devant une autre consonne; ainsi • je treuve que les, des, es, perdent s quand le vocable ensuyvant commence par consonante, comme quand nous disons: • Les compaignons de guerre esquelz les capitaines ont faict des dons sont les mieulx agguerriz: nous devons escrire: lé' compaignons de guerre é' quelz lé' capitaines ont faict dé' dons sont lé' mieulx

agguerriz.... (1) Et là où nous ne vouldrions recevoir l'apostrophe, je dis qu'encore la lettre ne doit point estre escripte. »

La fin de ce chapitre est la fin de l'ouvrage; nous la transcrivons: « Il y a aussi quelque fois detour de syllabe entiere comme en avez et savez quand nous disons: a'vous, sa'vous pour avez-vous, savez-vous, que je trouverois bon de marquer de la figure de l'apostrophe (2). A ung seul dieu honneur et gloire. »

Ainsi se termine ce premier traité de Meigret. Avant d'exposer la querelle qu'il soutint à ce sujet avec Des Autels, je ferai rapidement connaître sa grammaire française. On y remarquera la même hardiesse réformatrice que dans son premier ouvrage, et l'on verra que, dans l'un et l'autre, l'usage lui a trop souvent donné raison contre un principe dont il est fâcheux de voir l'orthographe se départir, le respect de ces consonnes caractéristiques qui conservent la tradition des étymologies.

<sup>(1)</sup> Le texte porte simplement: lé compaignons de guerre, é quels lé sapitaines ont faict de dons sont lé misux, agguerrix. — Nous le éroyons fautif, et l'avons mis d'accord avec la théorie de l'auteur.

<sup>(2)</sup> Nous avons déjà fait remarquer que l'e de la 2° pers. plur. était muet dans les interrogations voules-vous, voyes-vous en patois angevin. La forme contractée sa'rous, a'vous pour saves-vous, aves-vous s'explique ainsi facilement. A'vous ne s'est pas seulement prononcé, il s'est égrit :

A'vous mal aux dents, maître Pierre?
(Le testament de maître Pathelin.)

Cf. Glossaire du centre de la France, par M. le comte Jaubert, t. I, p. 111.

### \$ 2. — Traité de la Grammaire françoise.

Ce premier effort que tenta Meigret pour réformer notre orthographe fut suivi, en 1548, d'une seconde tentative, où il commença à se compromettre en joignant l'exemple au précepte: je veux parler de sa traduction du *Menteur* de Lucien (1), qu'il affubla d'une orthographe particulière, et rendit illisible. Deux ans plus tard, il donna le dernier mot de son système dans l'ouvrage suivant:

LE TRETTÉ DE LA GRAMMERE FRANCOEZE, fet par Louis Meigret, Lionoes (2).

Dans un rapide avant-propos, Meigret revient sur sa thèse favorite, l'accord de la prononciation et de l'orthographe; mais, joignant la pratique à la théorie, il présente ici, comme dans sa traduction du *Menteur* de Lucien, un texte dont la bizarrerie et les inconséquences sont la meilleure critique de son système (3). Il le déclare en outre : dans sa grammaire, il ira plus loin que dans son premier traité; il dira « finablement

<sup>(1)</sup> LE MENTEUR OU L'INCREDVLE DE LVCIAN, traduit de grec en françoes par Lovis Meigret Lionnoes, aveq vne ecritture q'adrant à la prolaçion Françoeze: e les rézons. A Paris, chés Chrestian Wechel, à la rue Sainet Jaques, à l'Escu de Basle. M.D.XLVIII. — 1 vol. in-4°. — Une introduction de vingt-neuf pages explique son système.

<sup>(2)</sup> A Paris, chés Chrestien Wechel, à la rue Sainct Iean de Beauvais, à l'enseigne du Cheual volant. M.D.L. — 1 vol. in-4°; pp. 1-144.

<sup>(3)</sup> Nous avertissons une fois pour toutes que nous ne prenons l'orthographe de Meigret que dans les cas où elle est absolument nécessaire; partout ailleurs, même en le citant, nous le traduisons, pour ainsi dire, comme nous avons traduit Dubois, tant son système défigure la langue, en lui laissant toutefois l'orthographe ordinaire de son temps.

toutes les parties nécessaires à bastir un langage entendible, avec les règles qu'il a pu extraire d'une commune observance qui, comme une loi, les a tacitement ordonnées. »

La grammaire s'ouvre par un chapitre sur l'abondance en voix de la langue françoise: Meigret montre que nous sommes plus riches que les Grecs et les Latins, et que • nous prononçons en notre langue des vocables que le latin ni le grec ne sauroient écrire par leurs caractères, d'autant qu'ils ne les ont jamais eu en usage, comme sont L, N, s molles. »

Le chapitre qui suit détermine les sons particuliers de la langue, et fixe la manière de représenter chacun d'eux à l'aide des voyelles et des diphthongues.

Nos voyelles sont : « A, E ouvert, E clos, I, ou clos (autrement ne l'oze-je noter), o ouvert, u. »

Il ajoute: • Toutes les diphthongues que j'ai pu découvrir en notre langue, jusques au nombre de seize et trois triphthongues, sont: AI, AO (au), AOU (dans aout), EI (dans teindre), EA, EI, EU, YA, YE, YO, YU, OE (dans etoet, dizoet) (1), OY (dans royal), UE (dans muet), UY (dans nuyt), EAO (veao, veau), YEN, UEYL OU UEIL (dans ueil, œil).

Meigret passe ensuite en revue les consonnes

<sup>(1)</sup> Melgret propose disogs au lieu de disoient, etc., pour fixer la prononciation incertaine entre les courtisans.

<sup>«</sup> Ceux qui, dit Meigret, ont mauvaise expérience de la langue françoise ne faudront pas de lire leur ramage sur cette maniere d'ecriture confuze : de sorte qu'un nayí Bausseron ne faudra pas de dire renoint en voyant venoient, ne le Picard de prononcer renient. »—Cf. ci-dessus, p. 40, note 2.

(Chapitre III), et, se reportant « aux raisons qu'il a autrefois déduit; » il formule plus nettement sa règle: « Finablement, dit-il, je fais sonner (comme la raison de leur ancienne puissance le veut) toutes consonantes d'un même son avant toutes voyelles. » - Ainsi, quelle que soit la voyelle qui suive, c sera toujours dur, c de même, etc. Cependant, je ne sais par quelle complaisante faiblesse, pour ce seul motif « que le c sonant en s seroit difficile à ôter de l'écri-, ture, • et que si ( « comme la raison le veut »), il mettait « un s en sa place, vous ne faudriez pas à le prononcer en z entre deux voyelles, » Meigret « lui a baillé une queue à la mode des Hespaignols. » Nous ne voyons pas d'autres traces de pareilles inconséquences dans la liste des signes destinés à représenter les voix françaises: « Mais affin que la connoissance d'elles soit plus aisée, dit-il en finissant ce chapitre, j'ay avizé de les peindre et leur bailler leurs noms selon leur puissance et de les ordonner selon leur affinité:

» A; — B ouvert; — B clos; — I latin; — o ouvert; ou clos; — U; — Y grec, de mesme puissance que l'i; — B, be; — P, pe; — F, ef; — PH, phi; — U consonne; — C, ca latin; — K, ca grec ou kappa; — Q, qu; — G, ga ou gamma; — CH, cha aspiré; — D, de; — T, te; — TH, the aspiré; — S, C, es; — Z, zed; — CH, che; — L, el; — L, el molle; — M, em; — N, en; — N, en molle; — R, er; — I ji consonante; — X, CS, KS, GS, ix. »

Des syllabes. — Meigret suivant une méthode toute logique, va du simple au composé; après avoir parlé des voyelles et des consonnes, « il nous faut, dit-il, rechercher les premières et les plus simples compositions qu'elles font, qui sont les syllabes. » (Chapitre IV.)

Une analyse détaillée explique quelles consonnes peuvent précéder ou suivre telle ou telle autre consonne, telle ou telle voyelle, et enfin commencer ou finir les mots.

Entre un grand nombre de règles particulières, deux principes généraux sont posés : le premier « que — toutes consonantes peuvent être posées avant toutes voyelles; » le second, « qu'une simple consonante mise entre deux voyelles fait communément syllabe avec la subséquente. »

Les dictions, mots ou vocables ( $Chapitre\ V$ ) sont les éléments du langage.

Le langage, l'oraison, le parler ou propos (Chapitre VI) est un bastiment de vocables ou paroles ordonnées de sorte qu'elles rendent un sens convenable ou parfait.... Pour la nécessité du bastiment de notre langage, il y peut entrevenir huyt parties outre les articles, qui sont : le nom, le pronom, le verbe, le participe, la préposition, l'adverbe, la conjonction et l'interjection. — Mais avant que de vuyder rien des huyt parties du discours nous depescherons les articles. »

DES ARTICLES. — Dubois, on se le rappelle, n'avait pu se décider à faire des articles, dont il ne voulait

pas voir en latin des exemples assez faciles à saisir (1), une classe particulière de mots, et il en parlait à peine, en passant; Meigret, plus hardi, n'ose cependant introduire l'article dans la liste des parties d'oraison, mais il leur consacre un chapitre particulier, où sa sagacité ne fait pas défaut à ses analyses. Voici les points qu'il nous a paru important de noter.

- La langue françoise n'a véritablement que deux articles du singulier, qui sont le pour le masculin, la pour le féminin; qui ont en commun les pour leur pluriel. Au regard de de, du, des, ils sont plus véritablement prépositions qu'articles.... Nous les lerrons (laisserons) donc jusques au traité des prépositions, vuidans tant seulement le, la, qui sont les vrais articles.
- » Le ne la ne sont jamais mis devant les noms propres, » excepté « quelquesois, par manière d'expression plus manifeste et démonstrative, comme : j'ai envoyé Pierre à Lion, je dy le Pierre que vous avez vu à Paris.
- » Le et la se préposent bien aux noms communs, généraux, spécifiques, comme l'homme; aux pronoms possessifs, comme le mien; aux relatifs, comme lequel, laquelle; et faut noter que ces articles ont quelquefois quelque restriction, approchés d'un certain individué, comme j'ai vu l'homme qui a couru deux cents

<sup>(1)</sup> Vidi illum hominem qui venit n'est-ce pas plutôt j'ai vu l'homme qui est venu que j'ai vu cet homme qui est venu? Cet exemple ne prouve-t-il pas l'existence d'une sorte d'article en latin?

pas. - C'était la règle de Dubois; c'est aussi la règle actuelle : l'article se prépose aux mots qui désignent un genre, une espèce ou un individu particulier.

Il montre ensuite que le nom, quand il est dans une proposition simple, attribut d'un sujet auquel il est relié par le verbe être, peut être employé sans article: « Comme, je suis homme; » que l'adjectif peut être précédé de l'article après un nom propre, « comme Philippe le Bel, » mais jamais après un nom commun, « comme l'homme, le courageux. »

Enfin il distingue nettement le, la, les, articles, de le, la, les, pronoms; et signale l'usage qui change en noms les participes et les infinitifs en faisant précéder les uns et les autres de l'article.

La nature de ce mot, son emploi, sont ici nettement formulés, et ce chapitre, où pour la première fois l'article reçoit ses lois, est des plus remarquables.

Du nom. — Le traité du nom forme huit chapitres. Il y règne une extrême confusion, mais qui s'explique par l'usage où l'on était de ranger dans une même classe le nom substantif et l'adjectif, tant qualificatif que déterminatif (1). Nous essayerons de porter quelque lumière dans ce chaos.

<sup>(1)</sup> Conf. Grammatica latina Ph. Melanchthonis, ab autore nuper aucta et recognita. — Coloniz apud J. Soterem, anno M.D.XXIX, mense Januario. — 1 vol. petit in-8° carré; signat. 2, verso. — Encore au dixhuitième siècle, la grammaire publiée par Regnier Desmarais, au nom de l'Académie française, ne procédait pas autrement.

Dès l'abord, fidèle à sa méthode indépendante, il ose déclarer que « il échet au nom quatre accidents seulement en la langue françoise, qui sont : espèce, genre, nombre et figure.

» Au regard des cas, ajoute-t-il, — et c'est ici qu'il est vraiment neuf, — la langue françoise ne les connoît point, parce que les noms françois ne changent point leur fin. »

Oser prétendre que les noms français ne se déclinent point! c'était une hardiesse dont un novateur aussi téméraire que Meigret pouvait seul être capable. Henri Etienne, qu'on a voulu élever si haut, ne s'est pas avancé jusqu'à soutenir une opinion aussi étrange, et ni la grammaire de Oudin, au xvii siècle, ni celle de Regnier-Desmarais, au xviii, n'ont osé l'admettre.

Espèce. — Les noms sont primitifs: Rome, ou dérivés: Romain (1). Les deux noms cités sont des noms propres. — Les noms communs expriment une es-

<sup>(1)</sup> Ce même chapître quitte îci un instant la grammaire pour la satire, une satire que l'on croirait notre contemporaine.

<sup>«</sup> Au regard, dit-il, des autres espèces de noms propres que les Latins appellent pronomen, nomen, cognomen et agnomen, les François communément ne gardent que le nom et le cognomen que nous appelons le surnom, parce que c'est le nom commun à toute la race. Quelquefois aussi nous usurpons, quasi pour une grande gloire, les noms des seigneuries, métairies, molins, buyssons, montagnes, vallées, prez, hayes, chaussées, moulins; finablement, il semble que le François fait si peu de compte de porter le surnom de sa race qu'en le delaissant il s'usurpe le nom de ses possessions et seigneuries, et, en défaut d'elles, il s'en forge sur des buyssons, hayes, loups et renars, comme Louvetiere, Renardiere, Bruyere. Il est vrai que quelquefois elles sont noms de seigneuries, au plaisir de ceux qui les ont voulu ainsi appeller. Finablement, si quelqu'un porte surnom en France qui ne soit accompagné d'un de, la noblesse le tient pour un villain. » (Page 21.)

pèce de substance, ou une qualité, ou une quantité.

Entre le nom propre et le nom commun, qu'ils soient l'un ou l'autre primitifs ou dérivés, Meigret cherche et veut montrer des différences toutes métaphysiques; il fait suivre son exposé d'une classification fondée sur des distinctions très-subtiles, selon que les mots sont corporels ou incorporels; — il en est qui sont réciproques, « d'autant qu'en disant l'un nous présupposons l'autre, comme en disant pere, maistre, nous entendons qu'il y a fils et serviteur, tellement que perissant l'un, l'autre perit; »— d'autres sont « consecutifs, lesquels perissant l'un, l'autre ne perit pas, quoiqu'ils soient adherans l'un à l'autre, comme la nuit et le jour. » — Ces subdivisions sont innombrables.

La fin du chapitre, plus particulièrement consacrée à la dérivation des noms, indique, mais seulement en quelques pages, et sans les longs développements de Dubois, quelques terminaisons françaises qui remplacent telle ou telle terminaison latine; moins préoccupé toutefois du latin que du français. Meigret ne vou- drait pas nous voir copier trop servilement les langues mortes, et donne à ce sujet la règle suivante:

« Il faut de vrai faire des vocables que nous empruntons tout ainsi que d'un etrangier que nous voudrions faire recevoir entre les François pour un de leur nation : auquel on ne sauroit mieux faire que de l'accoutrer à la françoise, avecq quelques gestes et contenance, et finablement le langage : car lors il sera reçu pour un François naturel et natif de France. Si aussi nous savons bien deguiser un vocable latin ou d'autre langue, lui donnant la forme et terminaison commune à autres tels et semblables, il sera tenu pour françois. »

Après avoir donné plusieurs exemples, par exemple de arius qui se change en aire (comme notarius, notaire), etc., il termine en disant : « Je ne m'amuse pas fort aux formaisons des derivatifs, d'autant que cela requiert la lecture des grammaires grecques et latines, auxquelles celuy se devra addresser qui les voudra entendre, sans toutesois se prescrire aucune loi contre l'usage de la prononciation françoise, comme font plusieurs qui disent : nous dussions dire ainsi, suyvant les regles latines et grecques; auxquels pour toute satisfaction il faut respondre que nous devons dire comme nous disons, puisque generalement l'usage de parler l'a reçu ainsi : car c'est lui qui donne authorité aux vocables, sauf toutefois là où les regles françoises et la congruité sont offensées, comme ceux qui disent: je venions, je donisse, je frapisse, qui sont fautes qui n'ont jamais eté reçues par les hommes bien appris en la langue françoise (1). »

Nous avons insisté sur ce passage, qui montre toute l'ardeur de Meigret à rompre avec les traditions, pour constituer notre grammaire nationale; acceptant la langue parlée sans conteste, au nom de l'usage, il ne fait porter ses réformes que sur la langue écrite, comme si celle-ci n'obéissait pas elle-même à l'usage.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessous, p. 81.

Au second chapitre du Nom, Meigret, confondant l'adjectif et le substantif, reconnaît au nom le comparatif et le superlatif.

Le comparatif se forme, tantôt comme en latin, par une terminaison particulière, comme meilleur; tantôt, à l'aide d'adverbes comparatifs, comme plus, moins, etc. « Nous pouvons faire comparaison entre toutes choses qui peuvent recevoir similitude d'accidens, comme par exemple si nous disons qu'un papier ou sucre est aussi blanc que neige, » ou encore : « Le lion est plus fort que le bœuf, Annibal est plus rusé que les Romains. Pour la bonté de ces comparaisons, il suffit que le lion et le bœuf soient forts, et Annibal et les Romains rusés. »

Au lieu de reconnaître, comme nous, deux sortes de superlatifs, l'un relatif, comme le plus sage, l'autre absolu, comme très-sage, Meigret, reportant, non sans raison, la première forme parmi les comparatifs, réserve pour la seconde seule le nom de superlatif. Le superlatif se forme à la manière grecque, en faisant précéder du mot très le positif: Rarement nous empruntons la forme latine, ou, si nous le faisons, c'est sans lui laisser sa signification superlative, comme on le voit dans les mots maxime, règle infaillible, minime, terme de musique: « Au regard de la nouvelle invention des superlatifs latins en issime, comme illustrissime, reverendissime, que nous pouvons appeler superlatifs titulaires, l'usage de la langue françoise ne les peut goûter et encore moins digerer. Parquoi je les lerrai (laisserai) à ceux qui font les hommes Dieux de papier

et d'encre, quasi comme par letres de banque (1). .

Les diminutifs (Chapitre IV) arrêtent peu Meigret; après avoir simplement constaté l'emploi de quelques formes, que nous connaissons déjà, il se hâte d'arriver aux dénominatifs (Chapitre V.)

Ce mot dénominatif est un terme de la grammaire ancienne; il désigne tous les noms, substantifs ou adjectifs, non au point de vue de leur signification, mais par rapport seulement au mot dont ils dérivent; ainsi échelle et échalas sont deux noms de signification différente; le second est un dénominatif par rapport au premier, parce qu'il dérive de celui-ci.

Le chapitre entier est consacré à passer en revue les innombrables terminaisons qui appartiennent aux dénominatifs masculins ou féminins, substantifs ou adjectifs, qui sont dérivés d'autres noms, ou, par extension même, tirés de participes et de verbes, soit français soit latins, tels: modestie de modeste, similitude de similitudo, vision de visu, etc.

Le chapitre du Genre dit hardiment : « au regard

<sup>(1)</sup> Ces mots figuraient alors en Italie dans les titres qu'on donnait aux prélats et autres grands dignitaires de l'Église; ils ne furent introduits en France que plus tard, par le cardinal du Perron. Balzac dit à ce sujet: « Lorsque le cardinal du Perron revint de Rome, après la négociation de Venise, il en apporta l'illustrissime cardinal et la seigneurie illustrissime : mais personne n'en voulut. » — Cependant ces mots furent vite acceptés, car Costar, écrivant à M. de Lingendes, nommé évêque de Sarlat, lui disait : « J'avois dépit de ne pouvoir vous traiter d'illustrissime. » — Voilà pour ces superlatifs titulaires, comme les appelle Meigret; mais les superlatifs et comparatifs formés à l'imitation des formes latines correspondantes avaient été déjà essayés par Baif, et l'on connaît le aounet railleur que lui adressa Joachim du Bellay:

Bravime esprit, sur tous excellentime....

du neutre, notre langue ne le connoît point, » et le français n'admet que le masculin et le féminin. Après avoir ainsi brisé une fois de plus avec les traditions latines, Meigret dit quel genre est attribué aux terminaisons françaises les plus usitées, et s'occupe ensuite du Nombre.

Là, comme partout, l'analyse de Meigret est trèssûre et très-fine; mais elle tombe aussi dans cet excès de divisions que nous avons déjà signalé.

Frappé de ce fait que les noms propres ont parfois un pluriel: - les trois Jeans, - et que les noms communs en manquent fréquemment: -- on ne dit pas les sangs, les ors, etc. — il arrive à cette conclusion : « Au demourant, tous pluriers ont s ou z finalle.... excepté qui interrogatif, comme qui sont ceux-là? et quelques noms numéraux qui n'ont pas de singulier, comme cinq, neuf, onze, » etc... « Or, ajoute Meigret, puisque nous sommes venus sur la matière des noms numéraux, il les faut éplucher par le menu; » et, à l'aide de cette transition, il enserre dans le chapitre du nombre des noms une longue discussion sur les numéraux, lesquels peuvent être cardinaux : un, deux; ou ordinaux : premier; ou proportionaux : triple, quadruple, onzuple, dixhuituple, etc.; sesquiautres (1) ou surpartis: sesquitiers, sesquioctave, sesquivingt et unième, qui comprennent des indéterminés entre trois

<sup>(1)</sup> Meigret comprend lui-même que ce n'est pas là de la grammaire; aussi dit-il : « Si vous voulez entendre comme quoi s'engendre cette maniere de nombre, retirez-vous aux arithmétiques. » (Page 45.)

et quatre, huit et neuf, vingt-un et vingt-deux; ou enfin collectifs, comme dizain, dizaine.

Meigret s'égare ici dans ses systèmes de classification. Cependant, plus on l'étudie, plus on se sent
disposé à oublier son ardeur de réformation, à glisser sur les bizarreries de son orthographe, à franchir
ses raisonnements erronés, en faveur de la manière
neuve, indépendante, originale et personnelle dont il
expose ses idées. Ce n'est point Dubois, ce n'est point
Henri Etienne qui est le père de la grammaire française: c'est Meigret. Il a été facile, en restant dans
l'usage, de le dégager de ses erreurs, qui proviennent
en général de ses attaques mêmes contre l'usage;
mais il fallait un homme de cette vigueur, pour poser,
avec autant de bonheur, sous une forme souvent définitive, les principes qu'il a mis en circulation.

Nous l'avons vu tout à l'heure refuser le genre neutre à notre grammaire, et bannir les cas et les déclinaisons des noms français.

Arrivé aux Pronous, mots, dit-il, qui suppléent le nom, et dont il prouve la nécessité par des exemples, il leur attribue six accidents: espèce, personne, genre, figure (selon qu'ils sont simples ou composés), nombre et cas, — les cas à cause des formes diverses qu'ils prennent, selon qu'ils sont sujets ou compléments, jeme-moi, tú-te-toi, etc. Il est certain qu'il y a là une trace sensible de la déclinaison latine, et nous ne pouvons que féliciter Meigret de l'avoir signalée. Il est un reproche cependant que nous lui ferons, et il le mé-

rite d'autant mieux qu'il a fort bien connu et tracé nettement le rôle du pronom : c'est d'avoir été amené, par suite de la confusion qu'il fait des substantifs et des adjectifs, à ranger parmi les pronoms mon, ma et autres mots semblables qui déterminent le nom et ne le remplacent pas.

Voici, du reste, comment il expose, à ce sujet, sa théorie: « Or sont derivez de la premiere personne mon, ma, de moi ou me, et mien, mienne; et de nous, nos, notre.... Sur quoi il faut entendre que, par ces possessifs, deux personnes sont entendues, qui sont le possesseur et le possédé. Et combien qu'aucuns requierent le substantif possédé (1), le possédant y est toutefois toujours démontré (2). » — Mais les autres, le mien, le tien, outre qu'ils font connaître de quelle personne est le possesseur, représentent aussi le possédé, qui alors « ne doit estre exprimé. »

A propos des Personnes du pronom (Chapitre II), Meigret remarque fort justement que « la première personne est proprement entendue au singulier, car elle peut comprendre toutes autres personnes avec un verbe plurier, comme : toi, moi et lui irons là; mais la seconde (au pluriel) ne conçoit que la troisième, comme : toy et luy ferez cela; au regard de la tierse, elle ne comprend que la seule tierse. »— C'est-à-dire qu'un sujet complexe dont les différents termes seraient

<sup>(1)</sup> **Mon**, ma, adjectifs qui ne peuvent s'employer sans le substantif. (2) Parce qu'en effet ces adjectifs indiquent si le possesseur est de la première, de la deuxième ou de la troisième personne.

de la première, de la deuxième et de la troisième personne, exige le verbe à la première personne du pluriel; si le sujet comprend une deuxième et une troisième personne, le verbe sera à la deuxième personne du pluriel; si ensin le sujet ou les sujets sont de la troisième personne, le verbe ne pourra être qu'à cette personne.

Au Chapitre III, Meigret dit que les pronoms ont trois Genres; il rend mal sa pensée; car il a déclaré plus haut que notre langue n'est susceptible que de deux genres; mais il est facile de le rectifier; il veut seulement faire comprendre que les mots peuvent avoir: 1° une forme pour le masculin: celui; 2° une forme pour le féminin: celle; 3° une forme commune (ce qu'il appelle le genre commun) pour le masculin et le féminin: je, tu, soi, qui.

Les deux chapitres qui suivent traitent de la figure : les pronoms sont simples : je, tu, il; ou composés : cetuy-cy, toy-même; — et du Nombre : il y a deux nombres, le singulier et le pluriel.

Des cazes (cas) et déclinaisons des pronoms. — Cet important chapitre (Ch. VI.), dont notre analyse présentera tous les points principaux, est un de ceux où l'ingénieuse sagacité de l'auteur s'est le plus heureusement exercée, et un de ceux aussi dont il est le plus difficile de débrouiller la confusion : nous tâcherons d'être plus clairs.

Les pronoms comme les noms, peuvent être, 1° surposés ou apposés (sujets); — et 2° sousposés (régimes).

Dans les verbes actifs, le surposé est l'agent ; le sous-

posé est le patient; c'est le contraire dans les verbes passifs où le surposé est patient et où le sousposé, précédé d'une préposition, est agent.

A la première personne et à la seconde, les surposés ou sujets sont je, tu, et non moi, toi; excepté: 1° quand l'un d'eux est uni à l'autre ou à une troisième personne, comme: toi et moi le ferons, toi et Pierre ferez cela; 2° quand ils représentent une proposition entière et répondent à une interrogation, comme: qui a fait cela? — moi ou toi.

« Or, pendant que nous sommes sur ce propos de premiere et seconde personne, il nous faut examiner aucunes manieres interrogatoires et responses qui me semblent fort incongrues. . — A la faveur de cette transition, Meigret intercale ici une longue critique de formules interrogatives qu'il tolère dans le langage courant « attendu la longue coutume et la promptitude nécessaire à poursuivre un propos », mais dont « la plume toutefois ne se sauroit si bien laver, vu le bon loizir qu'un ecrivain se peut donner de considerer ce que la plume a à exprimer. » Il permet bien à la rigueur de dire es-ce toi, es-ce Pierre ou esse toi, esse Pierre, parce qu'il y reconnaît, au moins quant au son, la 2° ou la 3° pers. sing. du verbe étre et le pronom ce. Mais si le pronom qui suit est de la première personne, soit au singulier, soit au pluriel; s'il est, de la seconde, ou de la troisième au pluriel; et, dans tous les cas, si le verbe n'est pas au présent, employer est-ce, c'est admettre une forme « incongrue. » — La grammaire, en effet, peut-elle accepter qu'on dise :

est-ce moi, nous, vous? sera-ce moi, toi, nous, vous, qui irons à Paris? »

Il est facile de montrer combien est faible l'argumentation de Meigret; s'il permet esse toi, esse lui pour es-ce toi, es-ce lui, où l'on reconnaît le verbe etre à la deuxième et à la troisième personne, pourquoi condamne-t-il sera-ce toi? On y retrouve aussi bien, au moins pour le son, la seconde personne du futur liée à la seconde personne du pronom.

Par suite de ce principe, et pour écarter le plus possible ces formes qu'il trouve vicieuses, et qui, en effet, blâmables en bonne logique, mais pour une cause plus sérieuse, ne sauraient être condamnées puisque l'usage,

Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi

les a consacrées, Meigret ne veut pas qu'on dise : es-ce toi qui as ouvert cette porte, mais as-tu ouvert cette porte, de même qu'on ne dit pas : étes-vous celui qui avez parlé à Pierre? mais bien : a'vous parlé à Pierre?

Revenant ensuite à la théorie du pronom, dont il s'est d'ailleurs assez peu éloigné, au demourant, dit-il, moi, toi, soi, servent en notre langue de caze génitif ou possessif, datif et ablatif. .— Au regard de me, te, se, ils ne reçoivent jamais préposition, et si (et aussi) sont toujours préposez aux verbes ou participes qui les gouvernent, servant d'accusatif, lequel le plus souvent est en notre langue sans aucune préposition. Il en est de même pour nous, vous.

Plus loin Meigret, continuant ses remarques, signale l'usage du pluriel pour le singulier à la seconde per-

sonne; l'attribut qui suit n'en est pas moins au singulier: vous êtes un homme de bien; mais le verbe se met au pluriel: « De vray aussi, le françois ne seuffre jamais un nom ou pronom surposé au verbe (un sujet du verbe) estre d'autre nombre que le verbe. A cette cause, quelque diligence continuelle que fassent aucuns François de cuyder introduire j'etions, j'y allions, ils ne servent aux autres que de moquerie. » — Cf. p. 72.

Suivent les remarques sur ce et ses composés, cecy, cela, cet, cette, cetuy, cetuy-ci, cetuy-là, celui, cil; il distingue nettement celuy de cetuy: le premier démontre d'une manière vague et réclame après lui le pronom qui et une phrase incidente; le second se suffit à lui-même, et s'emploie seul. — Exemples: cetuy-cy a inventé, celuy qui a inventé. On ne dirait pas: celuy a inventé, non plus que celuy-cy ou celuy-là, parce que cy et là ne peuvent s'attacher qu'à cetuy. — L'usage en a, depuis, décidé autrement.

Meigret règle ensuite l'emploi de il, luy, on, puis de iceluy et icelle, « desquels les courtisans n'usent pas communément, » enfin de le, la, les, et de qui, que; — « Reste le relatif quel, qui ne peut estre sans son article le, ni son féminin quelle sans la... Ce quel aussi a signification de qualité, et alors il n'a point d'article, et si (aussi) n'est point sans son substantif, comme : quel homme estes vous?.... Notez aussi que nous usons de cette particule dont pour de qui, duquel, desquels, de laquelle, desquelles....»

Reste le relatif y, qui doit estre bien distingué de y adverbe local....

Reste le pronom mesme, réitératif de la mesme personne, soit nom ou pronom, et qui, seul, peut, avec les articles le, la, les, estre mis en clause (être mis dans une phrase) avec le nom qu'il représente, comme: Pierre a eté à Rome; le mesme Pierre en est revenu; c'est le mesme dont je vous ai parlé.

#### DU VERBE.

- CH. I. « Le verbe est une partie du langage signifiant action ou passion, avec temps et modes... — Au demourant, le verbe a huyt accidents, qui sont : la signification, le temps, le mode, l'espece, la figure, la conjugaison, la personne et le nombre. »
- CH. II. Des significations ou genres des verbes. —

  « La signification ou genre consiste proprement en action ou passion, d'où deux genres de verbes, l'un actif, l'autre passif. » Meigret use d'un procédé fort ingénieux pour distinguer les verbes actifs : c'est de voir s'ils ont un participe avec sens passif; venir a bien un participe de forme passive (venu); mais le sens en est actif : donc venir n'est pas un verbe actif.
- Nous appelons un verbe actif transitif, quand son action se peut transferer en une autre, comme j'endors Pierre, qui est autant à dire que : je fais dormir Pierre. Par ce moyen, je suis la cause qui fait que l'action de dormir s'imprime en Pierre.
- Il faut aussi entendre que l'usage de la langue françoise a introduit une façon de signification passive par les tierses personnes des verbes actifs, tant du

singulier que du plurier, qui semble bien étrange, combien que fort usitée, laquelle se fait lorsque le surposé (le sujet) est conjoint au verbe avec le réciproque se, ayant signification de patient et non pas d'agent, comme en ces traits : le vin se boit, la maison se fait.

— Comme nous n'ayons point exprimé leurs agents, nous dirons que ce sont passifs indeterminez; pourtant (c'est pourquoi) si nous les voulons resoudre par le verbe actif, nous prendrons un surposé (un sujet) indeterminé, de sorte que nous resoudrons le vin se boit par on boit le vin, et la maison se fait par on fait la maison...

- » Nous avons encore une autre façon de parler par le passif sonnant en actif quasi comme par une mutuelle recompense, en laquelle l'agent et le patient sont une mesme substance et personne... comme je me suis aimé. . — Meigret analyse longuement et confusément cette locution et les semblables; mais il oublie toujours le présent je m'aime, et s'éloigne de plus en plus de la vérité. Il arrive à cette conclusion « que je me suis aimé et les autres semblables sont preterits actifs formez de l'infinitif preterit et actif, avecq le verbe substantif usurpé pour ay, as, au bon plaisir de noz anciens dont aujourd'hui il nous faut uzer, et par consequence que cet infinitif doit demeurer immuable, tellement que nous devons dire cette semme s'est aymé pour aymée, nous nous sommes aymé pour aymés... Passons outre. »
- CH. III. Des temps des verbes et des modes. Ce chapitre est intéressant à cause des efforts que fait Meigret pour prouver que dans je suis aimé, par

exemple, et autres semblables, aimé n'est pas un participe, mais un infinitif prétérit et actif. Il donne pour raison que cette forme, jointe avec avoir, signifie le passé, j'ai aimé, et jointe avec être indique le présent, je suis aimé: or un même participe ne peut signifier deux temps (1); en outre, le participe est comme l'adjectif, et veut un substantif sur lequel il s'appuie: or, dans j'ai dormi, dormi se suffit seul: donc ce n'est pas un participe. Que conclure de là? c'est que « ces manieres de parler en temps preterit: j'ai aimées les dames, est incongrue... Nous userons donc de cet infinitif immuable, quelque singulier ou plurier, masculin ou femenin qui le suive, dizans: j'ay aymé les dames, j'ay ecrit une lettre, j'ay vu infiniz peuples (2).

Tout le reste du chapitre est consacré à une distribution des temps; l'auteur s'y écarte de nous quelquesois, comme quand il distingue l'optatif du subjonctif dans cette phrase : « Dieu me fasse (optatif) pardon, quoyque je fasse (subjonctif) mal! » et soutient que l'infinitif aimer est improprement appelé présent, parce qu'il ne désigne aucun temps.

CH. IV. — Des espèces des verbes. — « Il y a deux espèces de verbes, l'une primitive comme aymer, l'autre dérivative comme de melancholie, melancholier,

<sup>(1)</sup> On pourrait demander à Meigret par quel privilége supposé l'infimitif aimé serait présent et passé à la fois, plutôt que le participe.

<sup>(2)</sup> On trouve sur le sujet de l'accord du participe une longue et intéressante discussion dans les Observations sur la langue françoise de Ménage.

2 vol. in-12, 1672 et 1676, t. I, pp. 39-48. — Nous y reviendrons.

de cholere, cholerer, de botteau, botteler, de ris, rire. Des figures des verbes. — Les verbes sont simples: voir, — ou composés: prevoir.

CH. VI. — De la conjugaison des verbes. — • La langue françoise a quatre diverses conjugaisons de verbes, diversifiées selon la diversité des infinitifs... La premiere a sa terminaison en er, par e clos brief, comme aimer, frapper, donner; la seconde l'a en oer (1); la tierse en re brief, comme dire, faire, battre;... la quatrieme en ir comme fuir, jouir, gaudir, en laquelle quelque voyelle qui precede, l'i ne fait jamais diphthongue; de sorte qu'oir, fuir, puir et tous semblables qui semblent estre monosyllabes, sont dissyllabes. •

CH. VII. — Des Personnes. — « Les verbes ont trois personnes, tout ainsi que les pronoms. »

La seconde personne plurielle s'emploie pour la 2° du singulier, « en parlant à plus grand seigneur que nous... Il est vray que le papier endure tout; à cette cause, nos poetes parlent plustost et de meilleure grâce aux princes et autres en personne singuliere que pluriere. »

Le verbe s'accorde avec son sujet en nombre et en personne; « il faut davantage entendre que si subsequemment il y survient un relatif qui gouverne

<sup>(1)</sup> Nous rappelons que la diphthongue oi est toujours écrite oe par Meigret, ici comme dans ses tableaux de conjugaisons et dans tout son livre: voici son texte: « La seconde l'a en oet par la diphthong' oe selon la prononçiaçion: laqele toutefoes l'inconsideraçion des ecriueins, aueuglée d'une comun' observançe, chanj' en son ecrittur' a la diphthonge oy: come si on prononçoet oy en voet, pouvoet, tout einsi q'en royal, moins, soin e aotres en gran' nombre. »

quelque verbe, le verbe subsequent devra estre de mesme personne que le nom ou pronom referé; pourquoi cette locution est fausse en toutes sortes : c'est moi qui a fait cela, car ce qui refere la premiere personne, par quoi il doit gouverner un verbe de mesme. Il faut donc dire : c'est moi qui ay fait cela. — « Mais si la négation y intervient, alors le relatif suivra la personne déniée, comme si je dis : je ne suys pas l'home qui a tué cet autre. »

CH. VIII. — Des nombres des verbes. — « Les verbes n'ont que deux nombres, tout ainsi que les noms, qui sont le singulier et le plurier. »

CH. IX. - De la déclinaison des verbes. - Dans ce chapitre et les suivants, jusques et y compris le XXIVe. Meigret enseigne de quels temps primitifs et par quels procédés se forment les temps dérivés. Rien de plus compliqué que ce chapitre, obscurci encore par le fâcheux système orthographique de l'auteur. Ainsi, comme il écrit voer, je voe, il ne peut expliquer les formes voyons, voyez, et voyet (où l'y se prononçait alors) que « par le moyen d'un infinitif inusité, voyer, en tournant er en ons, ez, et. » Et quant à cette terminaison et (1) qu'il prête ici à la 3° personne du pluriel, ce n'est point par mégarde; il a déclaré plus haut que « au regard de la tierse du nombre plurier. elle n'ajoute qu'un t à celle du singulier, comme de done, donet, pour lequel, ajoute-t-il, vous ecrivez: donnent; » l'e de donet n'étant marqué d'aucun signe

<sup>(1)</sup> Cf. p. 61.

restait muet d'ailleurs comme celui de done; et, en écrivant ils donet à boire, Meigret n'avait pas une autre prononciation que nous quand nous écrivons : ils donnent à boire. Il entre ensuite dans le détail d'innombrables exceptions, où nous ne pouvons le suivre, forcé que nous sommes de rester dans les généralités. Voici la série des temps dont il examine successivement la formation, et dont il détermine, à son point de vue, l'orthographe:

A L'INDICATIF: le présent: j'ayme; le prétérit imparfait: j'aymois; le prétérit parfait indéterminé: j'aymay; le second prétérit parfait, et déterminé: j'ay aymé; le premier, le second et le troisième prétérit plus-que-parfait: j'avois aymé, j'eus aymé, j'ay eu aymé; le futur: j'aymeray;

A L'IMPÉRATIF : le présent : ayme;

A L'OPTATIF OU DESIDÉRATIF: le premier présent: j'aymerois; le second présent: j'aymasse; le premier et le deuxième prétérit parfait: j'aurois ou j'eusse aymé; le plus-que-parfait: j'eusse eu aymé, et quelque-fois: j'aurois eu aymé; le futur: (que) j'ayme;

AU SUBJONCTIF OU CONJONCTIF: le présent, semblable au futur de l'optatif: (que) j'ayme; les prétérits parfaits et plus-que-parfait, comme à l'optatif, c'est-à-dire: j'aurois ou j'eusse aymé, — j'eusse eu ou j'aurois eu aymé; et de plus un troisième parfait: (combien que) j'aye aymé; le futur, susceptible de deux formes: j'auray ou j'auray eu aymé;

A L'INFINITIF: le présent: aymer; le prétérit: aymé. Les participes forment l'objet du XXV chapitre.

.....

Après avoir rappelé que les participes tiennent du verbe par l'action ou la passion, quoiqu'ils n'aient ni temps ni modes, et reconnu qu'on n'en peut distinguer d'autres que le participe actif aimant, et le participe passif aimé, — Meigret nous montre que le participe tient aussi du nom, par le genre et par le nombre, puisqu'il a à la fois masculin et féminin, singulier et pluriel.

Il semblerait que l'auteur dût ici donner des règles pour l'accord du participe et du nom; emporté loin de son sujet par une longue dissertation sur la puissance de l'usage, il n'a garde de revenir sur les principes qu'il a ailleurs exposés en courant (1), et se hâte de donner des modèles pour les quatre conjugaisons de verbes qu'il a indiquées; les verbes ainsi conjugués sont: avoir, être, aimer, voir, lire et bâtir.

Nous reproduisons ces modèles de conjugaison; la prononciation fixée par Meigret a été parfois constatée aussi par Robert Estienne, et le rapprochement de leurs doctrines ne sera pas sans intérêt. — Nous citerons ici textuellement le passage de Meigret; son orthographe en rend la lecture pénible; mais elle éclaire les autres grammaires contemporaines, où la prononciation est souvent difficile à reconnaître sous une orthographe moins caractéristique, si elle est plus rationnelle.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, pp. 83 et 84.

### VERBE AVOIR.

INDICATIF: présent: j'ey, tu as, il a (1); nous auons, vous auez (2), il' ont.

Prétérit ou passé imparsait : j'auoe, tu auoes, il auoet; nous auyons, vous auyez, il auoet (3).

Passé indeterminé: j'ú ou ús, tu ús, il ut; nous vmes, vous vttes, il' vret (4).

Passé parfait: j'ey u, tu as u, il a u; nous auons u, vous auez u, il ont u (5).

Passé plus-que-parfait : j'auoe u, tu auoes u, il auoet u; nous auions u, vous auiez u, il' auoet u.

<sup>(1)</sup> Dubois écrit: il hat. Peut-être la prononciation lui donnait-elle raison quand le verbe se trouvait devant les voyelles, et peut-être disait-on: il hat un livre. Ces liaisons faites en haine de l'hiatus sont de règle dans certains patois; l'angevin qui se rapproche tant de la langue du xvi° siècle ne dit pas autrement; dans le Berry au contraire, on a recours à l'hiatus pour obtenir en quelque sorte un effet admiratif: il est hunorme (h aspiré, -énorme). Du reste cette aversion pour l'hiatus est si marquée en Anjou qu'on ne met pas ce t euphonique seulement après le verbe, mais après tout autre mot: mercit, aussit,... en faisant sonner le t.

<sup>(2)</sup> Dubois termine la 2° pers. plur. par es, avec l'e muet : vous hau-ès. Cf. p. 43, note 2.

<sup>(3)</sup> Ici, lisez par v consonne. — Meigret, en notant la prononciation j'avoe parle comme les Lyonnais ou les Picards; Dubois, si volontiers sidèle à son pays, est ici pur Français; il écrit: g'-hau-éè, tu hau-éès... et il ajoute: je néglige à dessein de donner la terminaison vulgaire en oi, ois, oit... — Encore maintenant les Picards prononcent: j'avoais, tu avoais. — Cf. Glossaire picard, par M. l'abbé J. Corblet.

<sup>(4)</sup> Nous rappelons qu'avant la distinction de l'u et du v, la forme v était réservée au commencement des mots pour les deux cas; la forme se paraissait dans le corps des mots.

<sup>(5)</sup> Ménage n'écrit jamais autrement que j'ai u; de même, hureux. Autrefois on disait é-u, et on le dit encore dans les environs de Paris. M. Quicherat cite un nombre infini d'exemples de diérèses semblables dans son excellent Traité de versification française. — Voy. pp. 354 et 419. — Cf. la note 1, ci-dessous, p. 90.

Futur: j'aorey ou arey, tu aras ou aoras, il aora ou ara; nous arons ou aorons, vous arez, il aront ou aoront (1).

IMPÉRATIF: présent et futur: ayes, q'il aye ou eyt, ayons, ayez, q'il' ayet.

OPTATIF: 1° présent: j'aroe ou j'aoroe, j'aroes ou j'aoroes, tu aroes, il aroet; nous arions, vous ariez, il' aroét (2).

2º présent : j'usse, tu usses, il út; nous ussyons, vous ussyez, il' usset.

1<sup>er</sup> prétérit parfait : j'aroe u, tu aroes u, il aroet u; nous arions u, vous ariez u, il' aroét u.

2º passé parfait : j'usse u, tu usses u, il ut u (3); nous ussions u, vous ussiez u, il' usset u.

Miex vaut tien que II du l'aras. (Ysopet I, fable 41.)

Dist li lyons: qui ne saroit
Ton posir, et qui ne l'aroit
Onoques en sa vie véu,
Il devroit estre bien esméu.
(Ysopet II, fable 8.)

(3) Au 2º présent de l'optatif, Meigret a écrit ús avec l'accent.

<sup>(1)</sup> Dubois écrit: g'-haurai, tu hauras, il haurat...; il ajoute: « quelques-uns prononcent ces mots avec le u- (v cons.), et disent: g'-hau-rai, tu hau-ras (j'arrai, tu avras; en italien avrò, arrai; en espagnol, habré, habras...); d'autres enfin, supprimant u ou u-, préfèrent: g'-harai, tu haras... » Nous verrons plus tard l'emploi de cette forme constatéaussi par Rob. Estienne. — Dans le centre de la France on a conservé: j'arai, tu aras. Cf. Glossaire du centre de la France, par M. le comte Jaubert.

<sup>(2)</sup> lei Dubois ne donne plus les formes correspondantes à g'-haurai ou g'-hau-rai, mais g'-haréè, tu haréès, ou g'-hairéè, tu hairéès. Par cette dernière forme il rentre dans le patois picard qui conserve la même prononciation pour la syllabe initiale; M. Corblet écrit : j'éroais, tu éroais..., comme il avait donné au futur j'érai, tu éros. Dans le centre de la France, le conditionnel, qui n'est autre que l'optatif de Melgret et de Dubois, suit aussi le futur : j'arais, tu arais.

Futur: j'aye, tu ayes, il eyt; nous ayons, vous ayez, il' ayet (1).

Le Subjonctif ou Conjonctif fet son premier prezent du futur de l'optatif, e luy ajoute davantaje le deu prezens; vzant toutefoes de celui en sse qelqefoes en preterit. Il prent aosi le deu preteriz, e a davantaj un preterit plusqe perfet.

Prétérit plus-que-parsait : j'aye u, tu ayes u, il eyt u; nous ayons u, vous ayez u, il'ayet u.

Futur: j'arey ou aorey u, tu aras u, il ara u; nous arons u, vous arez u, il' aront u.

Infinitif: présent actif: auogr.

Passé et actif: u, auoer u.

Participe: présent: ayant (2); — le passif, u.

# VERBE SUBSTANTIF ETRE.

INDICATIF: présent: je suys, tu es, il et; nous somes, vous etes, ils sont (3).

Prétérit ou passé imparfait : j'etoe, tu etoes, il etoet; nous etyons, vous etyez, il' etoét (h).

<sup>(</sup>i) On prononce de même en Anjou, su moins pour le pluriel, & faut que j'ayons (nous ayons), bein soué (soif) pour bouere (boire) chao ou frét (chaud ou froid), donnant à la première syllable ay le son du substantif ail.

<sup>(2)</sup> Et non eyant. — Même prononciation en Anjou.

<sup>(3)</sup> Dubois donne à choisir entre les formes sumes et somes.— Cf. p. 46.

<sup>(4)</sup> Dubois donne g'-estéè et non g'-estois, comme il a donné j'hau-éè et non g'-hau-oi. Il conjugue ainsi ce temps: g'-estéè, tu estéès, il estéèt, nous esteons ou estéèmés, vous estées, ils estéènt ou esteont (s muet): — Cf. p. 46, texte et note.

Passé indéterminé: je fú ou fús, tu fús, il fut; nou' fumes, vou' futtes, il' furet (1).

Passé parfait: j'ey eté, tu as eté, il a eté; nous auons eté, vous auez eté, il' ont eté.

Passé plus-que-parfait : j'auoe eté...

Futur: je serey, tu seras, il sera; nous serons, vous serez, ils seront (2).

IMPÉRATIF: présent et futur: soes, q'il soet; soyons, soyés, q'ils soyet ou soet (3).

OPTATIF: 1° présent: je seroe ou seroes, tu seroes, il seroet, nous serions, vous seriez, ils seroét (4).

2º présent: je fusse, tu fusses, il fút; nou' fussyons, vou' fussyez, il' fússet.

1° passé parfait : j'aroe eté, tu aoroes eté, il aoroet eté; nous arions eté, vous ariez eté, il'aroét eté.

2º passé parfait : j'uss' eté, tu usses eté...

Futur: je soe, tu soes, il soet; nous soyons, vous soyes (5), il' soét.

Le Conjonctif fet se' troes prezens de même q'auor e tous aotres verbes; aosi fet il le' preteriz.

Passé plus-que-parsait: j'aye eté, tu ayes eté, il aye ou eyt eté; nous ayons eté, vous ayez eté, il' ayet eté.

Futur: j'arey ou aorey eté, tu aras eté, il ara eté...

Infinitif; présent : étre.

Prétérit: eté, auogr eté.

<sup>(1)</sup> Mêmes formes dans Dubois, au système d'orthographe près.

<sup>(2)</sup> Id.

<sup>(3)</sup> Mêmes formes dans Dubois.

<sup>(4)</sup> Dubois: g-è serée, tu serées.

<sup>(5)</sup> Il faut sans doute lire : soyez.

Participe: présent : etant.

Ao regard du passif, il n'en n'a point; car nou' ne dizon' point: vn home eté.

En ajoutant donqes le' participes passifs a ce verbe, convenans en nombre, nou' formerons le' verbes passifs, come: je suys eymé, nou' somes eymez, ils sont eymez.

Venons meintenant aoz aotres qatre conjugezons, e començons a la premier' en en.

## VERBE BYMER (AIMER).

INDICATIF: présent: j'eyme, tu eymes, il eyme; nous eymons, vous eymez, il' eymet (1).

Passé imparfait: j'eymoe ou j'eymoes, tu eymoes, il eymoet; nous eymyons, vous eymyez, il'eymoet (2).

Passé indéterminé: j'eymey ou eymé, tu eymas, il eyma; nous eymames, vous eymates, il eymaret (8) ou eymeret.

2º parfait : j'ey eymé, tu as eymé...

1º plus-que-parfait: j'auoe eymé, tu auoes eymé...

2º plus-que-parfait: j'u ou j'ús eymé, tu ús eymé (4)...

<sup>(1)</sup> Même terminaison dans Dubois, sauf l'orthographe. — Pour le radical, il donne d'abord: g'-aimè, mais il ajoute: « je préfère dire: g'-amè, tu amès, etc., sans la diphthongue, dans toute la conjugaison. » — Cf. p. 13, le texte et la note 3. — Voy. aussi p. 56 ce que Meigret dit de aymer, qu'il rapproche, pour la prononciation, et sans doute par erreur, de hair, et de ayder, deux verbes où la diérèse était également de règle.

<sup>(2)</sup> Dubois : g'-aimées, tu aimées....
(3) Cette forme de la 3° personne n'est pas donnée par Dubois, qui admet d'ailleurs les mêmes que Meigret. Elle était d'un usage général au seixième siècle.— Cf. p. 96.

<sup>(4)</sup> Dubois ne donne ni cette forme ni la suivante.

3º plus-que-parfait: j'ey u cymé, tu as u cymé...

Futur: j'eymerey, tu eymeras, il eymera; nous eymerons, vous eymerez, il'eymeront (1).

IMPÉRATIF: présent et futur: eyme, q'il eyme; eymons, eymez, q'il' eymet.

OPTATIF: 1° présent: j'eymeroe ou j'eymeroes, tu eymeroes, il eymeroet; nous eymerions, vous eymeriez, il' eymeroét (2).

2° présent : j'eymasse, tu eymasses, il eymat; nous eymassions, vous eymassies (aimassiez), il'eymasset (3).

1<sup>er</sup> prétérit : j'aroe, tu aoroes, il aroet eymé; nous arions, vous aries (ariez), il' aroet eymé (4).

2º pretérit: j'uss' eymé, tu vsses, il út eymé; nous ussions, vous vssiez, il' vsset eymé.

1er plus-que-parfait, peu usité: j'aroe u, tu aroes u eymé (5)...

2° plus-que-parfait, plus usité: j'usse u, tu vsses u, il út u eymé...

Futur: j'eyme, tu eymes, il eyme; nous eymyons, vous eymyez, il'eymet (6).

<sup>(1)</sup> Dubois admet comme temps de l'Indicatif la forme : g'-haurai aimé..., dont Meigret fait un futur du subjonctif.

<sup>(2)</sup> Dubols: g'-aimèré, tu aimères, il aimèret.

<sup>(3)</sup> Dubois donne cette forme comme correspondant à amavissem, et comme doublant cette autre : j'eusse aimé. Meigret a raison; non parce que j'aimasse est un présent de l'optatif, mais parce qu'il traduit évidemment plutôt amarem que amavissem.

<sup>(4)</sup> Dubois ne donne pas cette forme, mais donne la suivante.

<sup>(5)</sup> Dubois ne donne ni cette forme ni la suivante.

<sup>(6)</sup> Dubois donne cette forme comme traduction de amem. Il ne nomme jamais d'ailleurs, avant aucune forme, ni mode ni temps, et se borne à mettre en regard le mot latin correspondant. La classification des temps adoptée par Meigret est visiblement mauvaise; en distinguant

SUBJONCTIF. — Ao regard du subjonctif, il emprunte le' prezens de memes que fet auoer e le verbe substantif(1); il emprunt' aosi tous le' preteriz tant perfes que plusque perfes de l'optatif, ajoutant davantaj' vn preterit perfet e vn plusque perfet.

3° prétérit parfait : j'aye, tu ayes, il eyt ou aye eymé...

3° plus-que-parfait: j'aye u, tu ayes u, il eyt ou aye u eymé (2)...

Futur: j'aorey, tu aoras, il aora eymé...

Nou' pouuons encores ajouter cet aotre, afin de n'apouurir point la lange (langue), puys q'on en uze, e q'il emporte plus grande perfecçion en temps futur

J'aorey u, tu aoras u, il aora u eymé (3).

Infinitif: présent: eymer.

Les passés: eymé, auoer eymé, u eymé (4).

Le Participe présent et actif : eymant; le passif, eymé. Duqel se forme le verbe passif, joint ao' temps e modes du verbe substantif, en luy donant le nombre e le sexe tel que le regiert le surpozé (le sujet) come:

l'optatif du subjonctif, et voulant donner à ces deux modes les memes temps qu'à l'indicatif, moins l'imparfait qu'il n'y reconnaît pas, je ne sais pourquoi, il s'est imposé un cadre qu'il a peine à remplir, ce qui l'entraîne dans les erreurs que l'on remarque ici.

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire du futur de l'optatif. Que j'aime est donc le futur de l'optatif ou le présent du subjonctif. Les grammairiens modernes voient dans que j'aime, un subjonctif présent ou futur, c'est-à-dire une forme qui dépend d'un premier verbe au présent ou au futur : il faut ou il faudra que j'aime.

<sup>(2)</sup> Dubois, qui donne la forme précédente, ne donne pas celle-ci.

<sup>(3)</sup> Dubois ne donne pas cette forme.

<sup>(4)</sup> Nous avons vu plus haut à quel emploi est réservé par Meigret son prétendu infinitif passé : aimé. — Cf., p. 84.

Pierr' et eymé; Jan' et eymée; les homes sont eymez, aosi sont le' fames eymées.

Nous ne prolongerons pas ces citations; les modèles que nous avons présentés des deux verbes auxiliaires et d'un verbe actif suffiront pour donner une idée des autres verbes que conjugue Meigret, voer (voir), lire, bátir; ces exemples, on le voit, sont assez mal choisis, puisque ni voir ni lire ne sont réguliers; aussi dit-il lui-même, en abordant la seconde conjugaison, « qu'un seul exemple n'y peut satisfaire, vu la grande diversité des formes qui s'y rencontre. Nous avons donné aimer, qui présente des formes généralement suivies; nous ne donnerons les modèles des autres conjugaisons que quand nous les rencontrerons mieux choisis, et pouvant servir à toute une classe de verbes.

Nos temps ont d'autres noms, mais les formes données par Meigret dissèrent peu des nôtres; il en est deux cependant qui nous ont frappé: le futur du verbe avoir, j'aray, et la 3° personne plurielle du prétérit parfait indéterminé du verbe aimer: ils aimarent (1). La première est consacrée par l'usage du temps, et par R. Estienne; la seconde se trouve dans certaines éditions de Rabelais, et souvent, au xvii° siècle encore, dans les Voyages du sieur Demarez. Les Italiens conservent

<sup>(1) «</sup> Je diray que les infinitifs en er forment leur preterit parfaict en a, laquelle lettre a ils gardent en toutes les personnes, comme : j'aimay, tu aymas, il aimast, nous aymasmes, vous aimastes, ils aimarent. » — (L'Art poetique françois, de Pierre Delaudun Daigaliers. — Paris, Ant. du Brueil, 1597, p. 32.)

à la troisième personne du pluriel l'a qui figure à toutes les autres, et que nous avons adouci à la première du singulier et à la troisième du pluriel. Les Provençaux disent encore: j'aima, ils aimarent. Les autres modes, les autres temps, pourront se comparer aux modèles que nous donnerons bientôt, d'après Robert Estienne, de toutes les conjugaisons.

#### DE LA PRÉPOSITION.

• La préposition est une partie de langage indéclinable qu'on prepose aux autres parties par ajonction ou composition : par ajonction, comme : le livre DE Pierre; et par composition, comme : dementir, composé de de et mentir. •

Elle diffère de la conjonction, en ce qu'elle • ne conjoint point deux substances avec un accident, ce que fait la conjonction, comme : Pierre et Guillaume font cela; ou bien deux accidents avec une substance, comme : mon cheval trotte et hennit...

- La préposition gouverne toujours, par maniere de cause, soit nom, soit pronom, infinitif, participe ou adverbe; entre deux noms, α elle denote communement cause possessive ou generative, ou materielle, ou effective, comme : la maison du roi, l'homme de pouvoir, le fils de Guillaume, la coupe d'or, le coup de la mort...
- Nous taisons quelquesois la préposition en certaines façons de parler, comme : la rue Saint-Antoine pour la rue de Saint-Antoine, etc. Mais cela n'est pas

general, car nous ne disons point : l'espée Pierre pour l'espée de Pierre (1). »

Si parfois on trouve la préposition à entre deux noms, c'est qu'il y a quelque mot sous entendu. Ainsi, « combien qu'on die : le bonnet à Jacques, nous surentendons qui appartient; » à, au, aux, sont plutôt acquisitives que possessives, et se placent mal après un nom; comme toutes les autres prépositions, elles veulent être plutôt précédées d'un verbe ou d'un participe.

Des prépositions, « les unes sont simples, comme de, du, des, au, aux (2), par, sus, sur, et les autres composées, comme : envers, pardevers. — Or sont-elles en notre langue en assez bon numbre, ni ne me fais pas fort de les avoir ici toutes comprises, qui sont, comme il me semble : de, du, a, au, des, aux, par, pour, dela, deça, avant, pres, apres, davant, arrière, derrière, chez, environ, contre, lès, joute (jouxte), dedans, outre, pres, loin, hors, entre, en, ès, selon, vers, devers, envers, jusques à, sans, avec, sur, sus, sous, dessous, puis, depuis. »

L'imprudence avec laquelle Meigret a admis au,

(2) Nous avons vu déjà cette erreur de Meigret. — Cf., p. ca.

<sup>1)</sup> Cette suppression de la préposition était fort commune dans la langue du moyen âge; nous avons conservé quelques mots où la préposition serait nécessaire s'ils étaient créés de nos jours; tels l'Hôtel-Dieu, les filles-Dieu; à Noirmoutier, on visite le Pé-l'abbé, c'est-à-dire le pic de l'abbé. Plus tard on a dit de même: l'Hôtel Seguier, le Palais-Cardinal. — Toutefois cette suppression de la préposition se faisait au moyen âge sans grand inconvénient parce que les cas obliques n'avaient pas la même forme que les cas directs. Cf. Ménage, Observations sur la langue frang. T. l., p. 66.

eux, du, des, parmi les prépositions, l'amène à disserter longuement sur la distinction des prépositions solon qu'elles demandent le singulier ou le pluriel, le masculin ou le féminin, qu'elles précèdent les voyelles ou les consonnes. Si Meigret avait donné ces règles quand il a parlé de l'article, on aurait remarqué cette fine analyse; ici on la déplore puisqu'elle n'a pu faire éviter à l'auteur une faute grossière.

• Faut entendre que tout le reste des prepositions sont presque toutes locales, et par conséquent temporelles; • cependant il y a des exceptions : entre, sans, etc.

Les prépositions tantôt demandent un article, tantôt s'emploient seules; nous disons : c'est blé en grenier, mais non c'est blé dedans grenier; « il faut entendre que la locution sans article est plus générale que celle qui est par l'article. » — Insistant sur cet exomple qu'il vient de donner, Meigret passe en revue les diverses significations de en i vivre en homme ou comme un homme, — il en mourra, — je m'en vais, — il s'en revient, etc.; il remarque fort justement que dans : cet homme est fort malade, il en mourra, le mot en ne saurait être une préposition; mais il a tort quand il dit que, dans cet exemple, en « est adverbe ou pronom relatif. » Ici, en ne saurait être qu'un pronom relatif, quoiqu'il représente l'adverbe latin indé, souvent employé dans un sens exactement le même (1).

L'explication qu'il donne de je m'en vais, je m'en

<sup>(</sup>i) Uxorem duxit; nati fili due: inde egé hand majerem adoptavi mihi. (Terent. Adelph., I, 1, 21.)

reviens n'est pas heureuse; qu'on en juge : « En est aussi usurpé et postposé à me, te, se, nous, vous, sans note de préposition ne d'adverbe relatif, et ce seulement avec les verbes de mouvement local, estans conjoints à leur même personne seulement; de sorte que nous disons: je m'en vais, reviens, retourne, tu t'en vas, il s'en va, et ainsi de toute autre tierce personne, comme: Pierre s'en va, nous nous en allons, vous vous en allez, ils s'en vont (1), pour lesquels nous ne pourrions dire: je me vais, tu te vas, si nous ne luy ajoutions quelque infinitif gouvernant ce me ou te, comme : tu te vas perdre, et ainsi des autres. Or, comme en ces facons de parler le mouvement soit réciproque à l'agent, tout ainsi que quand je dis : je m'aime, et qui soit la cause mouvante et unie (2), il semble que le françois l'ait voulu exprimer par ces me, te, se, avec la préposition en postposée, tout ainsi que font les Latins en tecum, mecum, etc., quasi comme s'ils vouloient dire : je vais en moi, c'est-à-dire je suis la cause mouvante et mue pour aller à Rome. Voilà ce que j'en puis diviner. »

Après cette discussion dont la conclusion est plus que contestable, l'auteur arrive aux adverbes.

#### DES ADVERBES.

## CH. I. — • L'adverbe est une partie sans article,

<sup>(1)</sup> Ménage constate qu'il ne faut pas dire : je m'en en rais, ils s'en sont en allés. On le disait donc de son temps. Du reste, Ménage était Angevin, et l'on parle encore ainsi en Anjou.

<sup>(2)</sup> Il faut sans doute lire : « mouvante et mue, » comme cinq lignes plus bas.

la signification duquel se joint communement aux verbes, qualifiant leur action ou passion, tout ainsi que fait l'adjectif les noms appellatifs ou propres. »

L'adverbe qualifie aussi les adjectifs, comme: fort noir; mais il ne qualifie pas toujours les verbes avec lesquels il est employé, et peut porter sur la phrase entière. — « Combien aussi que les adverbes se joignent aux verbes, les uns toutefois se peuvent joindre à tous les temps et modes, les autres non: ainsi hier ne peut se joindre à un futur, ni demain à un passé, » etc.

CH. II. — Les adverbes sont primitifs: oui, non, bien, mal,—ou dérivés: voulontiers, de volonté, etc. — Tous les adverbes en ment sont des adverbes dérivés.

CH. III. — « Il est trois figures d'adverbes, l'une simple, comme oui, non; l'autre composée, comme nenni; la tierce est la décomposée qui est dérivée de composés, comme de malheureux, malheureusement.

Nous remplaçons parfois l'adverbe par la préposition en suivie d'un nom : combattre en Hercule; par la préposition à, en sous-entendant mode, comme vivre à l'italienne (à la mode, etc.); par un dénominatif féminin et la préposition de : courir de vitesse, etc. « Toutes lesquelles façons sont mieux reçues et plus agreables que les adverbes mesme; de sorte que : il court de vitesse sonne mieux que : il court vitement, quoiqu'il soit bon langage. »

Le chapitre suivant répartit en différentes classes les adverbes de temps et de lieu, les adverbes affirmatifs et négatifs, etc.

#### DES CONJONCTIONS.

- La conjonction est une partie du langage, indéclinable, sans articles et sans aucun gouvernement, conjoignant les autres (lisez mesmes) especes des parties, ou
  clauses (phrases) aux clauses avec quelque signification. J'ay dit les mesmes especes des parties, comme
  le nom substantif au substantif ou au pronom, ou bien
  l'adjectif à l'adjectif, le pronom au pronom, etc.
- » Les conjonctions sont ou simples : que, ou, ne; ou composées : combien, toutefois.
- Aucunes conjonctions sont copulatives;... les aucunes sont disjonctives du sens;... les aucunes sont causales;... les aucunes sont negatives;... les aucunes sont adversatives,... etc. »

### DE L'INTERIECTION.

L'interjection est une voix d'une passion excessive, soit par admiration, courroux, joie, mélancolie ou épouvantement,... de sorte qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme, etant cette passion formée, d'user de quelque moderée façon de parolle... Comme ces passions sont communes à toutes nations, et que la seule nature les engendre sans aucun discours, il advient qu'elles sont presque toutes unes à tous peuples et langues, tout ainsi que les soupirs et plaintes sans forme de parolle. »

Meigret, après avoir cité et classé quelques interjections, signale l'emploi simultané de plusieurs d'entre elles pour un même cas, et aussi d'une même interjection dans des cas dissérents.

Ici, la tâche d'un grammairien vulgaire serait finie, si, comme Meigret, il ne s'occupait pas de la syntaxe; pour notre auteur, qu'aucune difficulté n'effraye, il soulève encore une question aussi délicate qu'intéressante, et traite des accents ou tons des syllabes et dictions: nous essayerons de le suivre, autant que nous le pourrons, dans les obscurités où il s'engage.

Verba volant, dit on, les paroles volent. Si donc la prononciation est si difficile à noter, combien l'est plus encore l'accent! non pas cet accent qui distingue les différents sons d'une même voyelle, mais l'accent tonique, l'accent nécessaire au rhythme, celui qui, comme l'a démontré M. Quicherat, tient uné place si importante dans notre versification française.

Dans la seconde édition de son Traité de versification française, M. Jules Quicherat, insistant sur ce principe émis par lui dès 1826, « que notre vers alexandrin doit avoir un nombre fixe d'accents, » croit n'avoir été précédé dans cette découverte que par l'abbé Scoppa, dont les œuvres mêmes ne lui furent connues que plus tard. S'il a fallu attendre jusqu'en 1826 pour voir formuler en règle la nécessité de l'accent dans les vers, déjà du moins l'existence de l'accent dans la prose et, jusqu'à un certain point, ses lois variables avaient été finement analysées et curieusement signalées par Meigret.

On a attaqué Meigret à ce sujet ; d'après les exem-

ples cités par lui à l'appui de sa théorie, et notés à l'aide de signes musicaux, M. Wey reste convaincu « que l'on ne saurait mieux chanter la parole à la façon des mariniers de la basse Saône, » et déclare que « Meigret parlait canut; » pour nous, sans disconvenir que les accentuations sont fort difficiles à fixer, nous prenons parti pour Meigret contre l'auteur de l'Histoire du langage, et nous pensons que si Meigret a connu l'accent lyonnais, il a eu du moins assez de bon sens pour n'en pas être dupe et chercher le vrai accent de la langue générale. Sans doute nous accentuons autrement; sans doute il a été trop loin quand il a imaginé des mots de douze syllabes, comme Constantineopolitanisation, ils constantineopolitanizeront, et qu'il a pris la peine d'y noter des accents; mais est-il besoin de grande indulgence pour excuser un homme qui, traitant le premier un sujet si épineux, a dépassé peut être la mesure? Sans méconnaître ses excès. nous voulons au moins conserver ce qui fait le fond de sa doctrine, et nous continuons à le résumer.

L'accent ou ton en prononciation est une loi ou regle certaine pour elever ou abaisser la prononciation d'une chacune syllabe. Et combien que cette doctrine semblera bien nouvelle au pur françois, si (cependant) est-elle de telle consequence que, si quelqu'un ne les observe, soit par usage, ou par doctrine, et qu'il les confonde, l'oreille françoise s'en mecontentera: de sorte que, combien que les syllabes soient observées en la prononciation avec leur quantité, si

toutefois l'accent est corrompu, elle ne la daignera avouer sienne.

Cette définition faite, et la nécessité de la règle ainsi établie, Meigret ajoute un détail curieux : « A cette cause, dit-il, nous voyons taxer les Normands de mauvaise prononciation françoise pour un accent aigu qu'ils font en la derniere syllabe d'une clause (phrase). Ce qu'aussi font d'une bien mauvaise grace, et quasi comme en ton d'interrogation nos joueurs de Passion, lesquels, pour le comble de vice, font une breve longue, comme : sire Pilaté pour Pilate (1).

Meigret distingue trois tons dans le langage parlé, l'accent élevé ou aigu, l'accent bas ou grave, et l'accent déclinant, qui commence par l'aigu et finit par le grave. Cela posé, « pour commencer à défricher cette doctrine, il faut premierement entendre que jamais l'accent elevé ne se rencontre en la derniere syllabe des dissyllabiques ne polysyllabiques; et que le ton declinant ou circonflexe ne se treuve point qu'en la penultime syllabe, si elle est longue et la derniere breve.

Les monosyllabes en notre langue font varier les tons d'aucuns dissyllabiques, ni ont (et n'ont) euxmêmes aucun ton stable.

Avant d'entrer dans l'examen des règles d'accen-

<sup>(1)</sup> En Anjou on dit de même : mettez-lé là pour mettez-le là ; est-i bété c'ti-là pour est-il bête cetui-là, celui-là.

tuation des monosyllabes qui se suivent, puis des polysyllabes, deux principes doivent être posés:

RÈGLE I. Tout polysyllabe dont la première n'est pas accentuée, comme frere, compagnon, n'a d'influence sur les monosyllabes qui précèdent que comme un simple monosyllabe.

RÈGLE II. Toute pause, tout temps d'arrêt dans le langage rend les mots qui suivent indépendants de ceux qui précèdent.

Règles d'accentuation pour les monosyllabes :

1° Si deux monosyllabes se rencontrent, soit au commencement d'une phrase, soit après un polysyllabe, l'accent portera sur le premier, excepté dans le cas prévu Règle I, car alors il y aura en quelque sorte trois monosyllabes:



C'est mon mal-heur, c'est mon fre-re, c'est mon am' et mon es-poir.

est accentué, comme nous venons de voir pour deux monosyllabes suivis d'un polysyllabe à première syllabe grave ou basse: c'est mon frère; — ces trois monosyllabes sont-ils suivis d'un polysyllable qui rentre dans le cas prévu par la Règle I, on a la même accentuation que pour quatre monosyllabes:



So Si quatre monosyllabes se suivent, le premier et le troisième sont accentués:



h Si cinq monosyllabeş se suivent, l'accent porte sur le premier et le quatrième :



5° S'il y a six monosyllabes de suite, le premier, le troisième et le cinquième sont élevés comme :



6° S'il se rencontre sept monosyllabes de suite, « nous accentuerons les cinq premiers selon la règle de leur nombre, et les deux subsequents par celle du leur, » — c'est-à-dire comme s'il y en avait cinq puis deux :



- 7º Pour huit monosyllabes, accentuez de deux en deux en commençant par la première; de même pour dix, et pour douze.
  - 8° Pour neuf et pour onze, accentuez de deux en

deux, comme pour huit, en laissant graves les deux dernières, c'est-à-dire la huitième et la neuvième ou bien la dixième et la onzième,— « et ainsi subsequemment de tous autres nombres pairs et impairs, selon les règles de huit et de neuf. »

Le vice de ce système est facile à démontrer; mais avant de le combattre remarquons bien que Meigret a prévu le cas où les monosyllabes seraient indépendants, comme en cette phrase: vis, ris, dis, fais tout bien, où les derniers seuls sont liés, ou dans cette autre où les premiers se lient seuls entre eux: gardons-nous de porc, chien, chat, rat, cerf. — Dans le premier cas, l'accent porte sur tout, et dans le second, sur gar et sur de, de cette façon:



Cette monotonie qui atteint les monosyllabes indépendants, suffit, à elle seule, pour prouver l'existence de l'accent dans les langues mêmes qui, sans le faire sentir autant que l'italien et l'espagnol, ne sont pas moins forcées à l'avoir, et surtout pour en montrer la nécessité dans notre versification, où la place qu'il occupe contribue à l'harmonie du vers et à la variété du rhythme.

Toutefois si les règles de Meigret ne sont pas sans valeur, elles ont cependant des défauts graves que nous devons signaler.

D'abord, on le remarquera, Meigret n'admet que

des syllabes accentuées et des syllabes graves, et ne tient jamais compte de cet accent intermédiaire qu'il a reconnu, l'accent déclinant ou circonflexe, et, après avoir accordé, en théorie, trois notes au langage parlé, il ne lui en accorde plus que deux dans la pratique.

Surtout il oublie que, dans le langage, certains affixes, comme par exemple les articles et les prépositions devant les noms, et comme les pronoms devant les verbes, font corps avec le mot qui les suit: LES hommes; JE viens; il ME frappe; et s'il est vrai que, dans les exemples qu'il donne, la première soit réellement accentuée, elle serait grave dans d'autres phrases monosyllabiques qui commenceraient par un des affixes que je viens de citer ou d'autres semblables.

Des exemples éclairciront cette question un peu obscure, et montreront combien il était important de ne pas parler seulement des monosyllabes isolés. Dans ce vers monosyllabique de Racine:

Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur,

les accents portent sur les trois syllabes paires du premier hémistiche et non sur les syllabes impaires comme le prétend Meigret, et n'atteignent plus, dans le second hémistiche, les syllabes que de trois en trois, savoir fond et cœur, de sorte qu'on a cinq accents et non six dans ce vers. — Dans cet autre du même poëte:

Soit qu'elle eat même en lui vu je ne sais quel charme,

l'accent placé sur la première syllabe vu du second hémistiche donne au vers une dureté qu'il n'aurait pas si cette syllabe était grave.

Règles d'accentuation pour les polysyllabes :

Arrivé aux mots polysyllabiques, Meigret tient plus de compte des affixes; il semble même qu'il a aperçu la véritable loi et qu'il va la saisir quand il dit que dans un' ame, une « se joignant au subsequent dissyllabe par l'apostrophe, sorme un trissyllabe; » mais il abandonne bientôt cette lueur qui devait l'éclairer, ét s'égare de plus en plus.

C'est une loi bien connue de notre langue que l'accent porte toujours sur la dernière syllabe sonore d'un mot, la dernière dans *impureté*, l'avant-dernière dans *impure*.

Les Anglais, au contraire, font plutôt porter l'accent sur la première syllabe; c'est ainsi qu'ils élèvent la voix sur an dans Angleterre et nous sur ter; aussi entendons-nous mal notre propre langue parlée par eux, trompés que nous sommes sans cesse par notre oreille qui, habituée à attendre les finales, prête moins d'attention aux syllabes initiales.

En italien, l'accent suit ordinairement une règle plus rationnelle; bien que, dans les infinitifs, les participes et les adverbes en mente, il porte sur l'avant-dernière syllabe, on peut dire, en général, qu'il marque la racine du mot; ainsi dans Venere, Vénus, giudice, juge, pubblico, public, etc., l'accent est sur la première; dans circostanza, du latin circum et stare, il

porte sur stan, dans vendevano, ils vendaient, du latin venum-dare, vendere, sur de.

Ces lois, en français, en anglais et en italien, ne sont pas également logiques; mais elles sont formelles. Celles que Meigret nous donne nous éloignent de tous les principes actuellement reçus, et ses règles qu'aucun contrôle ne peut nous faire apprécier, semblent donner à la langue du seizième siècle une physionomie particulière; d'abord, il ne se borne pas à reconnaître un accent dans les mots, il en reconnaît plusieurs, selon le nombre des syllabes; nous sommes loin de l'en blâmer, mais nous aurions aimé qu'il sit une dissérence, qu'il établit entre eux une sorte de gradation; nous admettrons bien que, dans impureté, la seconde syllabe soit plus élevée que la première, et il est sûr que la troisième est moins élevée que la dernière; mais nous ne pouvons croire que deux syllabes d'un même mot aient été jamais également accentuées.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce système dont l'importance et la nouveauté ont dû nous arrêter quelque temps; mais avant d'arriver aux deux chapitres qui terminent le livre de Meigret, nous devons, avec cet habile grammairien, remarquer que ces règles d'accentuation ne peuvent être considérées comme absolues; il a même tenu fort sagement compte de la passion, qui change et déplace à son gré les accents. Ce qu'il a dit ne peut s'appliquer qu'à « un langage moderé, sans colere ne complainte : car alors chacun le corrompt selon sa maniere de cris et de plainte. »

# DES POINTS D'ADMIRATION ET INTERROGATION ET DE L'APOSTROPHE.

- Or avons-nous, outre ces accents, deux autres, qui sont d'admiration et d'interrogation, lesquels sont entre eux differents en ce que l'admiration eleve la prononciation environ le commencement de la clause, là où l'interrogation le fait communément sur la fin, comme : 6 l'homme de bien! quel homme estes-vous? Or sont leurs notes en l'ecriture (1) faites par les Latins quelque peu diverses, car celle de l'admiration est faite de deux points, desquels le dessus tire droit àmont de cette sorte (!), et celui de l'interrogation se recourbe contre-mont ainsi (?).
  - » Au regard du point de l'apostrophe ou détour (2), qui

(1) Voyez la note ci-dessous, p. 114.

(2) Dans un des opuscules annexés au Traité touchant le commun usage de l'Escriture françoise (voy. p. 50), sous ce titre: les Accents de la langue françoyse, par Etienne Dolet, nous trouvons le passage suivant:

<sup>.... «</sup> Ce dict e femenin est aulcunes foys mangé par apostrophe. Or l'apostrophe oste du tout (tout à fait) la voyelle finale qui precede la voyelle du mot ensuivant, et faict qu'elle ne s'escript ne profere aulcunement, et suffit que seulement on la marcque au-dessus par son petit point. Devant que de t'en bailler exemple, je t'avertis qu'apostrophe eschet principalement sur ces monosyllabes ce, se, si, te, me, que, ne, je, re, le, le, de. Et combien que les Françoys n'ayent de coustume de signer ledict apostrophe, si en usent-ilz naturellement, principalement aux monosyllabes dessusdictes, quand le mot ensuivant se commence semblablement par voyelles.

<sup>»</sup> Et si d'adventure il se commence par h, cela n'empesche poinct quelque foys l'apostrophe: car nous disons et escripvons sans vice l'honneur, l'homme, l'humilité et non le honneur, le homme, la humilité. Au contraire nous disons sans apostrophe le haren, la harendiere (la harengère; Cf. p. 18, le texte et la note 1), la haulteur...; et si ces mots se proferent sans grande aspiration, la faulte est enorme. De laquelle faulte sont

denote une voyelle, ou consonante, ou syllabe finale estre consomnée ou bien devoir estre tue, — comme : un'envie, le'quel a'vous? pour une envie, lesquels avezvous, — elle n'est pas proprement accent mais elle le fait bien changer, comme je vous l'ai dit. Laquelle (apostrophe), à l'imitation des Grecs, nous avons noté d'un point à queue jeté au-dessus entre le mot apostrophé et son subsequent. — Comme donc cet 'apostroph' ait puissance de changer l'accent, je m'emerveille de ceux qui ne l'observent qu'à certains monosyllabes. Il est certain que, quand nous ecrivons une amour, il y a aussi grand danger de prononcer l'e de une que celuy de le homme (1).

Pour Meigret, l'apostrophe ne remplace pas seulement une voyelle, mais aussi une consonne supprimée; ainsi dit-il : « Il faut entendre que s et t seuffrent souvent l'apostrophe en notre langue avant les consonantes, et mesmement s ès monosyllabes, comme vou' vous'tuez; ny n'est rien tant facheux à l'oreille que la prononciation d'elles. »

Meigret remarque aussi qu'il n'y a pas d'élision devant l'h aspirée, et plus loin il dit : « Quand à il, elle, ils ne font point d'apostrophe ès verbes precédens par forme d'interrogatoire, comme aime il, aime elle?

pleins les Auvergnats, les Provençaulx, les Gascons et toutes les provinces de la langue d'oc. Car pour le haren ils disent l'aren; pour la harendiere, l'arendiere; pour la haulteur, l'aulteur.... Et non-seulement (qui pis est) font ceste faulte au singulier nombre de telles dictions, mais aussi au plurier, car, pour des harens ilz disent des arens....

Nous disons aussi plustost j'eusse en que j'euss' eu, et entre elles plutôt qu'entr'elles.

DES POINTS DE SOUPIR, DE SEMI-PAUSE, POINT FINAL ET PARENTHÈSE (1).

Meigret reconnaît, comme signes de ponctuation, le soupir, la semi-pause et le point; le soupir ou point à queue, la semi-pause ou comma grec ne sont autre chose que notre virgule et notre double point, deux signes distincts que les imprimeurs confondaient à la fin du xve et au commencement du xvi siècle, et qu'ils marquaient d'une petite barre oblique par eux appelés virgule. Le soupir sert à la distinction des parties d'un membre, et la semi-pause à distinguer les membres.

<sup>(1)</sup> Etienne Dolet, dans son traité intitulé la Punctuation de la langue françoyse (voy. p. 50) traite plus longuement que Meigret le même sujet, et d'une manière différente, quoique sous ses auspices, pour ainsi dire, puisque son travail est joint au Traité touchant le commun usage de l'escriture françoyse. — Nous croyons utile de rapprocher les deux théories.

<sup>«</sup> LA PUNCTUATION FRANÇOTSE.— Si toutes les langues generalement ont leurs differences en parier et escriture, toutesfois nonobstant cela elles n'ont qu'une punctuation seulement, et ne trouveras qu'en icelle les Grecs, Latins, Françoys, Italiens ou Hespaignols soient differents. Doncq je t'instruiray briefvement en cecy. Et pour t'y bien endoctriner, il est besoing de deux choses. L'une est que tu cognoisses les noms et figures des points. L'aultre que tu entendes les lieux ou il les fault mettre. Quant aux figures elles sont telles qu'il s'ensuyt, en ceste sorte : 1, — Il s — III s — IV ? — V ! — ( ).

I. Le premier poinct est appellé en latin incisum, et en françoya, principalement en l'imprimerie, on l'appelle ung poinct à queue ou virgule, et se souloit marquer ainsi «/»—II. Le second est appelé en grec comma et les latins ne luy ont baillé aultre nom....—III. Le tiers est dict par les Grecs colon. En latin on l'appelle punctum. Et en l'imprimerie on l'appelle ung poinct ou ung poinct rond. Touteasoys quant à

Au regard du point, il fait la pause à la fin du discours. — A ces signes Meigret joint la parenthèse ou entrejet, « sens parfait... lequel n'ajoute ni ôte rien à la perfection du propos, tellement qu'on le peut ôter sans interruption de la sentence. »

A ce chapitre, sans faire une division nouvelle, sans — aucune distinction, dans un même paragraphe, Meigret rattache tout le peu qu'il dit de la syntaxe.

• Il ne reste plus, dit-il, que la partie que les Grecs ont appelée syntaxis et les latins constructio, que nous pouvons appeler bastiment, ou construction, ou ordonnance bonne de paroles... Quel sens tirerons-nous d'un langage, si le verbe tient le lieu d'une autre partie

l'efficace il n'y a pas grand difference entre colon, et comma. Sinon que l'ung (qui est comma) tient le sens en partie suspens. Et l'aultre (qui est le colon) conclud la sentence. Par ainsi on pourrait dire, que le colon peult comprendre plusieurs comma : et non pas le comma plusieurs colon. — IV. Le quart est nommé par les Latins interrogans : et par les Françoys interrogant. — V. Le quint differe peu du quart en figure : toutesfoys il se peult appeller admiratif et non interrogant. — VI. Le sixiesme est appellé parenthese : et est double, comme l'on peult veoir par ses deux petis demys cercles ().

<sup>»</sup> Or puis que tu cognois leurs noms et figures, je te veulx maintenant monstrer familierement quelz lieux ilz doibvent avoir en nostre parler et escripture. Et te prie y vouloir entendre: car une punctuation bien gardée, et observée sert d'une exposition en tout œuvre....

<sup>»</sup> Si tu en veulx avoir exemple, je te voys (vais) forger ung propos, ou il y aura troys périodes : dedans lesquelz touts les points, que je t'ay proposés, seront contenus...: L'Empereur cognoissant, que paix valloit mieulx, que guerre, a faict appoinctement avec le Roy: et pour plus confirmer ceste amytié, allant en Flandre il a passé (chose non esperée) par le royaulme de France: ou il a esté repceu en grand honneur, et extreme joye du peuple. Car qui ne se resjouyroit d'ung tel accord? qui ne loueroit Dieu de veoir guerre assopie, et paix regner entre les Chrestiens? ò que long temps avons désiré ce bien! ò que bien heureux soient, qui ont traieté eest accord! que mauldicts soient, qui tascheront de le rompre! »

et ainsi des autres, contre la commune utilité et commodité que l'usage de notre langue a introduit pour
une commune intelligence, comme qui diroit : ceux
voudrois que je qui ecrire se de meslent françois en plus
(peu) un reverence de portassent usage commun au parler
de a et ecriture la convenable est qui luy, au lieu de dire :
je voudrois que ceux qui se meslent d'ecrire en françois
portassent un peu plus de reverence au commun usage de
parler et a l'ecriture qui luy est convenable.

Voilà en quoi, selon Meigret, consiste la syntaxe: à proscrire ces mots sans suite qui rappellent certaine scène du Bourgeois gentilhomme; lui-même semble s'attendre à ne pas être pris au sérieux, car il ajoute: Je ne dy pas cecy sans cause, car je suis asseuré qu'une bonne partie de ceux qui s'en meslent sont si friands de suivre le style latin et d'abandonner le nostre, que combien que leurs paroles soient naïvement françoises, la mauvaise ordonnance rend toutefois le sens obscur avecq un grand mecontentement de l'oreille et de l'assistance.

Après une rapide comparaison du latin et du français quant à la construction, Meigret termine ainsi son livre : « Voilà, dit-il, les considerations que j'ay pu trouver des parties necessaires au bastiment de nostre langage, lesquelles j'ay dressé suyvant l'experience que j'ay de notre langue et de son usage, à l'imitation de l'ordre que tient Priscian en la latine : combien que je me tiens pour tout certain qu'il est bien difficile qu'il ne s'y treuve beaucoup d'occasions de mecontentement, tant en la generalité des regles qu'en l'omission de leurs exceptions, attendu l'infinité tant des noms que des verbes et leur diversité, à cause de l'extrait divers que nous (ou nos ancestres) en avons fait des autres langues. — A un seul dieu honneur et gloire.

#### 5 3. — Lutte entre Guillaume Des Autels et Meigret.

Des théories aussi nouvelles, des tentatives si téméraires ne devaient point passer inaperçues. Nous avons réuni dans notre analyse, le Traité touchant le commun usage de l'écriture françoise et la Grammaire françoise; mais avant la publication même de ce second ouvrage, un jeune écrivain, encore inconnu, se révolta au nom de la langue et du bon sens.

Son Traité de l'orthographe des Meigretistes, qu'il sit paraître sous le pseudonyme de Glaumalis de Vezelet, lui attira une verte réponse de Meigret; il riposta; Meigret répondit encore, et sut ensin secondé par Jacques Pelletier, poëte et mathématicien du Mans: ce sut l'aide de l'ours à l'amateur des jardins; la pierre que celui-ci lança contre Des Autels atteignit surtout Meigret: on pourrait croire un ennemi déguisé.

De cette longue lutte ont jailli quelques lumières, le résumé que nous ferons des débats appellera surtout l'attention sur les faits intéressants qui s'y sont produits.

Le premier soin de Meigret est de chercher son adversaire sous le masque; Glaumalis de Vez let a été vite reconnu pour Guillaume.... « Je dirois bien le demourant si je voulois. Son âge n'échappe pas à Meigret: Je ne puis croire, quelque jeunesse qu'il allegue, qu'une telle œuvre que la sienne ne requere bien pour le moins l'age de huyt à neuf ans. L'ironie est-elle assez piquante! Mais bientôt Meigret va changer de langage; les mots d'ignorant, calomniateur, âne, sanglier, docteur en jargonnerie, médisant, honteux et de lâche cœur se présenteront sous sa plume, et il les écrira sans hésiter. Pauvre Guillaume!

Mais reprenons les points en litige.

Des Autels fait d'abord quelques concessions: c'est la preuve d'un esprit droit : « J'av. dit-il. naturellement en recommandation ceux qui, par gentilesse et habilité d'esprit s'efforcent de trouver quelques choses profitables. Par quoy je loue l'invention, tant soit-elle maigre, ou, comme vous dites par diminutif, maigrette, de ceux qui nous veulent faire ecrire comme nous prononçons, pourvu que la prononciation fust bonne et non vicieuse. Et voila en quoy je serois bien d'accord avec eulx. » Meigret, semble-t-il, va battre des mains. Point du tout, on croirait à l'entendre qu'il ne veut Des Autels ni pour ami ni pour ennemi. Avec quelle arrogance aussi accepte-t-il la déclaration si sage de son rival! « Il me semble, Guillaume, que je l'ai assez souvent dit, ajoutant davantage qu'ainsi que l'usage de la prononciation françoise changera, que l'ecriture devra faire le semblable, attendu qu'elle n'est que son image.... Ce n'est pas d'aujourd'huy, Messieurs les Guillaumistes, qu'on dit qu'il faut

ecrire comme on prononce... Or passons outre. >

- Des Autels reprend: « Cela premis (posé), je viens à la question de l'orthographe, qui est de ce que nostre prononciation ne s'accorde pas avec l'escripture... Ils veulent reigler l'escripture selon la prononciation, et il sembleroit plus convenant reigler la prononciation selon l'escripture, pource que la prononciation usurpée de tout le peuple auquel le plus grand nombre est des idiots et indoctes, est plus facile à corrompre que l'escripture propre aux gens sçavants.» Revenant alors sur le vice de superfluité que Meigret a trouvé dans l'emploi de certaines lettres, il déclare que « il n'y a point de vice en l'escripture, mais que plustost il y en a en la prononciation en ces vocables teste, beste, monstre, veu mesmement que les autres langues vulgaires, italienne et espaignole, prononcent l's.
- • Voyez icy, s'écrie Meigret, la folle et audacieuse betise de ce Guillaume, voulant corrompre le vif pour satisfaire à la pourtraiture! Il loue ceux qui veulent mettre l'écriture d'accord avec la prononciation, si la prononciation est bonne; mais il a soin de la trouver mauvaise, parce qu'elle n'est pas conforme à l'écriture! il veut qu'on se règle sur l'écriture pour prononcer: mais « à quelles armes a il conquis cette authorité? et ne sait-il pas que les anciens livres ont été impuissants à empêcher les changements de la prononciation? Nécessité est de suivre la loi du plus fort, sage ou fou; or, le peuple est le plus fort: donc il est faux le système de Guillaume. Il parle des

Italiens et des Espagnols: « Vous verrez que cet habile Guillaume nous mettra au rang des perroquets!... Comme quoy donc es-tu si hebeté et si courroucé de dire, contre l'usage de la langue françoise, que nous devons prononcer teste et beste, parce que l'italien et l'espagnol le fait ainsi en prononçant s? Je m'emerveille que tu n'as dit testa; car de quelle raison excuseras-tu le François pour avoir tourné a en e, en le blâmant d'avoir tu s? Vous voyez donc icy la malice de ce Guillaume. »

Des Autels avait dit aussi que la langue française l'emportait sur toute autre par la douceur de la prononciation, « pour laquelle observer, ajoutait-il, il vaut mieux prononcer tout ce qui est escript. »

— « Par ce moyen, repond Meigret, Messieurs les courtisans et tous autres qui font profession de bien parler, auront dorenavant à prononcer escripre, recepveur, doibvent, estoient, eulx et infiniz autres vocables... Mais aussi, pourra dire quelqu'un, pourquoi n'aura il avec ses savants un jargon (1) propre, vu que les cagnardiers (2) s'en forgent bien un à leur poste?—

<sup>(1)</sup> Le jargon c'est l'argot des archisuppôts du grand Coësre; quol qu'en dise M. Fr. Michel, Etudes de philologie comparée sur l'argot, (1 vol. in-8°, Paris, Didot, 1856) nous croyons que jargon est dérivé de jars, mâle de certains animaux, d'où gars et garçon. Le jars ou jargon serait le parler mâle, celui des vrais hommes, des hommes par excellence, c'est-à-dire des voleurs qui l'emploient. — Qui croirait que Ménage dérive jargon de barbaricus, baricus, varicus, garcus, gargus?....

<sup>(2)</sup> Les Cagnardiers, dont M. Fr. Michel n'a pas admis le nom dans ses Études de philologie sur l'aryot, étaient des confrères des Cagous, des Marcandiers, des Riffodés, des Callots, des Coquillords et autres gueux. Pasquier, liv. VIII, des Recherches de la France, chap. xl.11, parle des truants, pautonniers, coquins, gueux de l'ostière, et enfin des Ca-

Je ne debats pas, continue Meigret, qu'il ne jargone avec ses jargoneux tel langage qu'il le voudra forger, mais qu'il nous laisse entre nous, simples gens, user de la langue qui nous est jà fort usitée. • En outre, si l'on suivait l'avis de Des Autels, il arriverait ou que escripre ne rimerait pas avec dire, ou que propre rimeroit avec more et rare avec apre.

Exagération de part et d'autre! Ne serait-il pas possible d'accorder les deux systèmes en établissant que l'on écrira en respectant, comme les savants, les consonnes étymologiques dans l'écriture, et en prononçant comme veut l'usage? Sans doute Meigret s'y refusera, parce qu'il veut que l'écriture soit l'image fidèle de la prononciation, et Des Autels parce qu'il entend que la prononciation soit l'image de l'écriture; mais ces deux opinions ont leurs excès qu'il faut éviter, et notre moyen terme est le seul qui passe entre les deux écueils sans s'y perdre; malheureusement il ne s'est alors trouvé personne pour le proposer, et la guerre continua. Poursuivons.

Des Autels a vu un danger dans la différence qui

gnardiers. « Quant au mot de eagnard, dit-il, cela despend d'une histoire dont je puis estre témoin. De tant qu'en ma grande jeunesse, ces faineants avoient accoustumé au temps d'esté de se venir loger sous les ponts de Paris, garçons et garces pesie mesie : et Dieu sçait quel ménage ils faisoient ensemble! Tant y a qu'il me souvient qu'autresfois, par cry public emané du Presvost de Paris, il leur fut desfendu, sur peine de souet de plus y hanter; et comme quelques uns sussent desobeissants, j'en vey soueter pour un coup plus d'une douzaine sous les mesmes ponts, depuis lequel temps ils en oublierent le chemin. Ce lieu étoit appellé le Caignard, et ceux qu'ile frequentoient Caignardiers, parce que tout ainsi que les canards ils vouoient leur demeure à l'eau. »

atteindrait l'écriture d'un même mot selon qu'il serait suivi d'une voyelle ou d'une consonne, car si l'on écrit elle devant rit, on écrira ell' devant aime: il ne comprendra plus. — Tant pis pour lui, reprend Meigret; et il passe outre.

Guillaume alors s'échauffe: « et encore plus facilement, dit-il, je les croirois si se contentoient d'accorder l'escripture à la prononciation; mais pour se monstrer plus ingenieux, ils cherchent des nouvelles diphthongues, et des nouveaulx caracteres, et de nouvelles quantités à leur plaisir, d'autres belles triquedondeines. Pour faire au, ils escrivent ao, ils vont emprunter y des Grecs, duquel on se passe bien; bref, ils font rage, il n'y a que pour eux...»

— «Monsieur maistre Guillaume, reprend Meigret, si vous n'avez le cerveau bien troublé d'opiniastreté, vous trouverez qu'en introduisant la diphthongue ao (1), je ne fais qu'accorder l'ecriture à la prononciation; et pourtant, cessez de braire. » Plus loin, il remarque que Des Autels a fait usage de l'apostrophe, et qu'il a marqué d'un accent l'e masculin: en prenant l'apostrophe, il donne raison à Meigret qui l'a ou croit l'avoir le premier introduite; en prenant l'é aigu qui a un

<sup>(1)</sup> Il est certain qu'en Anjou l'on prononce de la chaox, j'ai chaod, chevaox, en appuyant sur l'a et glissant légèrement sur l'o qui ne s'entend guère plus qu'un e muct. — Dans le Baron de Fæneste, d'Aubigné note par cette alliance de l'ao un son nasal particulier au dialecte poleten, mais qui n'a rien de commun avec l'ao de l'angevin dans les exemples cités et autres semblables. Cf. les Aventures du baron de Fæneste, édit. Mérimée, Paris, Jannet, 1855 (Bibliothèque elsévir.) pp. XX, 138 et suiv.

autre son que l'e muet, il a jugée utile une distinction que Meigret avait jugée nécessaire: d'accord avec lui sur le besoin de distinguer les deux sons, il diffère sur l'application: qu'importe au système? Lequel a tort des deux? « Au demourant, j'oubliois ton audacieuse calomnie, dont tu me charges, en ce que tu dis que j'emprunte l'y des Grecs, comme si le François ny toy même n'en eussent jamais usé? Où as-tu trouvé ecriture françoise, tant soit-elle ancienne, qui n'en soit garnie? »

Le débat passe alors du grave au doux, du sévère au plaisant. « Je ne tiens pas grand compte, avait dit Des Autels, de vos pluriers, singuliers, car les enfans s'en moquent.—Entens, Guillaume, dit alors Meigret, que je ne trouve pas etrange que cet âge là, incapable de raison, le fasse, esperant au demourant l'amendement de ton opinion si, par succession de temps. Dieu te fait tant de grâce qu'en te dépouillant de ton enfance, il te mene à quelque âge docile et susceptible de raison.

Puis vient la querelle du c dur devant toutes les voyelles, comme on l'avait en latin, selon Meigret: grossière erreur, selon Des Autels, qui oublie que Cicéron a fait une équivoque de cocce et quoque; puis la raillerie reparaît: « Ils me font rire, dit Des Autels, quand ils disent qu'ils tiennent notre long silence pour un tacite consentement. » Meigret, prenant la balle au bond, confesse qu'il ne rit point, et que cette attaque l'égaye peu; puis, s'adressant à Des Autels: « Je voudrois toutefois, lui dit-il, que pour ton honneur et pour mon re-

pos tu ne te fusses mis au rang de ces dedaigneurs, et que tu ne fusses point venu au combat equipé de raisons comme une grenouille de plumes! » Après quoi il le traite encore «d'indocile, incapable de raison, beste sauvage et cruelle sous figure d'homme, » et termine sa réponse au factum de son adversaire par ces mots: « Si Guillaume ou autre se veut plus adresser à moi, touchant cet art, pour me contredire, qu'il avise de donner vivement à ce premier fort que jamais homme de bon sens n'assaudra, autrement je le lairay parler tout seul, comme qui n'a aucun principe.— A un seul dieu honneur et gloire. »

Des Autels, jeune et ardent, ne se tint pas pour battu; comparaison, dit le proverbe, n'est pas raison; injure encore moins, et l'injure occupait la place d'honneur dans la réponse de Meigret. Son adversaire reprit donc la plume; mais cette fois, sans dire beaucoup plus, il se crut obligé d'être plus long et de faire volume. Sa Réplique aux furieuses défenses de Louis Meigret (Lyon, J. de Tournes et G. Gazeau), achevée dès le 20 août 1550, et publiée l'année suivante, n'occupe pas moins de 75 pages très-compactes.

Le jeune critique,—il avait, dit-il lui-même, vingtdeux ans,—a sur Meigret un avantage notable: son style est alerte, parfois spirituel, autant qu'est lourd et pédant celui de son rival. S'il dit des gros mots, il les enveloppe, mais il lui en échappe peu, et jamais il n'arrive jusqu'à la grossière insolence de Meigret: aussi le lit-on avec plaisir. Il avait « bien d'autres choses à faire et de plus grande importance que ceci! » Pourquoi donc entre-t-il en lice? C'est que Meigret luimême l'y a forcé: « Je ne sors sinon appellé, je ne passe oultre sinon mené, et encore n'obéi-je point, sinon lié et contraint. »

Entrant en matière, il s'empresse de déclarer qu'il ignore « qui est ce Meigret » qui l'a attaqué. Aussi c'est moins l'homme qui sera en question que ses principes: « Or prie-je tous mes lecteurs de ne penser que je mette la main à la plume pour respondre à telles badineries: car je n'escri que pour declarer (éclaircir) mon epistre precitée et mise outre mon gré en lumiere... Vray est que là où il sera besoin, je parleray à ce Meigret, asin qu'en oyant dire mal de soy, il perde une partie du grand plaisir qu'il ha prins à dire mal d'autruy. »

Tout cela n'est pas sérieux. On ne peut tenir grand compte aussi ni de son apologie du nom de Guillaume attaqué par Meigret, qui semble faire allusion au Guillaume le Pensif des Amadis, ni sur sa théorie d'une langue française contemporaine de la langue latine, où l'on aurait dit pain, Dieu, quand celle-ci disait panis, Deus; mais il est intéressant de le suivre quand cil blâme le mauvais langage de la Cour et de se demander avec lui, « d'où sont venus ces mots il feset, il diset, et la rime que l'on appelle équivoque de ceres avec serois (1)? Pourquoy ha on laissé le mot régulier

<sup>(1) «</sup> Il y a de cinq sortes de rimes; la première, plus excellente et moins usitée pour estre la plus difficile, est l'équivoque, qui est lorsqu'un mot de deux, trois on quatre syllabes rime et symbolise à la fin d'un

et uzité de royne pour dire reine? Pourquoy quelque dame voulant bien contresaire la courtisanne à l'entrée de cest yver dira qu'il sait fret.... Voulons-nous endurer celle tant demesurée licence?... Hastons, hastons-nous d'y mettre ordre. »

Les courtisans qui parlent d'une façon aujourd'hui parlaient d'une autre hier, et changeront demain; de plus, « la Cour est un monstre de plusieurs testes et consequemment de plusieurs langues et plusieurs voix. » — Devra-t-on donc modifier l'écriture aussi souvent qu'on y altère la prononciation? « Ce n'est donc pas fait de bon sens de permettre à nostre langue cette licence de se corrompre ainsi de jour en jour, et sortir du vray chemin de la raison pour se fourvoyer par les sentiers de l'abus. »

Cela est très-juste, et l'on aime à voir le jeune écrivain, soutenant une thèse si raisonnable, donner à son langage l'autorité qui manque aux grossières invectives de Meigret, et s'appliquer à éviter le plus possible les fautes de son adversaire: « Il y a, dit-il à ce sujet, deux genres de brocars, l'un franc, civil, ingenieux, elegant et facetieux, » je ne qualifierais pas autrement sa critique, — « l'autre servile, importun, scurrile, petulant et outrageux. »— c'est celui de Meigret.

vers avec un autre vers: » Ex: ma tante et attente, pas sage et passage, etc. — « La seconde est la rime appellée riche... » 'L'Art poét. de P. Delaudun Daigaliers, p. 39-40.) — Cf. Quicherat, Versif. franç., 1850, pp. 462-465, et sur les mots en of rimant avec le son ai, même ouvrage, pp. 339-354.

Bientôt Des Autels le prend corps à corps; ce qu'il dit de l'e, de l'apostrophe et des diphthongues mérite surtout d'être remarqué.

De la lettre E. - « Tu n'ignores pas, Meigret, que nostre e ha trois diverses puissances, selon l'une desquelles tu le nommes ouvert et luy donnes un crochet; selon l'autre, tu l'appelles clos; selon la tierce, dont tu te tais en ton prologue, il est communement appellé femenin, et à ce dernier, comme il me semble, si l'on ne se veult fier à la discretion du lecteur, veu qu'il est inconnu aux autres langues, tu devois plutost donner une note de difference qu'à l'autre, que la langue latine, selon la prononciation presente de tout le monde, sans le diversifier, prononce comme nous, lorsqu'il est joint à une autre consonante que m ou n à la fin d'une diction, comme en ces mots hæc, mel, per, es; regarde ce mot Ceres où, sans note diverse, nul ne fait difficulté à discerner les sons du premier et second e. Toutesfois je ne trouve point de danger qu'il soit diversifié; mais il me sembleroit meilleur de l'appeler diphthongue impropre, comme les Grecs en ont quelques-unes, et de luy mettre un petit point dessouz, que le crocheter ainsi que tu fais, et, sans raison ny exemple, l'appeler e ouvert. — Quant au tiers, ce nom de femenin, m'ha tousjours semblé impertinent, et pour ce j'ay accoutumé de l'appeller imparfait, pource qu'il ne semble avoir que le demy son de l'e, voire estre quasi une consonante... Je ne parle point de l'autre e qu'on appelle masculin et croy que c'est celuy que tu appelle clos, ny de sa creste, e: de laquelle j'use suivant la coutume, comme des autres abus de l'écriture, non par raison, veu que ce trait 'est la note d'un accent aigu qui ne convient pas partout cù nous le mettons.

Mélange de vérité et d'erreurs, au moins relativement à nous, ce passage est curieux parce qu'il montre sur le point en question l'incertitude des savants.

Ce que Des Autels dit ensuite de l'apostrophe a fixé l'usage, et l'a emporté sur les règles beaucoup plus larges de Meigret.

De l'apostrophe: « Puisque tu demandes un registre des mots que je veux apostropher, je te réponds que l'usage des savants, devant que tu te meslasses de reformer le monde, y avoit bien pourvu, en la mettant seulement lorsque de deux mots nous ne faisons qu'un, comme aux composez de deux entiers, tel que cestuy: Contr'amie, titre d'un élégant petit œuvre de Charles Fonteine (1), ou quand les monosyllables terminez de l'e imparfait, comme que, ne, le, se, etc., rencontrent quelques voyelles; aucunes fois, il avient aux monosyllabes parfaits devant les voyelles, comme l'a, en l'ame, ma en m'amie et en l'antique m'ame, si en s'il, et autres semblables. Les poètes en usent aux dictions féminines adjectives, comme grand pour grande. Voilà, monsieur le scribe, le registre de mes apostro-

<sup>(1)</sup> La Contr'amie de Court (Paris, Adam Saulnier, 1561, in 8°), sert de réponse à l'Amie de Court, de La Borderie, et à la Parfaicte Amie par Ant. Heroet. Ceş trois ouvrages ont été plusieurs fois réimprimés ensemble dans divers recueils.

phes (1), qui n'est point fondé sur voz nouvelles resveries, mais sur la bonne et ferme raison avec l'usage des doctes gens.... Que si nous apostrophons toutes telles dictions devant les voyelles, et n'en voulons de deux faire qu'une, sera-ce pas un beau mot que cestui: mudamoisel' amoureus' honest' encommence' or' un' estrang' entrepris' admirablement? et autres encore plus longs, car nous en pourrions faire qui dureroient autant que le chemin de Paris à Orléans.

On se rappelle que Meigret voulait remplacer par ao la dipthongue au. Des Autels part de là pour passer en revue divers autres groupes de voyelles sur lesquelles il expose ses idées, autant, on le croirait parfois, pour inquiéter Meigret, malgré ses protestations, que dans l'intérêt des vrais principes. Voici ce passage:

Des diphthongues. — « Jamais tu ne me fis bonne preuve que nous n'ayons pas la diphthongue au, et encore ne répons tu pas à ce que j'en disois, c'est assavoir que nous l'avons des Latins qui la prononçoient en autem comme nous faisons en aussi. Aussi triomphes-tu de dire que les diphthongues gardent toujours en une syllabe le propre et entier son de deux voyelles conjointes; et sont encore plus gaillards tes exemples de payant et royal.... Je te dy donc — et ici commence, avec l'exagération, l'erreur de des Autels — je te dy donc qu'il n'y ha point de diphthongue en ces mots

<sup>(1)</sup> Voy., dans le Traité de Versif. franç. de M. Quicherat, édit. citée, une longue liste de mots où l'on remarque l'emploi de l'apostrophe, p. 395 et pp. 398-409.

ayant, payant, royal et loyal, mais seulement une contraction, qui encore ne se fait là où tu prends la diphthongue, mais en la syllabe suivante, car en ayant, a est une syllabe et yant (1) une autre par contraction de deux. Que si tu ne peux si tost comprendre cela, js te le ferai connoistre à tes yeux mieux. Regarde que l'y et l'e se joignent en ces deux mots yeux et mieux. Si tu me presses de t'en donner un de l'i et de l'a, comme est nostre question, tu n'as point de plus familier exemple que diable, auquel je te renvoye.....

Au demeurant, pour montrer la bestise de cest ecervelé, en ce qu'il dit que l'une et l'autre voyelle garde sa puissance entiere, je ne me veux ayder d'autres exemples que les siens, pour, ce pendant qu'il combat contre son ombre, luy souper le gosier de son glaive. Je luy demande si la diphthongue françoise eu, en ces mots jeu et feu garde le son entier de l'u? Je luy demande où est le son, non entier, mais demy cu encore moins, de l'a en la diphthongue de sa nouvelle forge ao? où est le son de l'i au preterit indicatif d'avoir, qu'il escrit par la diphthongue ei? Il ne faut donc pas que les voyelles gardent aux diphthongues leur son propre et entier, mais bien qu'elles servent toutes deux, soit en leur son propre ou en un autre voisin, à faute de

<sup>(1)</sup> Ce passage montre assez la prononciation de ayant, payant, qui s'est conservé dans le centre de la France et en Anjou. En Picardie, on dit gayole pour géois (diérèse de geôle), et le colosse d'osier qu'on promène dans les rues de Douai sous le nom de Gayan, à l'époque de la Ducasse, n'est autre que le Géant, pris absolument. Cf. Escalier. Remarques sur le patois, 1 vol. in-8°, 1856, p. 22; dans ces derniers mots, gayolle, gayant, le son de a pour ai ou é est bien caractéristique. Cf. p. 91.

lettres plus idoines (convenables)... Parquoy je ne suis pas d'avis de laisser la diphthongue au, commune à nous et aux Latins en mesme son qui luy est propre, pour en recevoir une nouvelle et inusitée qui encore trompe les yeux, suivant le rigoreux examen de l'oreille.

.... Nous n'avons plus Meigret et moy, dit enfin Des Autels, à débattre que le c, le g et le q, où je maintiens nostre usage estre bon, quoy qu'il apporte au contraire de l'usage incertain des anciens Romains, car nostre regle françoise est seure, certaine et sans exception, que le c et le g devant l'e et l'i sont prononcez selon la force que leur nom mesme nous fait entendre.

Nous ne pouvons le suivre dans la longue discussion où il entre à propos de textes de Quintilien et de Cicéron, et, après avoir indiqué cette grande question du c dur et du q ou qu, cause au seizième siècle de tant de colères, nous abandonnons Des Autels au moment où lui-même, vainqueur de Meigret, aborde, dans sa facile causerie, l'éloge de la poésie et des poëtes, sujet charmant, qui n'est pas le nôtre.

Meigret avait menacé Des Autels de ne pas lui répondre; mais à la vue du second factum de son ennemi, la colère l'emporte et il oublie sa résolution. En quelques mois, en quelques jours peut-être, îl improvise une défense nouvelle qui parut dès la même année. Son in-4° de 95 pages étouffa-t-il le modeste in-12 de Des Autels? Non, sans doute; mais celui-ci, persistant dans son rôle de sage modération, s'abstint de pre-

longer la querelle en insistant davantage; il laissa maître du terrain son adversaire, et celui-ci n'eut plus à lutter que contre ses amis.

Reponse de Louis Meigret à la desesperee replique de Glaumalis de Vezelet transformé en Guillaume des Autels, tel est le titre du libelle qu'il fit paraître chez Chrestien Wechel, son imprimeur ordinaire.

Le premier soin de Meigret est de crier à l'insulte et à la calomnie. Et de quelle façon il le fait! C'est en injuriant so nadversaire pendant vingt pages, sans interruption, et plusieurs fois à chaque page de son livre. Triste langage que celui de la halle pour souterir des points de linguistique! Le seizième siècle en abusa. Pour nous, nous avons hâte, on le conçoit, de franchir ce bourbier, pour arriver à la discussion des points attaqués par Des Autels.

- « Ce gentil philosophe, dit Meigret, en la recherche de e me propose que je n'ignore pas que notre e a trois diverses puissances: si fais, Guillaume, car je n'en treuve en notre langage que deux..., qui sont l'e clos et l'e ouvert. Mais, en tant que concerne la quantité nous en pourrons assigner quatre, qui sont l'e clos long comme celui de bonté, chasteté, l'autre bref comme fame, bone... De même aussi avons-nous l'eouvert long. comme il est en la terminale de tous les pluriers esquels il se rencontre, comme bonnets, vallets, étant au contraire bref en leurs singuliers, comme bonnet, vallet. » - En pareille matière, il est difficile de procéder autrement que par des affirmations; en même temps que les deux rivaux se contredisent, on peut, de ce

qu'ils constatent l'un et l'autre, tirer des conclusions semblables: à savoir d'une part que les différents sons de l'e étaient alors ce qu'ils sont maintenant, et d'autre part qu'on ne s'entendait pas sur la manière de les noter ou de les nommer.

— « Au regard de ce que tu t'emerveilles des innumerables apostrophes que l'ecriture requerroit..., trouves-tu plus malaisé de souffrir les apostrophes en l'ecriture qu'en la prolation? Vous verrez que la vue se rejouit plustost de la superfluité des lettres que ne fait l'ouie de voix superflues. »

Meigret qui suit son adversaire pas à pas, ligne à ligne, ne pardonne pas à Des Autels d'avoir attaqué sa théorie des diphthongues; au surtout, qu'il écrit ao, l'occupe beaucoup: « Le plus opiniâtre sourdaud du monde ne saurait nier qu'il n'oye (entende) en aosi (aussi) un a puis un o qui luy est conjoint en une même syllabe... Puis il dit qu'en ce mot aijant, a est une syllabe et yant une autre, par contraction de deux: de sorte que Guillaume veut donc dire que ayant dût être trisyllabique, mais que par contraction. il est rendu dissyllabique. Je m'emerveille de la bestise de ce sot, qui, sans occasion d'inconvenient, a voulu, tant seulement pour contredire, proposer qu'en ayant la diphthongue ay n'y est pas, sans avoir eu egard à la source de ce participe qui vient du verbe ay, as, a, selon l'ancienne prononciation, ainsi que l'ecriture mesme nous le temoigne. Et combien qu'aujourd'huy on die aussi bien j'e que j'ey pour j'ay, si ne trouvera l'on pas que jamais les François ayent abusé en l'ecriture de la diphthongue ai pour un é clos et long, et par conséquence on prononçoit ay comme il est ecrit. Au demourant, pauvre sot et niais, ne pouvois-tu aussi bien resver ta figure de contraction sur ai que sur yant?»

Nous ne prolongerons pas plus longtemps le résumé de cette discussion; on en voit la forme et la portée, et certes si nous avons donné à Meigret les éloges qu'il méritait pour avoir le premier tenté d'écrire une grammaire française en français et rompu avec les traditions latines, nous ne pouvons constater sans les déplorer la grossièreté brutale avec laquelle il a soutenu ses propres idées, et le caractère absolu d'un système exagéré, et impraticable dans ses excès.

## § 4. — Lutte entre Meigret et Jacques Pelletier.

Nous n'avons pu séparer les deux attaques de Des Autels des deux réponses qu'y fit Meigret; mais entre les deux, Meigret reçut l'assistance d'un ami, médecin, poëte et mathématicien, déjà connu alors par ses vers et sa traduction de l'Art poétique d'Horace, et qui, peu d'années après, publia un Art poétique françois. Homme à système comme Meigret, Pelletier respectait les idées contraires aux siennes; prompt à lancer les projets de réforme, on ne voit pas qu'il les ait soutenus avec des armes trop acérées. Plus hardi que Meigret, mais plus modéré dans l'expression, introduisant les nouveautés « non pas trop hardiment, mais doucement, » il ne se mêla pas seulement de corriger l'orthographe, il osa porter atteinte au fond même de la langue; ainsi le

voit-on, dans son art poétique françois, réclamer, avec les superlatifs grandissime, belissime (1), les comparatifs grandieur et belieur, formés à l'imitation des Latins; là encore, il érige en principe la composition des mots comme « Atlas porteciel, l'air portenue, l'Aquilon portefroid, » et autres compositions artificielles; il propose, pour enrichir la langue, de puiser à pleines mains dans les patois: « le poëte pourra apporter de mon conseil, mots picards, normands et autres qui sont sous la couronne: Tout est françois puisqu'il sont du pays du Roy! » Excellente raison!

Son Apologie à Louis Meigret Lionnois, datée de janvier 1549, ne parut que l'année suivante. Le principe d'une réforme orthographique qui ferait concorder la prononciation et l'orthographe, fut accepté de Pelletier dès l'abord, et il fut longtemps, semble-t-il, seul de son parti: « Quand turnis premierement en lumiere, dit-il à Meigret, ton invention de reformer l'orthographe, moi etant pour lors secrétaire de Monseigneur l'Evesque du Mans, M<sup>m</sup> René du Bellay, je fus celui qui louai uniquement ton entreprise, et fus tres-aise en moi d'avoir trouvé un homme de pareille affection à la mienne en une chose non moins favorable que nouvelle. Car afin que je confesse ma pusillanimité, je n'avois encore eté si hardi de publier ma fantaisie: tant pour crainte que j'avois d'estre plustost moqué qu'autorisé, qu'aussi pour

<sup>(1)</sup> Conf. p. 74.

estre lors sujet au vouloir et plaisir de mondit seigneur: auquel toutesois me saisois assez souvent reprendre de ma mode d'ecrire, sans jamais la lui pouvoir saire trouver bonne. — Aveu naïs, qui marque assez bien l'opinion des gens du monde au sujet des tentatives des résormateurs. Un projet paraissait; un ou deux savants étaient seuls à le remarquer et à le combattre; mais pour le reste des lecteurs il passait inaperçu, et ces efforts isolés et malencontreux restaient toujours sans résultat. Nous ne voyons pas que Meigret, Pelletier ou Ramus aient sait école en cette manière et se soient connu un seul disciple.

Jacques Pelletier cependant, avons-nous dit, s'était posé en partisan de Meigret; à chaque page de son livre on trouve un éloge ou une formule polie; mais cette urbanité, Pelletier la mettait au service de critiques sérieuses, et non d'approbations banales.

que nous visons tous deux à un blanc, qui est de rapporter l'écriture à la prolation; c'est notre but, c'est notre point, c'est notre fin; somme, c'est notre universel accord. Mais... premierement, il est tout certain qu'il y a en notre langue et pour parler hardiment en toutes langues vulgaires, une maniere de sons qui ne se sauroient exprimer par aucun assemblement ni aide de lettres latines ou grecques. »

Après une observation si sage, condamnation sans réplique de tous les systèmes qui veulent substituer une convention à une autre, on s'explique assez peu que Pelletier accepte le système de Meigret, ou qu'il élève à côté un système rival. Cependant il persiste, et après avoir remarqué que les prétendus abus signalés par Meigret dans l'emploi des lettres latines sont devenus nécessaires pour représenter des sons nouveaux inconnus aux Latins, comme celui de l'i et du v qui, toujours voyelles chez eux, sont devenus consonnes chez nous, comme aussi celui de ll mouillés qu'ils n'avaient pas, il déclare qu'il se bornera à changer les signes seulement où changent les sons; ainsi, comme, dans ville, les deux l conservent leur son propre, il les y laisse; mais, comme dans bataille, les deux ll de l'écriture vulgaire cat un son particulier, il les remplace par lh (1):

« Ce sont les mots, Louis Meigret, qui meritent reformation, non pas ceux qui s'ecrivent d'une sorte qui est toujours semblable à soi et qui jamais ne se dement. »

On se rappelle, pour ce dernier exemple, que Meigret avait représenté !! mouillés par deux !dont le second était barré: tous deux sont d'accord sur la nécessité de la réforme: pourquoi donc diffèrent-ils dans l'exécution? Nous l'avons dit; là où une convention doit être remplacée par une autre, le champ est vaste aux projets, et, l'amour-propre aidant, chacun émet le sien: autant et mieux valait la première façon d'écrire, par cela seul que l'usage l'avait consacrée.

Pelletier reproche ensuite à Meigret d'avoir voulu retirer au g le son adouci, quoiqu'il lui passe l'emploi du j, tout abusif qu'il est. Ainsi, lui qui voulait deux formes

<sup>(1)</sup> Lh pour représenter le son de ll mouillés (il brille), et nh pour gne (montagne) sont encore aujourd'hul des notations portugaises.

pour *l* pur et pour *l* mouillé permet au *g* le son faible et le son fort: singulière inconséquence! et la raison? C'est • la peur que j'ai que n'en soyons avouez. • Espérait-il donc que le langage, en même temps qu'il se réserverait de persévérer dans de prétendus abus, accepterait la réforme sur d'autres?

Respectant le double son du g, Pelletier se voit obligé de conserver l'u qui suit ce g, quand il a le son dur, devant e, i, eu; on conçoit qu'ensuite il laisse aussi l'u après le q, « car qui la vit jamais en ecriture du monde qu'elle ne fut accompagnée d'u? » Comment s'expliquer ici cet appel à l'usage, quand ailleurs Pelletier le combat si vivement?

De là Pelletier passe à l'examen des diphthongues: Meigret a voulu, on se le rappelle, remplacer au par ao: mais, lui dit avec raison Pelletier, comme Des Autels, changement pour changement, « il t'eût autant valu mettre un o simple! » — Quant à la diphthongue eu: « di-moi donc, je te prie, Meigret, qui te pourra consentir que l'on doive prononcer cue, hurte par u tout nud, au lieu de queue et heurte par diphthongue (1)? » Le son de l'o, fort indécis dans Meigret (2), qui prétend

<sup>(1)</sup> Rien de plus vague, de plus indéterminé que la prononciation de u, eu. o, ou au moyen âge et encore au xv° siècle. Nous ne pouvons mieux faire, au lieu de donner d'innombrables exemples de cette confasion, que de renvoyer au Traité de versification françoise de M. Quicherat, pp. 354-359. — Cf. Observations etc., de Ménage, t. I, p. 291, 324, 481. — Glossaire picard, par l'abbé Corblet, p. 131. — Sur la confusion de eu et ou en particulier, Cf. Quicherat, ouv. clt., p. 364-365.

<sup>(2)</sup> Sur la confusion des sons o et ou, Cf. Quicherat, Traité de versif. franç., pp. 382-364; Ménage, Observations, t. I, pp. 157-159, 411-412;

qu'on prononce troup (trop) et coleur (couleur), n'est pas moins vivement discuté dans ce passage curieux:

• Qui t'accordera qu'il faille prononcer par o simple ces mots bone, comode, conu, come, home, honeur, pour bonne, commode, connu, comme, homme, honneur? Et qui pis est, qui t'accordera qu'on doive prononcer troup, noutres, coute, clous, nous anciens par diphthongue ou, au lieu de trop, notres, cote, clos, et nos anciens par o simple? Au contraire, à qui as-tu oui dire coleur, doleur par le même o simple que tu appelle o ouvert? J'ai pris garde quelquefois à cela, et ai trouvé que c'est le vice de certains pays, comme de la Gaule Narbonnoise, Lionnoise et de quelques endroits de l'Aquitaine où ils disent: le haut bot, un huis overt, du vin roge, au contraire un mout, une chouse, et des pourreaus... Je te prie. Meigret, n'épousons point si affectueusement la prolation de nos pays. » Quoique lui-même soit d'une province où le langage soit fort vicieux, persuadé qu'il est que « n'y a endroit où l'on parle pur françois fors là où est la Cour, » il s'y est volontiers jeté, dit-il, et il a eu souvent occasion de hanter les courtisans; « mais, certes, ajoute-t-il, de tous ceux-là, je n'en ouï jamais un qui prononçast les mots ainsi que tu les ecrits..

C'est là encore une remarque fort judicieuse; mais oublie-t-il donc que Meigret, qui demeurait à Paris, au bout du petit Pont (1), et qui avait été assidu à la

<sup>—</sup> Vaugelas, Remarques sur la lang, franç., édit. 1678, p. 240. — Gloss. du centre de la France, p. 121; — Glossaire picard de Corblet, p. 133 et 134, etc., etc.

<sup>(1)</sup> Deuxième factum de des Autels.

cour de François I (1), pouvait invoquer la même autorité? Tous deux font appel à la prononciation de la Cour: auquel croire? Il est fâcheux que nous n'ayons pas ici le contrôle de Des Autels, comme nous l'avons pour la discussion relative à l'e; sur ce point, Pelletier est d'accord avec Des Autels et reconnaît avec lui, non deux sortes d'e seulement, comme Meigret, mais trois espèces dont le mot défère (de déférer) lui fournit un exemple. Toutefois, ici Des Autels ne modifie en rien l'écriture, et Pelletier s'accorde avec Meigret pour noter le son de l'e ouvert par un e à cédille dont les manuscrits mêmes du moyen âge avaient consacré l'emploi pour écrire l'æ; Geoffroy Tory, dès 1509, s'en était servi dans l'avis au lecteur de son édition du Cosmographia Pii II (impr. par R. Estienne), pour distinguer l'e penultième de emere, 3° personne plurielle du parfait, de l'infinitif emere; Érasme enfin en regardait le son comme analogue à celui de l'n des Grecs. Sans recourir à ce signe. les modernes ont avec raison jugé nécessaire de distinguer, à l'aide d'accents différents pour l'é fermé et l'è ouvert, les trois sons de l'e signalés par Des Autels et Pelletier.

Ici s'arrête l'Apologie de Jacques Pelletier ou plutôt sa réfutation de Meigret. Sans égard pour la politesse de son adversaire, qui veut rester son ami en défendant la vérité, Meigret lui répondit avec aigreur, mais heureusement cette fois, en quelques pages seulement. Ce qu'il reproche surtout à son contradicteur, c'est sa timi-

<sup>(1)</sup> Préface de sa traduction du Menteur, de Lucien.

dité: • Je suis d'avis, lui dit-il, que qui a peur des feuilles ne voise (n'aille) point au bois. •

Reprenant ensuite une à une les objections de Pelletier, il remarque, non sans raison, que la cause de leur désaccord vient souvent de la double prononciation qui atteint un même mot, ceux-ci disant recouvre, ceuxlà recœuvre (1); parfois aussi, usant d'un procédé commode, Meigret rejette sur ses imprimeurs des fautes qui ne peuvent être imputées qu'à lui seul; enfin il nie qu'il y ait dans il defere (de déférer) plus de deux sortes d'e, le premier et le dernier ayant un même son: affirmer n'est pas prouver.

Les autres points de sa réponse ont été déjà traités ailleurs et ne nous apprennent rien de nouveau: aussi n'y reviendrons-nous pas.

Que devint entre les mains de Meigret ce système qu'il soutenait avec tant d'ardeur, sans s'occuper, disait-il, s'il serait ou non suivi? Bientôt lui-même fut forcé de l'abandonner, non sans regret, par l'impossibilité où il se vit de trouver un imprimeur. C'est ce qu'il nous apprend dans la préface de son Discours touchant la création du monde, publié à Paris chez André Wechel en 1554: « Au demeurant, dit-il, si le bâtiment de l'escripture vous semble autre et different de la doctrine qu'autrefoys je mis en avant, blamez-en l'imprimeur qui a preferé son gain à la raison: esperant le

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 138, texte et notes.

faire beaucoup plus grant et avoir plus prompte depesche de sa cacographie que de mon orthographie. A la verité aussi la plus grand part des hommes est d'une legereté autant volontaire et facile aux fraiz et depenses pour le contentement de ses plaisirs, quoyque derai sonnable, qu'elle est par une impatience ennemie et dedaigneuse, d'une repugnance tant equitable et juste qu'on voudra es choses qu'elle tient pour bonnes et suffisantes. A ceste cause, je laisse le choix à l'imprimeur de telle escripture que bon luy semblera, me deliberant pour l'advenir de le souffrir tousjours de mesme et de presque dire en bon courtisan avec Perse:

... Per me equidem sint omnia protinus alba. »

Abandonné par son auteur, qui suivit encore l'orthographe usuelle en 1557 dans sa traduction du traité d'Albert Durer sur les proportions du corps humain, le système, on le conçoit, ne fut repris par personne. Mais comment l'insuccès de Meigret n'a-t-il pas arrêté les autres réformateurs?

## JACQUES PELLETIER.

Dialogve de l'orthografe e prononciacion françoese départi an deus liures, par Jaques Peletier du Mans.

— A Lyon, par Jan de Tournes. M.D.LV.

La date de ce livre peut à bon droit nous surprendre. Depuis un an déjà Meigret était rentré dans la voie commune, quand Jacques Pelletier publia son Dialogue de l'orthographe et prononciation françoise; sans essayer des réformes aussi radicales, il y fit cependant des tentatives hardies auxquelles manqua, comme toujours, le succès qui seul pouvait les justifier. Les cent pages qui forment ce volume, joignent l'exemple au précepte, et sont écrites dans le système de l'auteur : nous en donnerons plus loin un exemple.

PREMIER LIVRE. Pelletier a pris la forme du dialogue. Il introduit dans son livre Jan Martin, Denis Sauvage, Théodore de Beze et lui-même, auxquels vient se joindre assez souvent le seigneur Dauron; tout un hiver, « ils firent la table » ensemble, animant leurs repas de graves et sérieuses discussions soutenues dans un langage d'une grâce exquise.

Un jour que les quatre amis étaient réunis, je pris, dit Pelletier « par maniere de contenance, un livre de ses Œuvres poétiques, et me mis à lire dedans par ci par là. Et en tournant les feuillets, je changeois quelquefois de grâce... — Incontinant le seigneur de Beze en souriant: - J'entends bien, dit-il, que c'est qui fait mal au seigneur Pelletier. Et en se tournant vers moi: Vous vous plaignez, dit-il, que les compositeurs de l'imprimerie n'ont pas voulu complaire à votre maniere d'orthographe. Mais il me semble qu'ils vous ont fait grand plaisir, car il y a beaucoup de lecteurs qui eussent differé à lire votre livre, s'il eust eté ecrit à votre mode, par ce que cela les eust gardez d'entendre plusieurs passages. - Pelletier pense en effet « que quand on apporte quelque livre à son imprimeur, le moins de gracieuseté qu'il puisse faire est de suivre la minute de celui qui l'a fait et qui le lui donne ;... mais, ajoute-t-il, j'eusse pensé que votre opinion eust eté tout au contraire que, si l'on eust imprimé selon mon intention, cela eust elé cause que maints hommes de loisir et curieux de nouveautez se fussent amusez à le lire, plus pour l'ecriture que pour la substance du sujet. »

Alors s'élève entre Théodore de Bèze et Pelletier une discussion qui bientôt, sur la proposition de Jan Martin, devint générale.

Lors Jan Martin: Ce n'est pas mal avisé, dit-il, maintenant que nous sommes bonne compagnie (Dauron était survenu), laquelle peut-estre ne se trouvera de longtemps si à propos, que nous debattons un peu les points qui sont en controverse touchant notre ecriture, laquelle, sans point de doute, est un peu mal reglée.

D'un commun accord, on aborde le sujet; de Beze, qui le premier prend la parole, parle avec un admirable bon sens, et, désenseur de l'usage, il réprouve les innovations qui le contrarieraient sans utilité, mais non sans danger (1). Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire cet excellent morceau; nous l'abrégerons peu.

- « Ceux qui entreprennent de corriger notre orthographe, dit-il, ne tendent à autre sin qu'à rapporter l'ecriture à la prolation, et par ce moyen ils tâchent à en oster la superfluité et abusion qu'ils disent y estre. Et en ce faisant, il faut que ce qu'ils veulent faire soit en faveur des François, ou des etrangers, ou bien peut-estre de tous deux.
- S'ils le font en faveur des François, il m'est avis qu'ils ne leur font pas si grand plaisir comme ils pensent; car les François, pour estre de si longtemps accoutumez, assurez et confirmez en la mode d'ecrire qu'ils tiennent de présent,.. se trouveront tous ébahis, et penseront qu'on se veuille moquer d'eux, de la leur vouloir oster ainsi à coup; et non sans raison... Tellement qu'au lieu de les gratifier, vous les mettrez en peine de desapprendre une chose qu'ils trouvent bonne et aisée pour apprendre une facheuse, longue et difficile... Comme par exemple, combien de François se trouveront-ils, lesquels de present, sachant trop bien que c'est que ces mots estre, tempeste, hoste, naistre,

<sup>(</sup>i) Nous présenterons plus tard une analyse et des extraits d'un Traité composé par Théodore de Bèze sur la prononciation de la langue française. On y retrouvera beaucoup des idées qui lui sont prêtées ici.

qui ne sauront que ce sera quand ils liront etre, tempete, netre et hote?... Quand ils verront veus, deus, saus (pour veulx, deulx, saulx) non-seulement par s à la fin, au lieu de z ou x, mais aussi sans l précédent, que penseront-ils que ce soit? Tantost ils les prendront pour mots etrangers et nouveaux, tantost ils prendront une signification pour une autre, ou bien liront la lettre u pour la voyelle u, comme pour deus, veus, saus, ils liront dens, vens, sans: car chacun sait bien que la lettre vulgaire des François, qu'ils appellent lettre courante, ne fait point de distinction de la voyelle u avec la consonnante u, qui est de fermer l'une par bas, et l'autre par haut, ce que les François n'ont loisir d'observer en ecrivant couramment (1). »

A l'égard des étrangers, ils apprendront plus facilement notre langue si nous lui laissons les consonnes
étymologiques qui en montrent le rapport avec le latin: « Comme ce mot temps, en y mettant un p, on
entend tout soudain qu'il vient de tempus, et par ce
moyen on voit ce qu'il signifie; item advocat; en y
laissant un d on fait connoître qu'il vient de advocatus.»
— De Bèze remarque ensuite fort justement qu'en
aucune langue les caractères ne représentent les sons
autrement qu'en vertu d'une convention: « Pour les
rendre, nous empruntons l'office d'une lettre, non
pour démontrer le naturel de la voix, mais l'ombre
seulement.»

Citons les autres motifs qu'il donne pour conserver

<sup>(1)</sup> Voy. le chapitre de Théodore de Bèse.

l'orthographe de son temps; le premier est assez étrange; quant aux autres, maintenant même que l'orthographe est changée, nous sommes forcés d'en approuver le principe:

- en françois, mais aussi en toutes langues vulgaires, plusieurs lettres qui n'y sont appliquées pour y servir, ni pour ce qu'elles y soient nécessaires, mais seulement pour y donner grâce (1)? Ainsi que sont en notre françois quasi toutes les lettres doubles, comme en ces mots salle, chasse, liesse, parolle, attendre, aller, ressembler et autres, là où la lettre ne s'entend point double? Car nous ne prononçons aucune lettre double en françois, fors r, comme en terre, pierre, arriere, et les semblables (2).
- Les autres se mettent pour rapporter les dérivatifs aux primitifs, comme en ces mots descrire, description, là où, combien que la lettre s ne se prononce point au premier, si (cependant) est-elle nécessaire en tous deux, pour montrer que l'un et l'autre appartiennent à mesme chose et sont de mesme nature, origine et signification. Autant est-il de ces mots temps, temporel, là où, pour la même raison, le p est nécessaire en tous deux, combien qu'il ne se prononce point au premier. Autant de la lettre c en ces mots contract et contracter; de la lettre m, en ces mots nom et nommer, et assez d'autres.

<sup>(1)</sup> Cf. p. 54.

<sup>(2)</sup> Voy le chapitre de Théodore de Bèze.

- » Aucunes lettres s'écrivent aussi pour proportionner les noms pluriers avec leurs singuliers, comme en ces noms laidz, naïfz, chevaulx, noms, draps, faictz, là où, combien que les lettres d, f, l, m, p, ct ne se fassent point ouïr, toutesfois elles y servent pour montrer qu'ilz viennent des singuliers laid, naïf, cheval, nom, drap, faict.
- Outre cela, on met aucunessois des lettres pour signisser la dissérence des mots, comme sont compte et comte, desquelz le premier appartient à nombre, et l'autre à seigneurie. Item croix et croiz, desquelz le premier vient de crux latin, et l'autre est la seconde personne du verbe croire; item grace et grasse, grelle et gresle, et plusieurs autres...
- Souvent aussi on laisse les lettres, encore qu'elles ne se prononcent point, pour la reverence des langues dont les mots sont tirez...
- Une autre raison qui me semble bien à propos, est que l'ecriture doit toujours avoir je ne sais quoi de plus elabouré et plus acoutré que la prolation, qui se perd incontinent. Il faut qu'il y ait quelque différence entre la maniere d'ecrire des gens doctes et des gens mecaniques; car seroit-ce raison d'imiter le vulgaire qui mettra aussitost un g pour un i(j), et un c pour un s comme un mot pour un autre? Est-ce raison qu'un artisan qui ne saura que lire et ecrire, encore assez mal, encore assez maladroit, et qui n'en entend ni les raisons ni la congruité, soit estimé aussi bien ecrire comme nous qui l'avons par etude, par regle et par exercice?... S'il se faisoit ainsi, il fau-

droit dire qu'il suffit d'ecrire de telle sorte qu'on le puisse lire.

Comparant ensuite notre langue aux autres, l'auteur prête à Théod. de Bèze des remarques fort justes sur les nombreuses manières dont un même son est exprimé dans desidiomes différents: « Si nous voulions unir et conformer l'ecriture de toutes les langues, il ne nous seroit non plus possible que d'accorder les mœurs et natures des nations ensemble. Outre cela,... chacun s'est avisé d'ecrire sa langue à sa mode; et suffit que tous ceux du pays en soient consentans: tellement que si l'on nous reprend de notre maniere d'ecrire, nous le reprendrons de la sienne; car quelle apparence y a il qu'en Italie ils ecrivent tagliata par gli non plus que le françois taillée par ill, sinon que les Italiens sont d'accord par entr'eux de leur ecriture, et les François par entr'eux de la leur? »

Après avoir montré combien il serait fâcheux de supprimer une consonne qui rappelle la composition d'un mot, parce qu'elle ne se prononce pas, je trouve cette page remarquable pour un temps où les études philologiques étaient si peu avancées:

- "Et à ce propos, quelle apparence y auroit-il d'oster l's de ces mots tres beau, tres haut, tres nouveau, là où elle ne se prononce point, plustost que de tres humble, tres affable, tres illustre, vu que la syllabe tres est pareille en toutes les dictions?
- » Mesmes, en notre langue, nous prononçons et ecrivons diversement en beaucoup d'endroits, là où les plus subtilz reformateurs du monde ne sauroient don-

ner ordre, comme quand nous ecrivons vif, naïf, massif par f final, combien que nous les prononçons par u consonne, ainsi qu'on connoît en prononçant ces mots: homme d'esprit naïf, inventif et resolu(1). Et toutefois, d'y mettre un u(v) ce seroit chose trop nouvelle et absurde, parce que la consonne u(v) n'a point cette application à la fin du mot, de peur qu'on ne la prenne aussi tost pour voyelle que pour consonne (2). Par ainsi, il nous est nécessaire d'emprunter la puissance de la lettre f, comme la plus voisine et propre à ce que nous voulons exprimer. Nous ecrivons second et secret par c, et toutefois nous les prononçons par q(3). Nous mettons un d en la derniere syllabe de ces mots quand, grand, chaud, hazard, et si (et cependant) y sonnons un t(h): joint qu'il y a raison d'y laisser le d, parce que les mots augmentez qui en descendent le retiennent. comme grande, chaude, hazardeuse. Nous prononçons j'irè, je ferè, et bref toutes les premieres personnes du futur indicatif, par la voyelle è en la derniere; mais de la y mettre, ce seroit un changement qui troubleroit un des bons endroits de toute notre langue :

<sup>(1)</sup> Voy. le chapitre de Théodore de Bèze.

<sup>(2)</sup> Nous voyons ici le secret d'une forme picarde assez fréquente. La terminaison if dans le patois picard est remplacé par iu : poussif, poussiu.

<sup>(3)</sup> Ménage, Observations sur la langue franç., t. II, p. 301 et suiv., demande qu'on écrive segond, segret, à cause de la prononciation. Quant à l'étymologie, « ceux qui ne savent point le latin ne peuvent etre choques de cette orthographe, ne sachant pas qu'il y a un c dans le latin d'où ces mots viennent. Et ceux qui savent le latin ne peuvent pas aussi estre choques de cette maniere d'orthographier, le changement du c en g estant très ordinaire et très naturelle. »

<sup>(4)</sup> Voy. ci-dessous le chapitre de Théodore de Bèze.

car la regularité nous commande de garder l'a en toutes les personnes (du singulier).

- » Nous prononçons priet, criet, etudiet, et toutes tierces personnes de l'imparfait indicatif venant des infinitifs en ier, et toutefois nous ecrivons prioit, etudioit: ne nous est permis d'en user autrement, car ce seroit faire tort à l'usage, à la deduction et à l'intelligence des mots. Et mesme aujourd'hui s'en trouvent qui s'estiment grands courtisans et bien parlans, qui vous diront: j'allès, je fesès, il diret, il iret; toutefois si c'est bien dit, qu'ils y pensent: je ne suis ici ni contre eux, ni pour eux; mais tant y a que je sai bien qu'il n'y a celui d'eux qui n'escrive: j'allois, je faisois, il diroit, il iroit (1).
- D'autre part, nous ecrivons fol, sol, mol, col, pol, et toutefois nous prononçons fou, sou, mou, cou, pou (2). Vrai est que nous disons quelquefois fol, ainsi qu'il est ecrit quand il s'ensuit une voyelle; et quant aux autres, nous n'oserions les ecrire autrement, tant pour garder l'etymologie que parce que les femenins de tels noms sont en olle, comme folle, molle.
- » Souvent aussi nous prononçons des lettres qui ne s'ecrivent point, comme quand nous disons: dine ti, ira ti, et escrivons dine il, ira il, et seroit chose ridicule si nous les ecrivions selon qu'ils se prononcent (3).

<sup>(1-2)</sup> Voy. plus loin le chapitre de Théodore de Bèze.

<sup>(3)</sup> Nos troisièmes personnes du pluriel sont toutes terminées par un é, qui ne se prononce pas devant les consonnes, mais qui se prononce devant les voyelles. Aux troisièmes personnes du singulier, tantôt nous avons le t (il finit), tantôt nous ne l'avons pas (il aime, il finira, qu'il reçoive). Pour la prononciation, peu importe devant les consonnes; mais égarés par

Th. de Bèze, continuant son exposition, remarque ensuite que l's dans hoste, paste, tempeste, « donne a connoistre que les syllabes sont plus longues que celles de trompette, patte, hotte (1), et aussi que « les dernières lettres de tous les mots ne sonnent point fors celle du dernier »: deux raisons qui exigent d'abord que l'a soit maintenu dans les vocables qu'il cite, et ensuite que les consonnes finales soient conservées dans les mots mêmes où elles ne sont pas prononcées, parce qu'elles peuvent l'être si ces mots deviennent les derniers d'une phrase. Que dire du trouble qu'on jettera dans l'étymologie? « Si vous ostez le p de corps, comment pensera lon qu'il viegne de corpus? - Si vous ecrivez pié et nœu sans d, comment jugera lon qu'ils viennent l'un de pes, pedis, et l'autre de nodus? Si vous ostez le q de loing, comment entendra lon qu'il viegne de longe?

» Et outre cela encore, le renom, la conversation, l'alliance et, qui n'est à omettre, la trafique qu'ont les François avec toutes nations rendent la langue non seulement desirable, mais encore necessaire à

la pensée des voyelles qui peuvent sulvre, les grammairiens sont tombés, parsuite de cette préoccupation, dans des erreurs différentes. Dubois écrit : il hat, il aimét (e muet) autant en vue de aimet-il (alme-t-il) et de hat-il (a-t-il) que pour rester fidèle aux formes latines. Meigret n'admet pas le t au singulier, mais au pluriel où la prononciation cependant est la même, du moins pour nous, (il aime, ils aiment), il termine la troisième personne par un t (il' aimet). L'usage du temps, contrerié et par Dubois et par Meigret, est celui que nous suivons encore. Seulement, quand besoin est, nous introduisons un t euphonique : a-t-il, aime-t-il. — Cf., pp. 86, 87. — Et, ci-dessous, le chapitre de Théodore de Bèze.

<sup>(1)</sup> Cf. p. 55 : « Dans beste, estre, etc., selon Meigret, l's ne sert qu'à indiquer la prononciation, » c'est-à-dire la longueur de la syllabe. — Yoy. aussi, plus loin, le chapitre de Théodore de Bèze.

tous peuples. On sait qu'au pays d'Artois et de Flandres (1), ils tiennent tousjours l'usance de la langue et y plaident leurs causes, et y font leurs ecritures et procedures en françois. En Angleterre (2), au moins entre les princes et en leurs cours, ils parlent françois en tous leurs propos. En Espagne, on y parle ordinairement françois es lieux les plus celebres. En la court de l'Empereur, on n'use pour le plus d'autre langage que françois. Que diray-je de l'Italie, où la langue françoise est toute commune? Maintenant si on leur veut bailler nouvelle ecriture, que penseront-ils, sinon qu'on les veuille tromper?... Et puisque je suis tombé sur le changement, chacun sait qu'entre les François la prolation change de temps en temps. Partant, si. nous voulions toujours donner nouvelle ecriture à la nouvelle prononciation, ce seroit à tous coups à recommencer: et faudroit qu'il se trouvast toujours quelqu'un qui n'eust autre charge que d'agencer l'orthographe et la publier tout ainsi que les ordonnances et les cris de ville. Mais qui pis est, avant qu'on eust eu le loisir de penser à cette mode nouvelle, la prolation seroit déjà changée. Voilà comment la grande curiosité que nous aurions eue de polir et regler notre langue seroit cause de confusion telle qu'elle pourroit en peu de temps abolir l'usage de la langue et la con-

<sup>(1)</sup> Les coutumes d'Artois (1509 et 1543), et celles de Hainaut (1534), sont écrites en françois. — Jean Bosquet, de Mons, publia des « Elemens ou Institutions de la langue françoise » dès 1586.

<sup>(2)</sup> Gabriel Meurier, dans la préface de son Traité pour apprendre à parler français et anglais (1563), dit: « On parle françois à la cour d'Angleterre. » — Cf. E.-J.-B. Rathery, Des relations sociales et intellectuelles entre la France et l'Angleterre, Paris, 1856, p. 19 et suiv.

vertir en une autre qui seroit meslée du temps present, passé et à venir. Notre langue qui est aujourd'hui (1555) en sa plus grande force et consistance, ne peut souffrir reformation. Cela se devoit faire il y a vingt ou trente ans, lorsqu'elle commençoit à s'avancer. C'etoit le temps que personne n'eust contredit, parce qu'alors ou un peu auparavant on trouvoit toutes choses bonnes. >

Se plaçant ensuite au point de vue des réformateurs eux-mêmes, Th. de Bèze, dont Pelletier n'affaiblit jamais l'argumentation en la rapportant, leur demande d'abord s'ils ont des raisons suffisantes et invincibles pour abolir « les premieres et presentes coutumes, » et ensuite, même si elles sont bonnes, quel est le fondement du droit qu'ils s'arrogent de réformer la langue, et de lutter contre l'usage? Qu'ils y songent! qu'estce que l'usage, « sinon ce qui est approuvé par hommes qui sont les premiers entre les leurs en toutes sortes de disciplines et de philosophie, mesme en administration publique, en autorité, faveur et credit? » Qu'est-ce encore sinon un maître souverain dont les décisions sont inattaquables, soit qu'il réclame l'emploi de vous pour tu à la deuxième personne du singulier; soit qu'il fasse brève une syllabe qui etait longue dans le primitif: tel est a, bref dans createur qui vient de creator où l'a est long; soit enfin qu'il donne à un nom un genre autre que celui du primitif, comme douleur, qui est féminin et vient de dolor, masculin?

« Tandis que le seigneur de Beze devisa ainsi, il n'y eut celui de nous qui ne l'ecoutast fort attentivement.... — Lors dit le seigneur Sauvage : Je suis d'opinion, M. de Beze, que cela que vous avez deduit sent bien ses bonnes raisons.... Mais il m'est demeuré un doute que j'avois dès avant que vous eussiez commencé; c'est que je m'attendois, et m'attends encore, que yous nous ouvririez quelque methode par laquelle notre orthographe puisse estre reglée à un point; et m'est avis que c'est l'affaire le plus difficile, parce que je vois que de tous ceux qui ecrivent françois, chacun orthographie à sa guise. Je vous prie poursuivre cet endroit. - De Bèze s'y refuse; il croit que « si un homme écrit à sa mode et un autre à la sienne, il peut estre que tous deux ont leurs raisons et que tous deux ne faillent point; » il pense que « quant aux personnages de savoir et d'esprit, il ne leur faut point d'autre methode que celle que l'erudition et le jugement leur apporte. - Pressé alors de s'expliquer sur ce sujet, M. Dauron y consentit; mais l'heure avancée força de renvoyer au lendemain la suite de la discussion.

SECOND LIVRE. — Après quelques regrets donnés au départ de Théodore de Bèze qui a quitté la France en secret, pendant l'impression de la première partie du livre, Pelletier ouvre un second dialogue où nous retrouvons les mêmes interlocuteurs. Mais la conversation devient ici générale, et prend par cela même des allures plus capricieuses que n'avait été l'argumentation si serrée de Théodore de Bèze. Cependant tous les points agités par l'illustre champion de l'usage en fait de langue, sont passés en revue par les partisans de la réforme orthographique, dont le plus ardent est Dauron.

Après avoir célébré la dignité de la langue francaise, son élégance, son lustre et sa douceur, et avoir avancé un peu légèrement que « les disciplines et sciences sont aujourd'hui tant bien éclaircies qu'il semble n'y falloir plus rien, » Dauron aborde son principal sujet, le rapport de l'orthographe à la prononciation, par la définition de l'un et de l'autre; la réforme de l'écriture, ajoute-t-il, que Théodore de Bèze regarde comme entreprise en faveur de nos contemporains seuls, français ou étrangers, est surtout faite en vue de l'avenir. Et pense-t-on que le lecteur contemporain en ait à souffrir? il n'y est que trop préparé par les variations d'orthographe qui atteignent un même mot, et il sait parfaitement le reconnaître sous les trois ou quatre formes diverses dont il est écrit, quand une devrait suffire.

« Il n'y a celui en France, hormis par aventure les rustiques ou idiots, qui n'entendent assez le langage vulgaire, soit en l'oyant parler ou en le lisant, sans se soucier comment il soit orthographié, encore qu'il le trouve quelquefois ecrit d'une sorte et quelquefois d'une autre. Comme quand il trouve écrit en une impression debvoir et recepvoir avec b et p, et en l'autre devoir et recevoir purement; en l'une datter, en l'autre dacter et en l'autre dabter (car il s'ecrit en trois ou quatre sortes), il ne laisse pas pourtant de savoir que c'est que les mots signifient. Et assez d'autres qui se trouvent en françois ecrits diversement sont pourtant assez entendus des François en toutes sortes, pour raison de l'accoutumance et quotidien usage d'iceux. Mesme quand une

diction est diversement tirée, si est-ce qu'on ne l'entend pas moins pourtant. Comme quand les uns disent peuvent, les autres pevent(1) et encore les autres peulent, si n'y a il celui qui ne sache bien, sans autre avertissement, que c'est la tierce personne pluriere du verbe je peux, combien qu'il n'y ait que l'un des trois qui soit le vrai mot(2). Et quand les uns disent allassions, les autres allissions desquels l'un est regulier et l'autre non, si est-ce que tout le monde sait que c'est à dire... Et de dire qu'il y en aura qui ne sauront que ce sera quand ils liront: tete, fete, tempete sans s, cors, tems sans p, et les autres, il faudroit que les mots fussent mal appliquez et agencez s'il n'y en avoit assez d'autres parmi qui en decouvrissent la signification.

Nous voyons ici la question dans son véritable jour; pour la première fois nous la trouvons posée comme elle doit l'être. Ce n'est pas une réforme générale que demande Dauron; c'est l'uniformité d'orthographe pour un même mot : c'est la règle au lieu de l'anarchie. Dans ces termes, le projet peut être accepté, et le point à débattre sera de savoir quelle forme sera préférée, la moins chargée de lettres ou la plus voisine de l'étymologie, et si « l'intelligence du langage gist en

<sup>(1)</sup> Sur ces deux formes, voy. Burguy, Grammaire de la langue d'Oil, Berlin, t. II, 1854, p. 48. — Quant à la troisième forme, elle s'explique fort bien, d'abord par l'étymologie, qui tirait le verbe pouroir, partie de possum, partie de polleo (pollet, il peult, pollent, ils peulent), et aussi par suite de l'analogie qu'on établissait entre vouloir et pouroir: il veult, il peult; ils veulent, ils peulent. — Sur l'I de il peult, cf. p. 60, p. 172 et p. 174.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessous, p. 159. Nous verrons plus loin cette forme constatée et acceptée par Robert Estienne.

un papier et non pas au parler, en l'ecriture et non pas en la prolation, en l'œil et non pas en l'oreille... Et avecq cela je demanderois volontiers si les mots qui sont par ecrit sont autres mots que ceux que la langue prononce. Ce mot maitre, quand il est proféré sans s est-il autre que lui-même quand il est appliqué en l'ecriture?

On le voit, Dauron fait un pas en avant, et par là il compromet, à nos yeux, sa thèse, sinon au point de vue de l'usage moderne, du moins au point de vue de la raison qui ne saurait trop réclamer, dans l'intérêt de la vraie signification des mots, le respect des consonnes étymologiques. Théodore de Bèze avait insisté sur ce point, et l'avait confirmé par l'usage. Son adversaire n'élude point la discussion:

- « Et ici j'ay à répondre à deux points les plus generaux et que M. de Beze a alleguez pour les plus forts; l'un est l'usage; l'autre, l'etymologie.
- Quant au premier, si j'accordois avec luy du nom, je confesse que ce seroit une raison bien forte contre moy, et m'y faudroit longuement arrester. Mais quelle apparence y a il d'appeler usage ce qui est contre la raison? quelle usucapion (1) y peut-il avoir en mauvaise foi d'une chose qui est publique et spirituelle, et, qui plus est, contentieuse entre ceux là mesmes qui pretendent l'usucapion? Et si ainsi est qu'ils n'aient jamais eté d'accord ensemble, n'ont-ils pas plutost besoin de

<sup>(1)</sup> Terme de jurisprudence. L'usucapion était aux biens meubles ce qu'est la prescription aux biens immeubles. Après un an de jouissance, il y avait possession légitime par usucapion.

juges qui les reglent que d'estre toujours en ce différend? Car de dire qu'il y ait maniere aucune d'ecrire qui soit certaine, il sera assez manifeste que non, en produisant la main (1) de tant de sortes d'ecrivains qui est si diverse. Et encore qu'elles fussent pareilles, faut-il appeler usage ce qui a été toléré interim et non pas approuvé? et encores qu'il eust eté approuvé, faut-il pas regarder par quelles gens ç'a eté et de quelle autorité? Et brief si l'autorité y etoit entrevenue, ne faut-il pas qu'en matiere si privilegiée, l'autorité soit confirmée de la raison?

De Bèze avait prévu et réfuté d'avance cette objection, quand il avait dit de quels hommes il voulait recevoir l'usage et quand il avait confirmé leur autorité par un appel à la raison, c'est-à-dire au respect de l'étymologie.

A une objection de J. Martin qui dit que les écrivains français des siècles précédents se contentaient bien de l'orthographe telle qu'elle était, Dauron réplique:

« Mon opinion est que nos predecesseurs, encore qu'ils fussent un peu grossiers en matiere de langage, si etoient-ils plus sages que nous en l'orthographe, laquelle pour le plus répondoit à leur prolation; et croy que nos anciens disoient beste, honneste et mestier, par s (2). Et n'est chose qui ne soit croyable, par ce que

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire l'écriture. Nous disons encore de quelqu'un qui écrit bien qu'il a une belle main, c'est-à-dire une belle écriture.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 60.

ce pays-ci a été autrefois habité par gens qui avoient la langue tout ainsi que la maniere de vivre plus robuste que nous n'avons aujourd'hui. Mais depuis que les François ont eté en paix, ils ont commencé à parler plus doucement, et, si j'osois dire, plus mollement. Ne les avons-nous pas vus si sujets à leurs dames, qu'ils eussent cuidé estre peché mortel de prononcer autrement qu'elles?... Et de là est venu aimissions, parlissions, donnissions (1)?... De même lieu est venu je vous assure, et maints autres qui se prononcent à petit bec. Mesmes par un desir de parler doucement, nous sommes chus au vice d'affectation premierement, puis sommes demeurez en controverse et différend de plusieurs mots. Aujourd'hui les uns disent eimer, les autres emer; les uns j'emois, les autres mettent i ou y en la penultime et disent j'emoeye, j'oeye et les autres. — Les uns disent reine les autres roëne. Mesmes à la pluspart des courtisans vous orrez dire iz allèt, iz venèt pour ils alloient, ils venoient. Mais, comme aussi toucha hier le seigneur de Beze, c'est à eux à penser si c'est bien parlé. Au parsus, les uns disent plesir, les autres plaisir par un è clair; les uns peïs pour païs, et peyer pour payer (2).

Dauron fait remarquer ensuite que si les changements proposés ne sont pas définitifs, du moins ils aideront les écrivains à venir; ceux-ci auront par suite

<sup>(1)</sup> Cf. p. 156.

<sup>(2)</sup> Cf. cl-dessus, p. 130. — Sur fesant pour faisant, analogue de plesir pour rlaisir, Voy. plus loin le chapitre consacré à Théodore de Bèze.

moins à faire, et ce sera un pas de plus qui nous éloignera du temps où l'on disoit « homs pour homme, Dex pour Dieu, il ot pour il eut, et mille autres mots, où principalement ils mettoient la lettre s quasi partout, comme bons pour bon (1). • Combien il nous en reste encore de ces formes surannées que nous corrigeons chaque jour! Ainsi au lieu de je viens, je tiens, je connois, nous arrivons à dire « je vien, je tiens, je connoi, qui s'en vont tout francs et receuz. • — « Si est-ce qu'il y a des irregularitez qui n'auront jamais loisir de se corriger, comme quand nous disons de guerir, gueri, et de ferir, feru, et de querir, quis; de dire, dit, de lire, lu, de rire, ri, de suffire, suffi, de faire, fait, de taire, tu, de prendre, pris et de rendre, rendu... •

Nous avons dû reproduire les objections de Dauron aux sages principes exposés par Théodore de Bèze; il ne frappe pas toujours juste; mais quoiqu'il soit à côté de la question, nous trouvons, sur le nouveau terrain où il nous entraîne, des points fort curieux et par les faits qu'ils constatent et par le rapport qu'on remarquera aisément entre les réformes proposées alors et celles qui se sont opérées plus tard. Quelques-unes après avoir été suivies ont été ensuite abandonnées; ainsi je vien s'est dit après je viens, mais on est revenu à cette dernière forme.

<sup>(1)</sup> On avait déjà perdu la tradition des règles suivies si constamment au moyen âge: l's était de règle alors aux cas directs du singulier et aux cas obliques du pluriel. — Cf. Nouvelles françoises du xinº siècle, publiées par MM. L. Moland et Ch. d'Héricault pour la Biblioth. elzév. Introduction, pp. xlvi-lvi.

Au mêmetitre que l'usage, Théod. de Bèze invoquait l'étymologie. Suivons les réponses de son adversaire.

« Je vien maintenant au second point que j'avois entrepris à soudre, qui est l'etymologie, de laquelle le seigneur de Beze fait si grand compte. Et certes, je ne la mesestime pas, et ne veux point dire qu'elle ne serve beaucoup à l'intelligence des mots. Mais voyons si elle ne se doit pas plustot et de plus près considérer sus le parler que sus l'ecriture, et si ce ne sont pas deux choses à part que l'etymologie et l'orthographe. Premierement, quand nous voulons deriver un mot d'un autre, ne le prononçons-nous pas selon qu'il nous semble estre bien tiré? Quơi que ce soit, quand le mot commence à être en usage (car il n'est pas aisé de deriver un mot bien directement quand le vulgaire s'en mesle), la derivation n'est-elle pas toute faite avant que le mot soit ecrit? Oui certes; et partant, il me semble que pour l'ecrire en une sorte ou en autre, il ne sera dorenavant ni mieux ni pis derivé. — Ici, dit Jan Martin, il est bien vray que la derivaison est toujours mesme en toutes sortes. Mais si est-ce le propre de l'etymologie que le mot approche de celui dont il est deduit au plus pres que faire se peut, comme quand nous faisons de vinum, vin, de venire venir, de donare donner, et les autres. - Oui bien, dit Dauron, en ces mots que vous dites et encore en quelques autres, comme de bonus bon, de divinus divin, de doctrina doctrine, là où vous savez qu'il ne se met rien qui ne se prononce. Mais en ceux-ci que vous ecrivez teste, escripre; item, contract, advenir, haulteur, dampner, recepvoir, dites-moy quel tort je feray

à l'etymologie en les ecrivant sans s, c, d, l, mp, p non plus qu'en les prononçant? Et si, en les ecrivant sans telles lettres, l'etymologie vous semble corrompue, qu'est-ce qui m'empeschera d'en penser autant en les oyant prononcer sans les lettres mesmes? Teste, comme vous l'ecrivez, vient de testa, et toutesois vous mettez e au lieu d'a à la fin, et ne sauriez dire que ce fust pour autre raison, sinon parce que l'e se prononce et non pas l'a (1). En maistre, vous ostez le q qui est en magister, et ce pour autant qu'il ne se prononce point. En escrire, vous ajoutez e au commencement, car la prolation le veut ainsi. Que si l'etymologie est moins connoissable pour oster un p de cors et de tems en les ecrivant, il s'en faut prendre à la prólation qui a eté avant l'ecriture et qui a fait la premiere corruption s'il y en a (2). Mais s'il a semblé bon à l'usage qu'il fust ainsi prononcé, quel inconvenient y a il de l'ecrire ainsi? »

Le vrai principe, selon nous, et nous ne nous lassons point de ledire, est de conserver les consonnes radicales des mots étymologiques; les voyelles sont de trop mince importance dans la dérivation des mots pour qu'on en tienne grand compte; ainsi reprocher le changement de l'a en e dans teste de testa, et l'addition d'un e devant scribere, escrire comme une inconséquence de l'usage orthographique, c'est faire une objection qui tombe d'ellemême par son exagération.

(1) Cf. ci-dessus, p. 120.

<sup>(2)</sup> Sur ces formes orthographiques, voy. Pasquier, Recherches de la France, liv. VIII, ch. 1er.

Plus loin Dauron, continuant à discuter la thèse de Théodore de Bèze et des autres défenseurs de l'étymologie, ajoute : « Je saurois voulontiers pourquoi vous mettez deux ll en tutelle, cautelle, querelle, qui viennent de tutela, cautela, querela, sinon parce qu'il vous a semblé que la prolation vous l'a conseillé? »

La raison de ce redoublement de la lettre l a échappé à Dauron; mais comment ses interlocuteurs ne la lui ont-ils pas apprise? Avant l'invention des accents, on redoublait la consonne après l'e pour lui donner le son aigu; encore maintenant nous écrivons ilappelle, il jette, quoique l'accent tende à obtenir un emploi uniforme et qu'il paraisse déjà dans il achète, etc. Ainsi se sont accomplis, ainsi peuvent seulement s'accomplir les réformes orthographiques: la règle générale d'aujour-d'hui a commencé par être une exception, et si l'exception d'aujourd'hui devient règle, ce sera par une extension lente et successive.

Parsois la critique de Dauron porte moins à saux; ainsi c'est avec raison qu'il remarque les inconséquences de l'usage, qu'il blâme l'emploi du c dans savoir (sçavoir) qui vient de sapere et non de scire, qu'il condamne ceux qui, sans penser que le b ou le p s'est changé en v dans fievre, avril, devoir comme dans avoir, ravir, couvrir, écrivent fiebvre, apvril, debvoir.

Ils mettent un b en la seconde personne de l'indicatif je doi, et écrivent tu doibz, comme si elle venoit de debes et non pas de la première personne doi, là où ils ne mettent point de b. Mais j'estime qu'ils ont eu honte de le mettre à la fin de la diction, combien tou-

tesois qu'ils n'ayent pas laissé d'en mettre de semblables en ces mots: pied, nœud, loup. Et m'ebahi qu'à ce compte ils n'ont écrit la seconde personne de croi par un d comme venant de credis, et tu vads comme venant de vadis. Vrai est qu'il faut prendre garde à certains mots qui viennent du latin sans moyen (sans intermédiaire) et non pas du françois, comme prononciation et prolation ne viennent pas de prononcer et proferer, mais de pronunciatio et prolatio... Et par ainsi on doit mettre un s en description, parce qu'elle se prononce, et non pas en decrire, et n'en faut faire difficulté non plus que de mettre un t en mutation et non pas en muer, un a en declaration et un e en declerer.

» Ils mettent aussi la voyelle o pour la seconde lettre de ces mots nœud, cœur, par une grande curiosité de retenir le latin, et ne regardent pas que c'est l'ordinaire que l'o latin s'en aille en eu françois, comme de polor douleur, color couleur. Toutefois, on pourroit dire que ce n'est pas directement, mais parce qu'anciennement les François disoient doulour, coulour, langour, savour (1), desquels nous avons encore douloureux, savoureux, langoureux, tous lesquels pour la plus grand' douceur ont été mis en eur, et n'est demeuré qu'amour,

Portent sur eux des cordes à gros mouds Pour lui lier les jambes et genoux.

Qu'eussé-je faict? L'archet étoit si doux, Si doux son feu, si doux l'or de ses monds Qu'en leurs filets encore je m'oublie. — Cf. Quicharat, Traité de versif. franç., 1854, p. 363, et ci-dessus, p. 14,

<sup>(1)</sup> On lit dans Marot:

Et encore dans Ronsard :

qui est tenu bon (j'entends le mot et non la chose); et dit-on aujourd'hui aussi souvent keuvre, treuve, epreuve comme couvre, trouve, eprouve (1). Et incidemment faut ici dire que pour la même cause les supins seu, peu, teu, deu, conneu ont été mis en su, pu, tu, du, connu; item: asseure, alleure, monteure, jeuner en assure, allure, monture, juner et beaucoup d'autres (2).

Tout ce passage est excellent. Par la nous assistons, pour ainsi dire, à la naissance de ces irrégularités que la dérivation a fait peser sur l'olatin qui, dans un même mot, a pris différents sons : ainsi de possum et de polleo on a fait je puis, il peult, je pus, pouvoir; mori, je meurs, mourir, mori, etc.— Que faire ici, si ce n'est constater et accepter l'usage?

Dauron, ainsi rapproché du latin, s'occupe incidemment de la forme que doivent prendre en français les noms propres tirés de cette langue.

"Pour retourner ces propos, dit-il ensuite, ce qui me fait reprendre l'ecriture vulgaire n'est point principalement l'abus que nous commettons en la puissance des lettres latines... Toutefois, d'autant que je vois tout cela estre quasi incorrigible, si ce n'est à grand'-difficulté et longueur de temps, j'aime autant laisser passer cela par amour que par force. Mais je voudrois bien qu'en ce dont nous abusons, au moins nous ne fussions point inconstants, c'est à dire que nous ne chargeassions point abus sus abus. — Comme en quoi?

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, p. 14 et p. 188.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 188.

dit Sauvage. — Premierement, dit Dauron, vous abusez du c en lui donnant avant a, o, tantost le son d'un k, tantost d'un s, comme en deca et en facon, là où vous le sonnez comme s, et generalement en autres tels mots, vous le sonnez en k. — Lors dit Sauvage: Quant à cela, nous y avons remedié longtemps a, car nous avons pris le c à queue qui est semblable à la lettre s en figure et en puissance. — Bien, dit Dauron, je trouve cela bien bon et j'en use assez voulontiers, et sais bon gré à ceux qui nous l'ont apporté. Et est mon avis que nous ne le devons à autres qu'aux Espagnols, auxquels il a eté et est fort frequent de longue main (1).

- Et mesme les apostrophes qui ont eté trouvées de notre temps me semblent bien propres, combien qu'il y ait des imprimeurs qui ne font compte d'en user. Mais je croi bien que c'est par ce qu'ils ne savent à quoi elles sont bonnes ni là où elles se doivent appliquer.
- Quant à l'accent aigu, qui a eté introduit du mesme temps, sans point de faute je ne le voudrois pas approuver en la sorte que vous en usez. Si est-ce pourtant, dit Sauvage, qu'il nous sert grandement sus l'e final que nous appelons masculin. Voire mais, dit Dauron, telles syllabes, avecq ce qu'elles sont coustumierement breves, encore la nature de l'accent n'est point d'estre mis à la fin d'un mot, combien qu'en notre françois ce nous soit quasi force de l'y mettre, non pas pour accent, mais pour apicule et signe de longueur. Mais vous en usez en diverses sortes et contraires, comme

<sup>(1)</sup> Cf. p. 58.

en ces mots nommément, privément, obstinément, dont les syllabes sont longues, et ailleurs vous le mettez sur les breves. »

Pressé par Denis Sauvage de formuler un système complet, Dauron résiste quelque temps; mais enfin : « Je sais bien, dit-il, qu'il le faut faire, puisque vous le voulez, et n'en eussé-je point d'envie, car Dieu sait combien vous estes mal aisez à conduire!.. Premierement, je vous dis que nous avons en françois trois sortes d'e, comme desja a eté observé par d'autres, et tous trois se connoissent en ce mot fermeté (1). » Il propose ensuite de régulariser le son de l' double qui tantôt se prononce comme l'simple et tantôt comme l'mouillé: ce dernier, qu'on l'écrive avec lh provençal. Le qn, tantôt se prononce comme nh provençal (2): et alors, qu'on l'écrive nh; tantôt il se prononce comme n simple: et alors il doit s'écrire sans g, comme dans les mots cognoistre, signifier, regner, digne (3). Enfin Dauron veut aussi supprimer les lettres doubles, là où une seule suffirait, et retrancher la lettre s dans les mots où elle n'a d'autre office que d'allonger la prononciation de la voyelle qui précède (4).

Lors Sauvage: • Que voudriez-vous donc, dit-il, que l'on mit au lieu de la lettre s pour tenir la syllabe longue? — Il ne faudroit, dit Dauron, que mettre un accent sur la syllabe, comme je vous ai deja dit. — Ce

<sup>(1)</sup> Cf. pp. 5, 55, 66, 127, 132, 140.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 137.

<sup>(3)</sup> Cf. p. 32.

<sup>(4)</sup> Cf. p. 55 et 152.

seroit une grand' peine, dit Sauvage, de mettre tant d'accents. — Lors, dit Dauron, j'entends toujours que la protestation par moi faite dès le commencement me serve, qui est que notre langue soit nombrée entre celles qui sont dignes d'etrepolies, reglees et cultivees, et lors nous n'y trouverons les accents etranges, non plus qu'en la grecque, ni les points en l'hebraïque. Combien de temps a lon esté avant que pouvoir faire trouver bonnes les apostrophes, le ç à queue et l'accent aigu (quoiqu'on abuse de celui-ci) et autres notes de notre langue à un tas d'ignorants ou opiniatres? »

Sans insister plus longtemps sur cette question, Dauron revient à l'examen des lettres et de leur prononciation. Quand l'e se prononce comme a, par exemple dans science, diligence, en, on devra l'écrire par un a. Mais d'où vient que nous ayons changé le son de l'e dans ces mots?

a Tandis que je suis ici, je dirai la raison pourquoi nous prononçons autrement sciance en françois que scientia ne se prononce en latin. Les maistres d'ecole du temps passé disoient: omnam hominam veniantam in hunc mundum, duquel vice notre France à peine se pourra jamais bien purger, vu mesme que ceux qui ont eté erudits, ce semble, en bons lieux, sont imbuz de cette odeur. Et parce que les prestres avoient tout le credit le temps passé (qu'on appeloit le bon temps) et qu'il n'y avoit gueres qu'eux qui sut que c'etoit que de latin (comme la barbarie et puis la litterature regnoient par vicissitude en tous pays du monde), et que tous les jeunes enfants tant de ville que de village pas-

soient par leurs mains, Dieu sait comme ils etoient instruits!.. Par quoy le vulgaire apprit a dire sciance, consciance, diligeance par a; voire de sorte qu'aujour-d'hui ce nous est un patron qui nous demeurera à jamais... Et combien qu'aujourd'huy la prolation latine soit un peu eclaircie, s'il avenoit toutefois que nous prinsions la liberté de tirer quelque mot nouveau du latin en cette terminaison ou semblable (comme par exemple si nous disions reminiscentia et nous en voulussions former reminiscence (1), nous ne l'oserions proferer autrement que par a...

- De même, parce que du temps barbare on prononçoit michi, nichil, au lieu de mihi, nihil, là où ils failloient si doublement que, sans la pauvreté du temps qui les sauvoit, je ne crois point qu'ils n'en eussent été puniz en ce monde ici ou en l'autre, nous en avons le mot françois anichiler; au lieu duquel si nous voulions maintenant dire anihiler, Dieu sait comme on crieroit après nous (2)!...
  - » Retournant de là où je suis parti, je dis, quant à

<sup>(1)</sup> Ce mot, qui se trouve dans l'imitation faite par Théophile du Phédon, de Platon, vers 1620, ne figure ni dans le Dictionnaire français-latin de Robert Estienne, ni dans son Dictionnaire latin-français où manque même le mot reminiscentia. Nicod ne l'admet pas non plus. Le Dictionnaire en forme de bibliothèque universelle de Boyer, sieur du Petit Puy, 1649, l'a accueilli. Le Dictionnaire français-italien de Duez, 1671, le marque d'une astérisque, et, le Dictionnaire italien-français du même auteur traduit reminiscentia par ressouvenance. Richelet a omis ce mot. Furetière et l'Académie (1<sup>re</sup> édit.) le donnent également. Saint-Évremont l'a amployé.

<sup>(2)</sup> Nicot donne encore anichiler et mieux annichiler, mais non annihiler. Ce mot disparaît dans les premières éditions de Furetière et de Richelet; le dictionnaire de Trévoux l'a repris sous la même forme annichiler.

· la superfluité, que si une lettre en quelque mot ne se prononce point, elle n'y a nulle puissance, et, n'y ayant nulle puissance, elle n'y doit avoir place. - Lors dit Sauvage: Et quand vous la prononcez, donc pourquoi ne la y mettez vous? Comme aux mots que vous disoit hier M. de Beze, ira il? vous semble il? y voudriez vous mettre un t entre deux et dire : ira ti? vous semble ti? ainsi qu'on le prononce? - Je confesse, dit Dauron, qu'il seroit dur de les ecrire ainsi qu'ils se prononcent vulgairement. Mais vous savez qu'il n'est pas defendu de prononcer ira il, et que ceux qui le diront, on ne les sauroit justement reprendre, comme vous trouvez ès poetes assez souvent vous sembl'il, et non point vous semble til (1)? Si est-ce pourtant que l'ecriture a usurpé cet homme, cet œuvre au lieu de ce homme, ce œuvre; et toutefois la raison est pareille comme de vous semble ti, ira ti, qui est à cause de la concurrence des deux voyelles: là où les ecrivains commettent erreur insigne y ajoutant s et ecrivant cest homme, cest œuvre, cest honneur. Et croy qu'ils ont été si sots, en cuidant faire un grand tour de subtilité, de penser que le pronom vient du latin iste (2): et de là est tombé un autre erreur en la tête de ceux qui se sont avisez d'ecrire ste femme, ste cause (3), au lieu de cette femme, cette cause, et Dieu sait comment ils ne s'y montrent pas bestes!

<sup>(1)</sup> Rien de plus fréquent que cette suppression de l'e muet final de la troisième personne du singulier, et même de l'e muet à la fin de tout autre mot; M. Quicherat cite un nombre infini d'exemples. — Traité de versif. franç., pp. 398-409.

<sup>(2)</sup> Cf. Dubois, ci-dessus, p. 34.

<sup>(3)</sup> Dans sa traduction de Lucien, Perrot d'Ablancourt, arrêté par le

Continuant à chercher dans la prononciation la cause de certains autres vices d'écriture, Dauron attribue l'introduction de l'n avant le t dans la troisième personne du pluriel, non pas à l'imitation des formes latines, comme le veut Jan Martin, mais bien, ce qui est une erreur, à l'antique prononciation dont on voit la trace dans les écrits « des vieux rimeurs françois » et qui s'est conservée parmi « les bonnes gens du Maine et du Poitou, » qui « prononcent encore aujourd'hui iz alant, iz venant (1). »

- « Il y a outre ceux-ci maints autres mots ou la superfluité est encore plus deraisonnable, comme quand vous amassez tant de consonnantes. Et pensez-vous qu'il vous fait beau voir ecrire ce mot plurier escripz qui est prononcé ecriz? item contractz, contreinctz, qui se prononcent contraz, contrains. Et si vous les proferiez comme vous les ecrivez, il sembleroit quelque haut allemand.
- Somme, vous avez une regle generale de prolation que jamais les noms pluriers françois n'admettent

Combat des voyelles, confia à son neveu Frémont d'Ablancourt le soin d'en faire une imitation, sinon une traduction. Le Dialogue des lettres, qu'il composa, est un curieux monument de la prononciation du temps. L'auteur y note une suppression de l'e plus singulière encore que celle de ste (ou plutôt c'te) pour cette, qui se rencontre souvent au xvi siècle dans à c't heure, qu'on trouve écrit ast' heure. C'est d's, l's pour des, les en plein xvii siècle; voici le passage, c'est l'E qui parle': « Il n'est pas jusqu'aux consonnes qui ne me mangent entre elles, surtout quand je parle de ma grand' mère, et j'ai grand' peur qu'elles n'en demeurent là, car elles ont bien d's imaginations extravagantes qui me regardent. » — Et une note placée en regard, dit : « l'e ne se prononce point en des, les, quand une voyelle suit. »—Voyez ci-dessous l'analyse de Ramus.

<sup>(1)</sup> Voy. plus loin le chapitre de Théodore de Bèze,

son d'autre consonne avec s, si ce n'est r ou n, comme douleurs, talons; et encore, en ceux qui ont n est-elle peu entendue, comme lons (longs), bons; et en ceux qui ont r, la lettre s y est peu entendue, comme fors (forts) cors (corps): tant s'en faut que g, p, t, y soient entendus. Bref, toutes consonnantes finales des mots singuliers se perdent au pluriel, fors n et r, et se convertissent en s ou z, comme de aspic, aspiz, de ecrit ecriz : temoin les poëtes qui riment ce que vous ecrivez longs par q sus talons, aspics sus pis, escriptz sus criz et tous. les semblables. Et si nous y pensions bien, nous nous devrions accoutumer à les ecrire par simple s, tout ainsi que nous ecrivons ces mots tous, grans sans t et d, et comme nous ecrivons tous les noms pluriers des participes, comme alans, venans, et non pas alantz, venantz. Et quant à ceux qui disent qu'on prononce drups, cocs, longs, ils ne le croiroient pas s'ils avoient bien écouté les François parler quand ils disent les coz chantent, les dras sont blans, lons et larges. >

C'est la dernière page sérieuse du volume; car nous ne pouvons guère tenir compte de l'opinion déjà exprimée par Théodore de Bèze et confirmée ici par Dauron, que l'on a introduit un l dans il peult pour aider à distinguer l'u de l'n, confondus dans l'écriture courante, ou mis un x à la fin de deux pour empêcher qu'on ne fût tenté de lire dens (1). Cependant nous reproduirons ici ce passage, en conservant l'orthographe de Pelletier dont nous avons promis de donner un exemple.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 156.

Nous laissons la parole à Dauron:

« Il resté meinténant a parler de la letré couranté des Françoes: laquelé, einsi que disoèt Débezé, né fèt point de distinccion antre la consonante u et la voyels u. Cs qui ét einsi : dont je randre ici la cause. telg que chacun la connoétra vreye. Les Françoes ont etè tousjours reputèz grans manieurs d'aferés, g'ans ouuers, compagnables, e pour dire einsi, legaus. Par ce moven, iz ont essavè a la longue, que la communicacion d'aferés ouure les espriz, e balhe auerticemant a chacun de se doner garde, e de s'eforcer de fere sa condicion meilheurg que cele de son compagnon. Car quand iz se sont vùz par plusieurs e diverses foes. trompez a la bonng foe: commg an marchez, an promesses, an vandicions, an heritages: brief, an tant dø sortøs dø conuancions, iz ont etè contreins dø reduirs par ecrit tous les apointsmans qu'iz auoét les uns auec les autres: Telemant que l'Ecriture ét deugnus fort commune, e coutumiere... A propos, l'Ecriture se repandit de tele sorte parmi les Françoes, e fût si bien excerces de toutes manieres de g'ans, qu'an nulle autre nacion ele ne fut onques si ordinere: a cause qu'iz an ont ù, cg leur à samble, plus d'aferg e de necessite que tous les peuples du Monde. E si l'Ecriturg s'ét einsi multiplieg a reson de l'abondance des proces, ou les proces a reson de tant d'Ecritures, ce n'ét ici le lieu de le dire. Mes quoe que soét, ceus qui suivet le pales sauet ecrire plus legeremant, e plus pratiquemant, que les autres. E leur ét bien metier, vù la grand'presse qu'iz ont, pour satifere a tant de

pledeurs. Puis la lucratiug qui an vient, leur à assoupli la mein, de tele façon que les Françoes amporteront tousjours le pris par sus toutes nacions du Monde, s'il ét question de vitece de mein. Mes voeci le point : qu'iz ecriugt si legergmant qu'a grand'peing ont iz loesir de distinguer un o d'avec un e : tant s'an faut qu'iz facet discrecion d'un u d'auec un u. Or ét il, qu'eus voyans que la soudeinete de leur mein, etoèt cause qu'on prenoèt souuant letres pour letres : iz i an ont afetè e antremelè d'autres, pour obuier a l'inconueniant. Comme an quelques moz, qu'à aleguèz Monsieur Døbezø, iz ont mis ou l, ou b, ou d, einsi que le cas le requeroèt. Comme de peur qu'on lut pent par n an lieu  $d_{\mathcal{C}}$  peut par u: iz ont mis l antrodeus ecriuans, peult: E Dieu set commant ele i ét a propos. »

# PIERRE RAMUS OU LA RAMÉE.

Grammaire de P. de la Ramee, lecteur du Roy, en l'Université de Paris. — A la Royne, mere du Roy (1).

Le mauvais succès, ou plutôt l'indifférence qui avait accueilli les tentatives de Dubois, de Meigret et de Pelletier, ne purent arrêter le génie entreprenant et novateur de Ramus. L'adversaire d'Aristote était habitué et exercé à la lutte. Après avoir composé une

<sup>(1)</sup> A Paris, de l'imptimerie d'André Wechel, 1572. 1 vol. in-12. — Dédicace et préface, 12 p. — Texte, p. 1-211. Imprimé à deux colonnes à partir de la page 57. — Cette édition serait la seconde, selon M. Brunet, qui cite une édition antérieure, anonyme, de 1562 : nous ne l'avons pas rencoutrée.

Une dernière édition, publiée, en 1587, chez Denis du Val, successeur de Wechel, est donnée comme « reveue et enrichie en plusieurs endroits; » dans son Avis au lecteur, l'imprimeur qui seul, disait-il, pouvait reproduire le texte de Ramus « pour la diversité des caracteres » qu'il avait conservés, vante l'aide qu'il a reçue de N. liergeron, avocat en parlement, auteur de quelques ouvrages cités par du Verdier. Mais il n'en faut rien croire. A peine, dans le premier chapitre, voit-on quelques changements insignifiants; ailleurs, une remarque de trois lignes a été ajoutée; la moitié d'un chapitre a été déplacée; quelques fautes ont été remplacées par d'autres; acrebe, de la première édition, est écrit adverbe dans la seconde; mais c'est tout.

grammaire grecque (1) qui, à cent ans de date, lui attirait encore les éloges de Port-Royal, Ramus publia une grammaire latine (2); ces deux ouvrages ne furent que les préliminaires d'un autre livre, qui ferme la liste de ses nombreux écrits, la grammaire française, dont nous avons à nous occuper ici.

Comme l'avait fait Dubois, Ramus mit son livre sous le patronage d'une reine : mais Catherine de Médicis ne porta pas plus bonheur à cette œuvre que la reine Éléonore à celle du grammairien picard : en fait de langue, le peuple est roi.

Nons avons eu entre les mains un exemplaire donné par l'auteur à N. Bergeron lui-même, qui était son disciple et son ami, et qui, au chapitre XVII, est nommé par Ramus à l'occasion d'un dictionnaire français-latin auquel son maître prétend qu'il travaillait. Bergeron a écrit sur le titre de cet exemplaire: « reveu et corrigé par N. Bergeron. » Mais ses corrections se bornent à la suppression d'un l dans gaullois, qu'il écrit gaulois, et à deux ou trois remarques sans importance.

Dans les deux éditions que nons avons consultées, presque toujours les deux textes se suivent page pour page, ligne pour ligne.

Dans l'intervalle de ces deux éditions, parut une traduction latine, avec commentaires, de la grammaire de Ramus. En voici le titre exact :

« Grammatica latino-francica, a Petro Ramo francicé scripta, latina veró facta, annotationibus que illustrata per Pantaleonem Theveninum, Commerciensem Lotharingum. — Ad Reverendissimum ac illustrissimum principem D. Dominum Carolum Lotharingum, Metensem antistitem. — Francofurti ad Mænum, apud Joannem Wechelum, M.D.LXXXIII.» — in-12.

Cette traduction ne conserve pas la forme du texte, qui procède par demandes et par réponses; elle l'abrége quelquefois et parfois y ajoute.—Les commentaires qui l'accompagnent sont souvent utiles; enfin on trouve, à la suite de la grammaire, un art de la poésie française, écrit en latin, sous ce titre : « De Ratione francicorum versuum, in rhythmis aique metro. » p. 127-137.—Les pages 138-140 contiennent diverses épitaphes de Ramus, en vers latins.

(1) P Rami Grrammatica grzea. — Voy. Préface de la Méthode grecque de Port-Royal.

<sup>(2)</sup> Rudimenta grammaticæ, Parisiis, apud Andream Wechelum, 1559. Cum privilegio Regis. 1 vol. ln-8° de 45 pages seulement. Le texte y est rédigé par demandes et par réponses.

Ramus n'ignorait pas cependant les tentatives hasardées avant lui. Les systèmes de ses devanciers, tous différents entre eux, avaient un caractère commun, l'arbitraire; Ramus continua à suivre leurs errements en ce qu'il se mit, comme eux, en révolte contre l'usage et leva un nouveau drapeau. C'était augmenter la confusion. Si tous ces esprits téméraires qui prétendaient régenter la langue chacun à sa guise avaient réuni leurs forces, l'insurrection, en quelque sorte justifiée par l'accord de tant de bons esprits, eût eu pour elle quelque prestige; mais la désunion compromit les chances que l'accord eût assurées aux novateurs.

Dès sa préface, Ramus rend hommage aux bonnes intentions, aux louables efforts de Dubois, de Geoffroy Tory, de Dolet; « mais, dit-il, la conduitte de ceste œuvre plus haulte et plus magnifique et de plus riche et diverse estoffe est propre a Loys Megret, combien quil nayt point persuadé a ung chascun ce quil pretendoit touchant lorthographe. Jacques Pelletier a debatu subtillement ce poinct d'orthographe, en ensuivant, non pas les characteres, mais le conseil de Sylvius et de Megret. Guillaume des Autels la fort combattu, pour deffendre et maintenir lescripture vulgaire. Lors esmeus dune si louable entreprise nous en fismes aussi quelque coup dessay, tendants a demonstrer que nostre langue estoit capable de tout embellissement, que les aultres langues ayent jamais eu.»

Nous connaissons déjà ces réformateurs que Ramus veut à la fois imiter et combattre. Mais quand on songe qu'au même temps avaient déjà paru les grammaires de Robert Estienne et de Jean Garnier, lesquels, dit plus loin Ramus, cont evité toute controverse, on est en droit de s'étonner qu'il ait cherché à ranimer une lutte déjà éteinte, lutte compromettante pour la discipline qui tendait à s'introduire, lutte inutile dont il était le premier à désespérer : « Tout cela, dit-il en effet, seroit a soubhaicter, si nous avions a forger comme ung nouveau chissre, et a commencer une orthographe ou il n'y en eust jamais esté aucune en usage: mais ceste utilité, combien quelle soit fort grande, nest pas suffisante pour abolir une si longue præscription, fondee sur ung droict legitime, et sur une possession de bonne foy. > --- Mais quand il parlait ainsi, Ramus n'avait en vue qu'un mince point de détail: par un singulier aveuglement, en effet, il se croyait assez fort pour réformer l'orthographe entière, introduire des signes nouveaux, changer les fonctions de la plupart des lettres, et il n'osait demander qu'on attribuât à l'u le son plein ou qu'il avait en latin.

Ailleurs il dit: « Ce nest point a vous ny a moy de commander au peuple de France: trop bien pouvons nous proposer nostre advis avec toute submission: ce seroit de nous departir le moins qui nous seroit possible de la coustume, et toutesfois retenir la verité.» — Il oublia cette modération si sage, il oublia trop la coustume, pour servir une verité systématique.

Enfin, comme s'il se plaisait à fournir des armes contre lui-même, Ramus se fait encore ailleurs le champion de l'usage. « Le peuple, dit-il, est souverain seigneur de sa langue, et la tient comme un fief de

franc aleu, et n'en doit recognoissance a aulcun seigneur. Lescolle de ceste doctrine nest point es auditoires des professeurs hebreux, grecs et latins en l'Université de Paris: elle est au Louvre, au Palais, aux
Halles, en Greve, a la place Maubert... Par ainsi,
cest une estrange barbarie en ces grammairiens, qui
se debvroient proposer la pronontiation du peuple... etc. (1). Ainsi Ramus croit assez faire en respectant la prononciation telle qu'elle est réglée par l'usage.
Il ne songe jamais qu'on est en droit de lui demander,
au nom du même principe, le respect de l'orthographe.

Du reste Ramus, champion équivoque de l'usage, est bien plutôt un philosophe qui cherche dans la science du raisonnement ses définitions, les divisions de chacun de ses chapitres et ses règles fondamentales. Tantôt novateur audacieux, tantôt sectateur servile d'influences étrangères que son esprit indépendant n'arriva jamais à dépouiller tout à fait, Ramus présente, dans ses différentes grammaires, et en particulier dans celle-ci, le singulier mélange d'un observateur gêné par les préjugés d'une logique inopportune, et d'un logicien entravé dans ses synthèses par les analyses de l'observateur. Ce caractère particulier d'une œuvre

<sup>(1)</sup> a Ante omnia proprium grammaticæ artis stabiliendum est, grammaticam certis quidem principlis constare, sed e popularis consuetudinis usu et authoritate observatis... Principes illi grammaticæ authores omnes uno ore consentiunt populum linguæ magistrum esse. » Ramus, on le volt, était l'esclave déclaré de l'usage, en principe. Le passage que nous venons de citer est appuyé par un grand nombre d'autorités et on peut les opposer à Ramus, si indépendant dans la pratique. (Scholæ grammaticæ, Parisiis ap. Andræam Wechelum, 1559, in-8°, pages 18-23).

écrite par un homme qui s'est fait de rhéteur et de philosophe maître de grammaire (1), ses propositions hasardées, ses réticences calculées, nous ont amené à accompagner l'analyse que nous en présentons de commentaires tout différents de ceux que nous avons joints aux autres grammaires du même siècle. Nous avons cherché surtout à montrer en quoi Ramus fut ou ne fut pas d'accord avec les auteurs contemporains ou antérieurs dont il a la prétention de se distinguer; ainsi ressortiront nettement les points qui caractérisent sa doctrine.

L'ouvrage de Ramus est divisé en deux livres; l'un est consacré à l'Étymologie, le second à la Syntaxe. Quant aux deux autres parties de la grammaire ancienne, la Prosodie et l'Orthographe, c'est à dessein que l'auteur n'en fait pas deux parties distinctes: « la Prosodie et l'Orthographe sont repandues dans toute la grammaire comme le sang et les esprits dans le corps tout entier (2). »

<sup>(1) «</sup> Si quis initio miratus sit cur, erhetore aut philosopho, grammaticæ magister factus essem, is quum summos oratores, summos philosophos, summos etiam reipublicæ principes grammaticæ magistros fuisse, instrumentisque ex intima philosophia depromptis, tale magisterium exercuisse cognoverit, hic, ut spero, nostrum, in grammatico quidem argumento, at plans philosophicum studium recognoscet, et de grammaticis institutis attentius mecum libentiusque cogitabit. » (P. Rami Scholæ grammaticæ, p. 16). — Nous demanderons souvent aux « escoles grammairiennes, » comme Ramus lui-même traduit le titre des Scholæ grammaticæ, l'explication de théories trop sommairement énoncées dans la grammaire.

<sup>(2)</sup> Dans sa Grammaire latine, Ramus avait sontenu déjà la même nouveauté. Il l'explique et la justifie dans ses Scholæ grammaticæ, p. 23 et 25. — Sanchez (Sanctius) faisait de la syntaxe non une partie, mais l'objet même de la grammaire.

Des dix-huit chapitres du premier livre, sept sont écrits avec l'orthographe du temps; ceux qui suivent sont imprimés sur deux colonnes, d'un côté avec l'orthographe usuelle, de l'autre dans le système expliqué et soutenu par l'auteur au début de son œuvre. — On remarque que, par un procédé peu généreux, Ramus a enlevé à son texte courant les apostrophes et les ç à cédille qui étaient déjà en usage, comme on l'a vu (Cf., p. 66), et les a réservés pour la traduction qu'il donne de sa grammaire selon sa forme systématique : il ôte ainsi à ses adversaires un mérite qu'il n'a pas le droit de s'approprier.

## PREMIER LIVRE.

Voici de quelle naïve façon s'ouvre le premier chapitre, qui traite : des Voyelles.—L'auteur procède par demandes et par réponses, d'après cette méthode érotématique (du grec ἐροτάω), si chère aux grammairiens de son temps. En suivant le raisonnement de l'auteur sous ces formes naïves, on sourit, et ce n'est pas Socrate et Platon qu'on se rappelle, mais Alcuin et ses disciples.

• DISCIPLE. — Je desire (mon præcepteur) dentendre de vous la grammaire francoyse, ainsi que jay entendu la latine et la grecque, moyennant qu'il ne vous soit moleste (importun).

- » PRECEPTEUR. Certe nulle chose ne me scauroit estre plus agreable, que de favoriser a tant louable et honneste desir (1); mais quand vous appelles grammaire francoyse, nentendes vous point gaulloyse?
  - » DISCIPLE. Pourquoy doncques? »

Ici, Ramus s'attache à démontrer que notre langage, quelle que soit l'origine des mots dont nous nous servons, qu'ils nous viennent des Francs (ou François) ou des Romains, a pris chez les Gaulois une forme particulière, si bien que notre grammaire n'est autre que celle des Gaulois (2). Personne avant Ramus n'avait émis cette opinion, et personne ne la soutint après lui. Voici en quels termes il l'expose, dans sa réponse à la question de son disciple:

• PRECEPTEUR. — Combien que les Romains et les Francoys nous ayent innové une infinité de parolles et de facons de parler, de maniere que nostre langaige soit appellé tantost roman, tantost francoys (3), toutesfois la grammaire gaulloyse nous est demeuree es nombres et cas des noms: es persones et conjugaisons des verbes: en toute terminaison de chacun mot: au bastiment et structure de loraison: et quelque espece que les etrangers ayent apportee en la Gaulle, les Gaulloys lont habillee a la gaulloyse. »

Ramus ne prévoit même pas qu'on puisse lui demander de prouver son assertion, de citer des textes

<sup>(1)</sup> Ce début est littéralement traduit du début de la grammaire latine.

<sup>(2)</sup> Voyez le traité de moribus Gallorum.—Cf., p. 185. — Note 1.

<sup>(3)</sup> Nons n'avons pas besoin de rappeler ici la différence que font les philologues modernes entre la langue romane et la langue française,

- Voyelle, cest une letre qui par soi peult faire un son entier (1).
- » Entre les voyelles, les unes se proferent la bouche plus ouverte, les autres la bouche plus serree et plus arrondie. »

Ici Ramus se jette, sans autrement prévenir le lecteur, dans l'exposition de son système. — Nous le laisserons parler, tout en nous réservant de supprimer des hypothèses relatives à l'origine de certaines diphthongues, et qui n'ont rien à voir avec la grammaire.

#### I. Des voyelles. — 1° Voyelles ouvertes.

- La première des ouvertes cest A, que nos Gaulloys ont nommé *Alpha*. Elle n'a rien de different avec les Grecs et Latins.
- » La seconde voyelle cest le son que nous escripvons par deux voyelles A et U, comme en ces mots: aultres, aultel, ou nous prononcons toutesfois une voyelle indivisible.... Ceste voyelle nest ny grecque, ni latine; elle est totallement francoyse (2). »— Que

<sup>(1) «</sup> Vocales sunt que per se proferuntur et per se syllabam faciunt. » (Donat.)

<sup>(2)</sup> Selon Ramus, les Grecs prononçaient au comme ap, et les Latins au comme aou. — Toutefois il fait de au, dans sa Grammaire latine, p. 5, une diphthongue; Cf. Scholæ grammaticæ, p. 70. — Pour le grec, et. Joh. Rod. Weistenil pro græca et genuina linguæ græcæ pronunciatione, Orationes apologeticæ publicè a studiosis juvenibus habitæ, Basileæ, 1680, 1 vol. in-8°, p. 129, 208-210. — La grammaire greque de Port-Royal condamne cette prononciation, et prétend que dans durbe, au prononçait comme au dans le français austère. — Voy. aussi Pasquier, Lettre à M. de Fonssomme: « que nulle nation ne peut dire si elle prononce au vray la langue latine comme faisoyent les Romains. » Lettres.

faire? Pour ne pas trop choquer l'usage, qui a accepté le son au, et respecter en même temps la valeur des lettres, Ramus conseille « de comprendre a et u en ung mesme charactere, ainsi que la voix les comprend, comme pourroit estre au, en escrivant autre, faute, en sorte que le lecteur entendit que ce ne feust que une lettre au0.

- La troisième voyelle, cest une voyelle que nos Gaulloys ont appelee l'e menu (2), et que nous appellons aujourdhuy l'e femenin, l'e brief, l'e clos: comme es desnieres letres de ces mots pere sage, mere sote.
- » La quatriesme cest une voyelle nommee par nos Gaulloys eta: comme elle est nommee par nous, l'e

Paris, Petit-Pas, 1619, t. I, p. 146. — Jean Chèke, dans son Traité de la prononciation de la langue grecque, 1555, p. 150, traduit le son αυ par σε, et non par σf. Il s'appuie sur ca qu'Aristophane, voulant imiter Pabolement d'un chien, écrit αυ, αυ; et il ajouté: « Ne canes quidem tam crassi sunt ut pro αυ, αυ, σf, σf, sonent. »

Le Trissin, réformateur italien, employait aussi l'ω μεγα, non pour la diphthougue au, que les italiens prononcent aou, mais pour l'o long.
 Du Verdier, citant un passage de Baif, qui suivait le système de Ramus, remplace par l'ω le caractère employé par l'auteur.

<sup>(2)</sup> On se rappelle que, selon Ramus, les Gaulois ont donné aux Grecs leurs lettres. Or, l'ε ψλον des Grecs c'est l'e mems. L'e marqué d'une cédille n'était point un signe nouveau : Metgret l'avait employé. C'était une abréviation pour æ. Le premier livre où nous l'ayons vu employé pour æ, c'est le Lactance imprimé en 1465 au monastère de Sublaco, dans la Campagne de Rome, par Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz, imprimeurs venus de Mayence : une feuille en est conservée dans les vitrines de la bibliothèque impériale. On retrouve le même signe dans les Epistole familiares Ciceronis, imprimées à Venise en 1467 par Jean de Spire. Il ne paraît ni dans le premier livre imprimé à Paris, 1470, par Michel Fribûrger, Ulrich Gering et Martin Krantz; ni dans la Rhetorica Ciceronis, imprimée à Venise en 1470, par l'imprimeur français Nicolas Genson;—ni enfin dans le Somme de saint Thomas d'Aquin, premier livre imprimé à Valence, 1477, par Lambert Palmart, introducteur de l'imprimerie en Espagne.

masculin, l'e long, l'e ouvert: comme en ces mots mes, tes, ses, quand nous disons: mes biens, tes biens, ses biens. Mais pour signifier ceste longueur, nous faisons souvent une lourde escripture, en preposant une consonne, comme descouvrir, eslever, pour decouvrir, elever (1). Ce sont icy deux voyelles differentes, non-seullement de quantité, mais de son.

La cinquiesme voyelle, cest ung son entre ces deux voyelles, tantost brief, tantost long: comme es dernieres letres de ces mots ayme, traicte (aimé, traité), AMATUS, TRACTATUS, ou il est long: item es dernieres syllabes de ces mots: aymer, traicter, ou il est brief. »

Pour distinguer ces trois dernières voyelles, si différentes, selon Ramus, il faudrait trois caractères dif-

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 152.—La notation marquée par Ramus ne lui est point propre. Elle diffère peu du signe adopté par Pelietier. Le Trissin l'avait déjà employée, surtout à la fin des mots, pour marquer le son que, dans le corps des mots, il notait par l'a 42 le volov grec. L'ancienne langue marquait ce son par ie ou par ei : comme brief, veine, haleine. Au commencement du xvir siècle on usait fréquemment de cette dernière notation. Nous assimilors la notation és à la notation et; c'est-à-dire que, selon nous, l'e précédé ou suivi d'un i avait le même son, au moins dans les mots où ces deux lottres remplaçaient une seule lettre latine. Cette opinion peut paraître paradoxaie. Nous l'expliquons. De vena on a fait veine. On a dit de même, il ameine, promeine, etc. Comment douter que, dans ces mots, les voyelles et aient marqué le son è ou 6? - Pour ie, voyes les mots chief, grief, sanglier, bouelier dans lesquels ie ne marquait qu'une syllabe dans la mesure du vers, quand il nous est impossible de les prononcer sans une diérèse : en peut-on conclure autre chose sinon qu'ils se prononçaient comme si l'on avait écrit cheif. sangleir, boucleir, etc.? - Qui ne sait du reste que dans les dialectes picard et normand les infinitifs étaient en ier, donier. Même dans la syllabes ien, bien, viens, le patois angevin, image si fidèle de notre vieux langage, prononce toujours bein, veins. Il en était de l'é avant ou après l'e comme de l'u avant ou après l'e dans dueil ou deuil, dont la prononciation était la même.

férents: on les trouve dans les mois fèrmete, onètete, fermeté, honnêteté (1).

> La sixiesme voyelle cest ung son que nous escripvons par deux voyelles, R et U, comme en ces mots peur, meur, seur(2). A ceste cause, il ne seroit point paraventure estrange de le marquer ainsi e, comme en ces mots, ere, malere (heureux, malheureux).

<sup>(1)</sup> Papon, dans le Notaire, troisième traité, ne demande d'autres distinction que l'accent sur l'e aigu : « Se treuve autre figure aussi depuis n'aguieres introduits, c'est pour l'accent aigu ou bien soumis (submissus, bas, grave), cela se pratique en la lettre de e, soit à la fin du terme ou au milieu et concerne plus la prononciation que l'orthographe. La faute et erreur qui se peut commettre en ce est apertement congnue par la façon barbare de prononcer d'aucuns qui, naifvement et selon ce qu'ils ont pris de leur neurrice et sucé avec le lait, ne se peuvent tenir de prononcer tout d'une mesme sorte, et n'advise point si la lettre de e doit estre prononcée par acuité, et haut ou bas, et sans accent aussi, qu'elle soit au milieu ou à la fin ; mais au contraire, par rostine niaise, prononcent tout avec ledit haut accent. Il prononceront de mesme accent besté et esté, et les deux enleveront d'un pareil accent, où le terme de beste doit estre escrit diversement quant au E : beste; l'autre terme, qui est esté devra estre escrit avec un trait d'acculté au dessus. Au lieu de prononcer necessaire, ils diront necessairé; au lieu de pere, mere, frere, compere, ils diront péré, méré, fréré, compéré (cf. p. 105). Par ainsi est nécessaire en ce d'observer l'orthographe, d'ont pourra estre congnue la difference de bien ou mal prononcer, et notamment en ce que sera formé le dit e scavoir par une queue au bas d'iceluy, come, e ou bien sur tel é, si est-ce que le livre (c'est-à-dire l'impression) est sans addition de la queue. Et encore par ledit bas accent, fust sans queue, et ne fust tel, e, si est-ce que le lecteur, de telle différence, scaura que le e seul et sans ledit traict sur sa teste devra estre bas et bassement prononcé, ores que ladite quene n'y fust au bas. » - Qualiflant à la suite de ce passage, les réformes tentées par Meigret et Pelletier, Papon ajoute que ces auteurs a ont voulu approprier les dictions à la prononciation avec une si grande liberté que je craindrois qu'il en y eust trop, et que cela fust faict par une curiosité de nouvelleté plustost que autrement. » - Cf. Du Verdier, Biblioth. franc., in-fo, 1585, p. 571.

<sup>(2)</sup> Eu figure, comme au, dans les diphthongues reconnues à la langue latine, par tous les grammairiens latins et par Ramus lui-même. — Gram. latine, page 5; dans les Scholæ gramm., page 70, on lit: « Ut au et eu duos in unum sonos conjungunt, sic æ et es conjungere debeant. »

» La septième voyelle cest 1, nommee par nos Gaulloys iota, qui na rien de different avec le grec et le latin.

## 2º Voyelles arrondies.

- « La premiere des voyelles proferee la bouche plus serree et plus arrondie, cest le son propre en la premiere et troisieme letre de ce mot obole. Les Grecs ont faict icy deux characteres, scavoir l'o grand et l'o petit. Mais les Latins et les Francoys ont mesprisé ceste difference.
- La seconde voyelle arrondie cest le son que nous escripvons abusivement par ou. Doit-on le représenter par u comme les Latins (1), les Italiens, les Espagnols, les Anglais et les Allemands, ou affecter à ce son un caractère particulier? Ramus, pour conserver à la France le son u que notre pays seul possède en Europe, préfère introduire un nouveau caractère, qu'il emprunte à une abréviation grecque, g (2).
- « La derniere voyelle cest le son que nous escripvons par u. » Quant à l'v, Ramus le rejette absolument, parce que, dit-il, « nous abusons lourdement de v pour la voyelle v (3). »

<sup>(1)</sup> Cf. Scholæ gramm., p. 33.

<sup>(2)</sup> Baif a accepté la même notation.

<sup>(3)</sup> Scholæ gramm., p. 34: « Y vocalis græca est, nec in ulla voce, nisi græca, adhibetur. Quanta vero el cum u vocali cognatio soni fuerit veteribus, indicat in Oratore Cicero.... etc. »— Les grammairiens latins s'accordent à ne pas rejeter l'v; mais ils en restreignent l'emploi aux mots tirés du grec.

Ramus attribue donc à la langue française, grâce aux sons au, eu, ou, qu'il introduit dans sa liste, et qui sont plutôt en effet des voyelles composées que des diphthongues, dix voyelles, et il en donne les exemples suivant:

- a. amant, ardant.
- a. atel, sat, fat (autel, saut, faut).
- e. ea, rose (eau, rose).
- e. chante, navre (chanté, navré).
- e. épés, enfer (épais, enfer).
- e. ere, ereze (heure, heureuse).
- i. issir, tissir.
- o. obole, oppozons.
- s. strę, kurrus (outre, courroux).
- u. uzurę, rupturę.

#### II. Des consonnes.

Ramus consacre à l'examen des consonnes les trois chapitres suivants. Après une courte digression sur les inconvénients des prononciations si diverses imposées à la langue latine par les différents peuples (1), et avant d'aborder son vrai sujet, les consonnes, l'auteur

<sup>(</sup>i) Dans sa première lettre à Ramus, Pasquier lui dit: « De ma part, je croy que si Ciceron, Cesar, Salluste et tous ces grands autheurs de la langue latine revenoyent en leur premier estre, et qu'ils nous ouyssent parler leur langage, ils ne nous entendroyent pas, ains trouveroient nos prononciations agencées les unes à la françoise, autres à l'espagnole, autres à l'allemande, selon la diversité des nations: chose que vous mesme recognoissez en passant dans votre grammaire françoise. » (Livre III des Lett. d'Est. Pasquier, Paris, Petit-Pas, 16:19, 3 vol. ln-8°, t. l, p. 131.) — Cf. Ramus, Schol. gramm., p. 27: « Quanti vero latinæ linguæ intersit veros literarum sonos intelligi, ejus in diversis nationibus obscuritas et confusio demonstrat.... etc. »

se demande « si nous debvons totallement escripre ainsi que nous parlons (1). » La réponse n'est pas douteuse : « Touchant ceste demande, quil faille escripre comme lon parle, cest le jugement des Grecs et Latins, fondé (2) sur la cause finalle de lescripture, qui est messagere et truchemande de la voix, comme la voix est de la pensee : et tout ainsi que la parolle est menteuse, qui ne respond a la pensee, ainsi lescripture est trompeuse, qui ne respond a la voix (3). A ceste cause, ceste facon descripre maistre, monstroient, royaulx, que nous proferons metre, montroet, royaus, et generalement toute semblable escripture ne respondante a la voix, se doibt corriger et reduire a la verité. » Le

<sup>(1)</sup> Le grammairien latin Velius Longus est le seul ches qui nous ayons lu une réponse à cette question : « At proprium optoppaqua, est, quotiens in vocis enunciatone nihil videmus ambiguum, at in scriptione tota hæsitatio posita est : tel est le propre de l'orthographe : où la prononciation n'est pas douteuse, il n'y a pas à hésiter pour l'écriture. » — Pasquier dit à ce sujet, dans sa première lettre à Ramus : « Plus vous fourvoyez de nostre ancienne orthographe, et moins je vous puis lire...; je sçay que vostre proposition est tres-specieuse de prime rencontre. Car si l'ecriture est la vraye image du parler, à quoy nous pouvons nous plus estudier que de representer par icelle en son naif ce pourquoi elle est inventee? Belles paroles vrayment. Mais je vous dy que, quelque diligence que vous y apportiez, il vous est impossible à tous de parvenir au dessus de vostre intention. Je le cognois par vos ecrits : car combien que decochiez toutes vos fleches à un mesme blanc, toutesfois nnl de vous n'a sceu atteindre, ayant chacun son orthographe particuliere, au lieu de celle qui est commune à la France. » (Pasquier, Lettres, édit. citée, t. I, p. 128.)

<sup>(2)</sup> Nous écrirons dorénavant avec l'e final accentué, les mots où cette modification à l'usage suivi par Ramus sera nécessaire à la clarté.

<sup>(3) «</sup> Siendo propiamente la escritura una imágen de las palabras, como estas lo son de los pensamientos, parece que las letras y los sonidos debieran tener entre si la mas perfecta correspondencia. » — Ortografía de la lengua eastellana, compuesta por la real Academia española, 3ra impresion, en Madrid, 1763, p. 3.

meilleur « expédient a redresser nostre escripture et nous reigler une orthographe, » c'est d'attribuer à chacun des sons de la langue, son caractère propre : Ramus l'a fait pour les voyelles; il suivra le même principe pour les consonnes.

- « Consonne cest une letre qui ne peult de soy faire un son entier, et pourtant (pour cela) elle est nommee en latin par layde de quelque voyelle.
- » La consonne est demi-voyelle ou muette (1): demi-voyelle, pourtant qu'elle a (parce qu'elle a) comme ung demy son de voyelle: elle est nommee en præposant e selon sa puissance, et est partie liquide, partie ferme. »
  - 1º Des demi-voyelles. A. Demi-voyelles liquides.
  - « Les demi-voyelles liquides sont ainsi appellees,

<sup>(1)</sup> Donat, Priscien, Valerius Probus, ont, à l'imitation des Grecs, reconnu des demi-voyelles. Ce sont les lettres f, l, m, n, r, s, x. Sergius, dans son commentaire sur Donat, explique leur nom comme Ramus : « Semivocales dictæ sunt quod semis quiddam vocis habeant, et hanc legem habent ut a vocalibus inchoent, et in naturalem desinant sonum, ef, el, em, en, er, es, ix; his si detrahamus vocales, habent tamen velut quemdam sui levem sonum. » — Cette division des consonnes en muettes et demi-voyelles a persisté dans les autres langues de l'Europe : « Las consonantes se dividen en mudas y semivocales. » (Ortografía castellana). — « Detto delle vocali, vengo alle consonanti, lequali divido in due parti principali: in nove mute ed in sei mezzo vocali. » (Le osservationi della lingua volgare..., in Venetia M.D.LXII, in-8°, p. 328). — Mélanchthon divise les consonnes en muettes, semi-voyelles et liquides. -La Grammaire latine de Ramus ne reconnaît que les consonnes simples et les consonnes doubles (x, y). — Le Trissin compte neuf demi-voyelles : l, j, m, n, r, s, (s mol), 5 (s dur), z (tché), et ç (dgé), entre lesquelles quatre sont liquides : l, j, n, r, et quatre siffiantes, s,  $\varsigma$ , s, g.— Il ne dit pas dans quelle classe il place m. — Mateo Aleman dit crûment : « Estas consonantes las dividieron en mudas i semivocales, de que no pensio tratar mucho, por no gastar papel i tiempo en cosa tan impertinente.»

non pas quelles ne soient aussi bien souvent fermes, mais pourtant que (parce que) quelquefois elles sont quasi fondues et liquefiees en leurs sons. »

Les consonnes de cette classe e sont celles que les Gaulloys appeloient sigma, ro, lambda, my, ny, ou bien, comme nous ecririons, mu, nu (1), et les Romains es, er, el, em, en.

- » Quand nous disons sa, se, si, so, su; ra, re, ri, ro, ru; la, le, li, lo, lu; ma, me, mi, mo, mu; na, ne, ni, no, nu, ce sont consonnes fermes; mais quand nous prononceons ce que nous escripvons, comme en ces mots: chapitre, chose, musart, moysi, tarare, fueillart, douillet, bam (ban), nom, compaignon, gaigner, nous ne prononceons que demie s, R, L, M, N.
- S, ch, z.— De ces demi-voyelles la première est s: comme elle ne se prononce pas dans maistre, mesler, masle, oster, soustenir, ce n'est pas dans ces mots ou leurs analogues, que nous chercherons les sons liquides (la liqueur, dit Ramus) qui en découlent.
- « La première liqueur issue de s, c'est ce que nous escripvons ch, comme en chapitre, chere, chiche, chose, chut, etc., et n'est ceste letre ny grecque, ni latine, ains totallement et proprement francoyse.... Cette

<sup>(1)</sup> Ramus attribue à l'u ψιλον des Grecs non le son de i ou y, mais le son de notre u. — Port-Royal est de cet avis. — En tête du livre de J. Cheke, De pronuntiatione ling. græc., on lit un règlement relatif à la prononciation du grec exigée par un recteur de l'université de Cambridge, qui réclame pour l'ula même prononciation que pour l'i et l'η: «η, ι, υ, uno eodemque sono exprimito... Si quis, quod abominor, secus fecerit, hune hominem, quisquis is erit, ineptum omnes habento.» — Joann. Cheki, Angli, De pronunciatione græcæ potissimum linguæ disputationes. — Basileæ, 1555, in-8°. — Cheke (p. 127) suit aussi l'opinion de Ramus.

demyvoyelle demanderoit une figure propre, comme pourroit estre c, que les Espaignols appellent cecillo (1). Nous le pourrions appeller essille, comme petite s, ou bien a la grecque, sigmation; » mais le c remplaçant le cH cederoit lui-même sa place à l's, dans les mots comme François, leçon, qui se prononcent, et doivent s'écrire: fransoes, leson.

- » La seconde liqueur issue de s, cest ce que nous escripvons par z, comme en ce mot zizanie, et que nous nommons zet.» Réservons s pour les mots ou nous donnons le son dur, messager, amasser: il n'y aura plus besoin alors de la redoubler, puisque nous la remplacerons par z dans les mots où elle a le son de cette lettre, comme amuse, moysi, que nous prononçons amuze, moezi.
- R. Le R, « ferme au commencement des mots et liquide au meilleu, comme en *rire*, *rare*, » ne réclame aucune modification (2).
- L, ill. Comme s dans maistre, L doit se supprimer dans oultre, peult, moult, où elle « n'est aucunement proferee. »

Dans douillet, feuillet, et semblables, Ramus voit

<sup>(1) «</sup> Este carácter ç, llamado vulgarmente cedilla, tenia en Castellano el propio oficio que la x...; aunque algunos autores fueron de opinion que era mas blando y suave el (sonido) de la cedilla. No tenia esta letra á su favor, como otras, el poderoso apoyo del origen, porque era propia de nuestra lengua... La Academia ha excluido de nuestro abecedario la ç. (Orthografía castellana, p. 18). Mateo Aleman remplace le ch par o; ainsi ll écrit muso pour mucho; los disos pour los dichos, etc. — Le Trissin emplote le ç pour marquer le son du g moderne (dgé) devant e et i, omme: ceneroso (generoso), virçines (virgines), etc. — Rabelais, comme bien d'autres auteurs du même temps, écrit facxon, cza, pour façon, ça, remplaçant le ç par cx.

<sup>(2)</sup> Mateo Aleman distingue aussi r ferme et r liquide: « Sirve la r al principio i en medio de la dicion, i nunca en el fin della... etc. »

« une escripture fort barbare, ou nous assemblons trois lettres pour la moytié dune, et les forcons de donner ung son contraire a celluy que nous leur avons premierement imposé (1).—Le remede pourroit estre par ce caractere, l que l'on a nomme l molle et que nous pourrions nommer lambdacion. Ainsi, en escripvant deslet, felet, nous eviterions ce tant lourd barbarisme (2).

M.— « M est ferme au commencement de la syllabe; en fin, elle est liquide, comme Marie, martyr, nom,

<sup>(1)</sup> Dans ses Scholæ gramm., Ramus avait déjà fait la même remarque. Après avoir parlé du son faible, du son moyen et du son plein de l. il ajoute: « Atqui præter hunc triplicem sonum, liquor vernacula lingua sentitur, qualem sentimus quum francicé dicimus delicatum, folium, douillet, fewillet, ubi tribus integris literis barbare admodum utimur ad dimidium unius sonum declarandum. » — Priscien attribue à la lettre L, chez les Latins, un triple son, et s'appuie sur l'autorité de Pline: « L triplicem, ut Plinio videtur, sonum habet: exilem, quando geminatur secundo loco posita, ut ille, Metellus; plenum, quando finit nomina vel syllabas, et quando habet ante se, in eadem syllaba, aliquam consonantem, ut sol, sylva, flavus; medium in aliis, ut lectus. » (Lib. I.) - A moins de reconnaître notre il mouillé dans Metellus, ille, comment s'expliquer que Priscien n'ait pas attribué au premier l de ces mots le son plein qu'il a dans sol, et au second le son moyen qu'il a dans lectus? -Je ne sache pas qu'on ait cherché le vrai sens de ce passage, bien qu'il ait été connu de Ramus et de Pasquier. — A propos de l' mouillé, Pasquier combat l'introduction d'un nouveau caractère tentée par Ramus : « Je vous supplie, dites-moy, y eut-il jamais plus d'incertitude que celle que vous y apportes? Par ce qu'ostant nostre vieille orthographe avez chacun de vous innové divers characteres, esquels je me trouve beaucoup plus empesché de trouver le son mol de ceste lettre que je ne faisois auparavant. Or voyez avec quel soin et diligence noz ancestres nous voulurent figurer ce son; car ils ne se contenterent pas d'accoupler les deux LL ensemble, mais devant y ajouterent un I, en ceste façon, pour montrer que ceste L contient obliquement en soy un I, qu'il faut, si ainsi voulez que le die, prononcer sans le prononcer. » — Pasquier défend, à l'aide du même rai-· sonnement, N mignard marqué dans l'ancienne orthographe par les lettres ign (seigneur, etc.).

<sup>(2)</sup> Rabelais écrit souvent, à la façon italienne, esveigler pour éveiller. — Le Trissin rémplace l'orthographe usuelle gli, partout où il le trouve, par lj; mais il faut se rappeler ici que j en italien vant deux ii.

bam (ban, bannum), arrierebam; qui a esté cause a nos grammairiens denseigner que m devant P estoit presque supprimee, comme en camp, champ. •— Ramus ne propose aucun changement.

N, gn. — « N est volontiers ferme au commencement du mot et en la fin : comme nanin, non : mais au meillieu (1) elle est quelquefois liquide comme en compaignon, espaignol, ou cest la mesme barbarie, que douillet, feuillet(2): car descripre i et gn, cest-a-dire une voyelle, une muette, une demi-voyelle pour la moytié d'une demivoyelle, cest toute semblable subtilité que devant: qui a esté cause aussi dy chercher remede extraordinaire, sans se contenter du caractere simple, comme en r et m. Carlon a inventé une n, molle en ce caractere n, pour escripre companon, espanol: ce caractere se pourroit nommer nyon, que nous escririons nuon.

» Par ainsi nous aurions en ces liquides et en leurs liqueurs (3) neuf demi-voyelles dont les quatre seroient tousjours liquides : comme en ces figures descriptes selon les puissances :

<sup>(1)</sup> Voy. plus haut, p. 195, note 2.

<sup>(2)</sup> Dans ses « Escoles grammairiennes » Ramus avait déjà exprimé la même idée : « Præter illam literæ. N in fine lenitatem, liquor est quidam in nostro vernaculo sermone, quum dicimus Espaignol, compaignon, ubi tribus literis integris, dimidiatum unius sonum tali barbarismo scribimus, quali antea tertiæ semivocalis dimidiatum sonum expressimus, fewillet, douillet. »—Le Trissin laisse passer le gn mouillé sans discussion; et il approuve même cet assemblage de lettres pour former le son adouci. —En Espagne. ce fut Nebrixa qui introduisit dans l'alphabet les signes le tñ: « La ch, la ll, y la ñ son letras proprias nuestras... Ninguna de las otras representa en lo escrito el sonido que atribuimos á cada una de estas... Nebrixa en su Ortografía castellana incluyó estas tres letras en Alfabeto. » (Ortog. castellana, p. 16-17.)

<sup>(3)</sup> C'est-à-dire : dans les sons liquides qui en dépendent.

sigma:..... s,... salut, asart (assaut).
sigmation:.. c,... çêre, çoze (chère, chose).
zeta:..... z,... muzart, cazer (causeur).
ro:..... r,... rire, rare.
lambda:... l,... lave, elite.
lambdacion: l,... dslet, felet.
mu:..... m,... mon, nom, mon, bam.
nu:..... n,... Campane, Bretane.

### B. Demi-voyelles fermes.

- « Les demi-voyelles fermes ce sont celles qui ne sont jamais liquides, ains tousjours fermes, et se rapportent aux secondes voyelles, en arrondissant leur son.
  - » Il y a quatre demi-voyelles, j, v, f, h.
- J. La premiere cest le son que lon profere et escript aux premieres syllabes de ces mots, *Iamais*, *Ietter*, *Iiste*, *Iosias*, *Iurer* (1). Cette demi-voyelle ferme a esté nommee *iod* par les Hebreux, et puis nous lavons pratiquee en nos impressions latines pour faire difference de la voyelle i contre cette consonne (2).

<sup>(1)</sup> La première édition écrivait ainsi: Iamais, Ietter, jiste, Iosias, Iurer. — La traduction latine écrit, en faisant concorder mieux la règle et l'exemple: jamais, jetter, jiste, Josias, jurer. C'était du reste par l'majuscule que l'on suppléait au manque du caractère j ou J dans les imprimeries. Voyez plus loin le chapitre des Estienne. De même, le grammairien espagnol Nebrixa qui distingue toujours i de j dans le corps des mots a dû les confondre au commencement, quand ils devaient être écrits avec la majuscule, pour épargner la fonte de ce caractère.

<sup>(2) «</sup> Jod verò consonæ sonus qui legitimus sit, veterum nemo (quod animadvertere potuerim) expressit... Credibile est hujus consonæ nomen aliquod, aliquam etiam figuram factam esse : ad quidnam id fuerit, divi-

- V. La seconde cest le son prononcé (1) es premieres lettres de ces mots: vacation, vertu, viste, vostre, vuide. Nous lavons figuré ainsi v, v, pour la separer de la voyelle u, et Varron, tres-docte Romain la nomme vau, selon sa proprieté et vertu (2).
- » Ces deux letres ont ung grand et frequent usage en nostre langue, et portant requeroyent bien aussi deulx propres characteres, tels que nous avons pro-

nare difficile est: nos (scilicet latini) Hebræorum exemplo jod appellamus, et figuram attribuimus quam in Hispanorum et Francorum sermone versatam perspicimus. Jampridem enim Hispanis nescio quis dedit; Franciæ certe nune nuper Lodoïcus Megretius utandum proposuit, cujus in conformanda gentis suæ lingua industriam valde equidem probo et laudo.» Schol. gramm., p. 43, 44.— Cf. la note précédente.

(1) Ict, Ramus ne se reporte pas au latin. Dans ses Schol. gramm., il rappelle que les Latins prononçaient de la même manière le v et le f. — Rappelons à ce propos que le v des Allemands a conservé cette prononciation de f.

(2) Ramus fait honneur aux imprimeurs, non aux grammairiens, de la distinction de v consonne et de u voyelle, précédemment confondus : « Typographi nonnulli, tacito consensu, figuram vau consonæ hanc, V nempe, pro digamma illo æolico induxerunt; et figura videtur aptior propter affinitatem cum vocali u, et certe jam nobis usitatior. Itaque, quod ratio jampridem suaserit, et usus tacitus approbarit, negligendum non arbitramur. » (Schol. gramm., pp. 55, 56.)—Il y avait bien des siècles que cette distinction de « voyelle et de v consonne était réclamée. César proposait d'écrire 4, c'est-à-dire un digamma éolique pour v consonne : « Quod quamvis illi rectè visum est, tamen consuetudo antiqua superavit. » (Prisciani gramm., lib. I.) — Nebrixa, en Espagne, fut le premier qui proposa la distinction de l'1 et de l'v en employant, pour les consonnes, J et v, qu'il distingue toujours soigneusement; uniquement occupé de la prononciation, comme le fut, depuis, Mateo Aleman, il ne tint compte ni de l'usage ni de l'étymologie, et s'attacha seulement à marquer chaque son par un caractère différent. Cet auteur mourut en 1522. — Depuis, Le Trissin publia en 1524, sa fameuse lettre au pape Clément VII, où il maintient la nécessité de cette distinction. Nous citons textuellement ce passage important : « Appresso ci è di notare anchora la differenzia che è tra lo i e lo u, quando sono consonanti, e quando vocali; e perciò, quando saranno vocali, si scriveranno per le consucte cancellaresche; ma, quando saranno consonanti, lo i si scriverà per uno j lungo, che al extenda disotta da la riga, e lo u per un v antico. »

posé. Car cest bien aultre chose quune plaine voyelle et une demi-voyelle ferme : comme beaulx ieulx (beaux yeux) et beaux jeux : item puante morue et puante morve. »

F. — Cette lettre « n'a rien en Francoys different du latin (1). »

H.— «Ceste letre nest point aspiration en Francoys comme en Latin (2), et pourtant (pour ce motif) nest jamais apostrophee, » c'est-à-dire ne souffre pas devant elle un mot dont la dernière soit supprimée par l'apostrophe. Elle est placée avec raison en tête des mots la hallebarde, le hideux, le honteux, la hure; mais « cest ung abus de nos etymologiques latiniseurs de lescripre ou elle nest point proferee, comme en heritier, heure, homme. »

#### 2º Des muettes.

Il y a six consonnes muettes, les unes ouvertes et proférées, soit des dents, comme T, D; soit du palais, comme C, G;—les autres closes comme B, P.

« De ces muettes, D, B, P, sont demeurées en leur entier et ne sont en rien alterees; T, C, G, sont bien souvent corrompues dans nos escripts.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 199, notes 1 et 2.

<sup>(2)</sup> Despautère regarde l'h non comme une lettre, mais comme un signe. Priscien avait dit : « H aspirationis magis est nota quam sit litera. » — Dans ses « Écoles grammairiennes » Ramus ne se prononce pas très-nettement à ce sujet. Après une-très longue dissertation (p. 62-69), il conclut ainsi : « Equidem, ut aliquid statuam, si ha (H) litera non sit, certe literæ vim valde literis vicinam habet. »

- T. « Nous abusons de T pour s entre deux voyelles, comme nous prononçons grasian, condision (1). » En vain objectera-t-on, pour défendre l'emploi de ce T, le respect de l'étymologie latine: si les Romains écrivaient gratianus, c'est qu'ils donnaient au T le même son ici que dans terra: s'ils avaient prononcé grasianus, ceux qui « ne se sont proposé aultre chose en leur escripture, que la seule prolation du peuple » n'auraient pas écrit ce mot d'une autre manière (2).
- C, G(3). «L'abus de c(4) et g est encore plus grand: car ces lettres debvroient sonner ainsi devant e et i comme devant a, o, u, brief comme elles sonnent en lac, sang. En effet, c et g, devant e, i, se prononcent comme s et j: cecy, cela, age, gile, se prononcent sesi, sela, aje, gile. Cet abus est bien plus sensible encore dans les mots comme: commenca, lecon, recut, bourgois, bourgon, dongon, où l'on donne également au c et au g le son de s et de j: commensa, leson, resut, bourjoes, bourjon (5), donjon (6): « puis, pour corri-

<sup>(1)</sup> On se rappelle que, pour Ramus, l's simple est toujours dur comme l'ss double, dont il tient la place.

<sup>(2)</sup> Voy. les Schol. gramm., p. 42 : « Vitiose τ pronuntiatur a nobis, sequente vocali, in gratia gentium: hic enim s sibilus auditur vulgo... » (3) « G nihil aliud est quam ε leve ac molle. » (Schol. gramm., p. 47-48.)

<sup>(4) «</sup> Patet c ante e et i vittose a nobis pronuntiari sibilo s literæ, ut amics, amici; vulgo sic enuntiamus tanquam scriberemus amiss, amisi, et literam ipsam appellamus tanquam scriberemus se. Quare barbarismus hic talis est, qualis antea in s dictus est. » (Schol. gramm., p. 45.)

<sup>(5)</sup> Eu Anjou on prononçait bourion, et ce mot s'est conservé dans le nom d'une petite localité, maintenant desservie par le bureau de poste de Saint-Mathurin.

<sup>(6)</sup> Cette orthographe est celle que nous suivons maintenant pour le met donjon.

ger cest abus, lon en faict un aultre, en interposant sans le prononcer aulcunement, comme commencea, commenceons, receut (1), changeons, jugeons, bourgeoes, bourgeon, dongeon.

Le G, employé à tort dans certains mots où il tient la place du J, doit se supprimer à la fin des mots tesmoing, soing, coing, ung. Si, pour les premiers, on objecte que le G y est nécessaire pour expliquer les verbes tesmoingner, soingner, coingner,— qui doivent s'écrire témoner, soner, coner,— on ne pourra dire sérieusement que le g de ung a pour but d'empêcher que le mot un, s'il était ainsi écrit, ne fut pris pour le chiffre un (2).

Cherchant à combattre ces abus de c pour s et de g pour J, Ramus demande l'emploi de l's et du J partout où la prononciation les réclame; le son du c dur sera toujours représenté par K (3), qui tiendra à lui seul

<sup>(1)</sup> Ramus a signalé un emploi, — qu'il condamne comme abusif, — de la cédille dans françois, leçon. Il semble qu'il cût dû écrire aussi avec la cédille les mots cités ici. Mais on remarquera que ce sont des verbes; s'ils ont un e, c'est que cet e figure dans presque toute leur conjugaison.

<sup>(2) «</sup> Il n'est pas, dit Pasquier, qu'il n'y ait quelque raison en une orthographe que nous avons veue autrefois en ce mot d'on que l'on escrivoit avec un g au bout, lettre qui sembloit du tout superfiue, de quelque costé que l'on voulust tourner la pensee. Mais cela advint pour autant qu'auparavant l'impression, aux livres que l'on escrivoit à la main, on cottoit les nombres par leurs figures, 1, 11, 111, 111, v, v1, v1, et ainsi des nombres suivants; et quand on commença de les cotter par leurs noms, on adjousta à l'on le g pour oster l'equivoque qui eust peu advenir entre ce mot et le nombre de sept, representé par la figure de v1. » (Lett. d. Ramus; — Lettres de Pasquier, édit. citée, p. 140. — Voy. les Recherches du même auteur, 1621, p. 400.)

<sup>(3)</sup> Le K était si peu une lettre française que les imprimeurs, manquant de ce caractère, le remplaçaient souvent par un l et un s, ainsi : ls. — Gonzalo Correas, un des réformateurs de l'orthographe espagnole, remplace par le κ les lettres c et Q. — Aleman, au contraire, supprime le κ.

la place des trois lettres c dur, k et o(1); quant au g, il aura également le son dur devant toutes les voyelles, et, légèrement modifié dans sa forme, il deviendra g.

A ce système on peut faire plusieurs objections: d'abord, s'il est convenu que c et g doux seront remplacés par s et J, pourquoi ne pas conserver, là où ces lettres sont dures, le c sans le changer en K, le G, sans en changer la forme? Ensuite si Ramus, dont les contemporains faisaient sonner les finales dans grec, long, termine ces mots par k et g pour indiquer cette prononciation, n'y a-t-il pas lieu de penser que l'on prononçait aussi alors le c dans franc? Remplacer ici le c par k, c'est gêner la dérivation, franche, affranchir; et pour Ramus lui-même, qui écrivait françe, affrançir, ces formes s'expliquent bien mieux venant de franc que de frank.

Aux muettes se rattache la double, x, qui est une abréviation de cs, gs, gz: Ramus propose de l'adopter partout où l'on entend le son de ces lettres, « comme en ces mots conjonxion, dixion, lax, lonx, que nous escripvons conionction, diction, lacs, longs. — D'autres fois x à la fin des mots comme envieux, voix, noix, a le même son que s: l's devra prendre sa place: envieus, etc.

Résumant alors dans des exemples les règles qu'il

<sup>(1)</sup> D'après cettre règle, Baif ne manque pas d'écrire ki pour qui. — Il ne rentre pas dans notre sujet de rappeler les querelles qu'eut à soutenir Ramus à propos de kiskis et de kankam pour quisquis et quanquam. — Le Trissin adopte le k pour écrire les mots où l'orthographe usuelle plaçait ch devant i; ainsi il écrit : kiare pour chiare, etc.; mais devant e, il conserve le ch. comme che, etc.

vient d'exposer, Ramus présente le tableau suivant :

Tau..... t...... tater, titre.

Delta.... d...... dedans, Didier.

Kappa... k...... kaketer, kokiner.

Gamma... g..... gerre, gidon.

Beta..... b..... barbe, borbon.

Pi..... p..... pape, pompe.

« Et finablement, si nous rassemblions tout nostre alphabet, nous aurions vingt et neuf lettres (1):

 $a, \alpha, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, \varepsilon, i, o, \varepsilon, u, \varepsilon, \varepsilon, z, r, l, l, m, n, \eta, j, v, f, h, t, d, k, g, b, p, et une double, x.$ 

C'est-à-dire:

a, au, e muet, e fermé, e ouvert, eu, i, o, ou, s, ch, z, l, ll mouillés, m, n, gn, j, v, f, h, t, d, k, g dur, b, p, et une double x, remplaçant cs, ks et gs.

Ramus eut un disciple fervent, c'est le poète J: A. de Bass. En tête des Etrènes de poèsie fransoeze an vers mezures (à Paris, chez J. Duval, successeur de Wechel, 1574), on lit un a B ç du langage fransoes, puis, à la suite, une explication « des noms et valers des letres nuveles. »— On y remarque une seule différence avec le système de Ramus. C'est qu'il marque l'E muet par e non par e comme son maître. A la fin de cette sorte de cles si nécessaire à l'intelligence de son orthographe,

<sup>(1) «</sup> La Ramee a faict une grammaire en laquelle il nombre vingt et neuf lettres: mais pour moi j'estime que ce sont toutes fantastiqueries d'un esprit mai raboté, » (L'art poétique françois de Pierre Delaudun Daigaliers, — Paris, A. du Breuil, 1597, p. 18.)

il donne le motif qui l'a décidé à adopter la réforme de Ramus : c'est que « sans l'exacte ecriture conforme av parler en tus les elemens d'icelui, letre pur son u voyeles ou consonantes, l'art des vers mesures ne se peut regler ni bien treter. »

# DES DIPETHONGUES ET DES SYLLABRS.

 Syllabe, cest ung son entier, et peult estre dune seule letre, comme dune voyelle; peult aussi estre de plusieurs letres, voyelles ou consonnes.

# 1º Syllabes formées de voyelles.

 La syllabe de deux voyelles est nommée diphthongue, scavoir un son de deux voyelles comprises en une syllabe (1).

Notre langue compte huit diphthongues:

AI: .... ai. — paiant, gaiant (géant), aidant (2).

BAU: ... ea. — çapea (chapeau), mantea.

<sup>(1)</sup> La meilleure définition que nous ayons rencontrée de la diphthongue est celle du Trissin: « Credo che sia cosa assai manifesta che i diphthongi, si nel latino come nel graco, non siano altro che due lettere vocali, talmente insieme poste a coniunte, che in una sola syllaba, a solo accento si senta il phthongo, cioè il suono de l'una a de l'altra. » — « Je crois que c'est chose assez claire que les diphthongues, soit en latin soit en grec, ne sont autre chose que deux voyelles tellement unles et liées ensemble que dans une seule syllabe et sous un seul accent, l'on entende la toutes nos diphthongues françaises, où l'on n'entend pas toujours le son des deux voyelles, comme dans au, eu, ou, qui sont, à proprement parler, des voyelles composées; mais l'introduction de l'accent comme un élément propre à distinguer la diphthongue donne à cette définition une portée particulière.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus. p. 130, note.

R1:..... di. — feindrę, peindrę, creindrę, peinę, fonteinę.

IE :.... id. — miel, viefart (vieillard).

IBU :.... ie. — Die, lie (Disu, lieu).

01 (0é): oe. — moe, loe (1).

OI :.... oi. — moindre, poindre, coin, soin; voyant, eyant, larmoyant, loiaulx, royaulx.

vuider, puiser.

<sup>(1) «</sup> Nous avons une diphthongue oy qui est née avec nous, ou qui, par une possession immémoriale, s'est tournée en nature : diphthongue dès pieca reconnue estre nostre par les estrangers. Car ce docte personnage, Erasme, l'a sceu fort bien remarquer en son livre de la prononciation. Puisqu'elle nous est naturelle, et que l'estranger ne s'en est pas voulu rendre incapable, quelle faute a elle commis depuis par laquelle il la falle exterminer (bannir) de la France? Au lieu d'icelle vous avez introduit un oe, et au lieu de ce que nous disons moy, toy, soy, roy, loy, foy, vous dites moé, toé, soé, roé, loé, foé. Ce n'est pas faire conformer l'orthographe à la prononciation, ains vouloir introduire une nouvelle prononciation sous ombre de vostre nouvel orthographe. Je voy bien qui vous induit à ceste opinion. Vous estimes que l'i simple ou l'y grec ne peuvent produire aucun son, conjoincts avec l'o, que celui qui leur est naturel estant separez. Qui le vous a dit?... Et à fin que je vous monstre à l'œil que ce ne fust pas sans raison que nes ancestres en la diphthongue d'oy employerent l'y, je vous puis dire que c'est un charactere qui a un son particulier entre nous, non commun avec toutes autres pations, quand il est immédiatement suivi d'une autre voyelle, et qui, pour ceste cause, merite à bonne raison d'avoir sa place en nostre alphabet françois, autant qu'autre lettre que ce soit. Car de ces mots moy, toy, sey, noz ancestres firent un moyen, toyen, soyen, moye, toye, soye, comme nous voyons dans un Romant de la Rose et autres vieux livres, que nous avons depuis eschangez en mien, tien, sien : ne nous estant resté de ceste antiquité que le mot de moitoyen, que nous approprions aux murs, comme si nous voulions dire qu'il fust mien et tien. Mais comblen que nous ayons perdu l'usage de telles dictions, si est ce que les mots de roy, loy, quoy et tels autres produisent royal, loyal, quoye; comme aussi voyons nous semblables derivaisons aux verbes, comme d'ouir nous disons j'oy puis j'oye; de voir, je voy, voye, comme quand on dit : Dieu

Dubois n'avait denné que sept diphthongues: ai, ei, oi, oy, au, eu, ou; Meigret en compte seixe et trois triphthongues. Il appartient à Ramus d'avoir le premier signalé les sons ie (de fiel) et ieu (de Dieu) comme formant une seule syllabe; on peut ne pas les appeller l'une et l'autre diphthongues; mais l'observation de Ramus n'est pas moins fondée (4).

Quant à la diphthongue as, que nous écrivons aou, il n'y a pas lieu d'en faire l'objet d'une règle spéciale pour un seul mot, aoust (2), où elle se rencontre, et qui se prononce toutefois au jourdhuy presques par la simple voyelle, comme sst.

Par cet exemple et par ceux qui précèdent, on voit que Ramus considère comme diphthongues simples certaines réunions de trois voyelles, regardées par les autres grammairiens comme triphthongues: il applique ici le principe qu'il a exposé plus haut, et qui consiste à faire une seule lettre des sons au (a) eu (e); a étant une simple lettre, e une autre, il est évident qu'il n'y a, dans ea (eau), qu'une diphthongue, et de même pour je (jeu). Toutefois on se demande pourquoi Ramus, au lieu de faire du son eau (ea) une diphthongue, n'a pas sim-

reuille que j'oy, que je voy. Sçauriez-vous représenter le vray son et energie de nostre prononciation quand vous les escrivez en ceste façon: loedi, rocal, quoée, j'oée, je voée? C'est, pardonnez-moy si je le dis, on n'avoir point d'aureilles pour juger, ou penser que nous n'en ayons point. — Ensuite Pasquier rapproche de la diphthongue oy la diphthongue ay que Ramus écrit ai, et y réclame l'emploi de l'y en s'appuyant sur les mêmes raisons qui l'ont amené à défendre cette lettre dans la diphthongue oy. (Lettres, édit. citée, p. 135-138.)

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 65.

<sup>(2)</sup> Meigret compte aou parmi ses diphthongues.

plissé encore, en représentant ces trois lettres par le seul signe a? Peut-être y a-t-il lieu de penser que l'e, tout muet qu'il était ici, n'était cependant pas complétement insensible, et la prononciation actuelle du patois angevin, image assez sidèle de la langue du xvi siècle, autorise en esset à le penser : manteau, chapeau, et tous les mots analogues, se prononce presque mantiau, chapiau, etc.; de plus, on disait indisséremment deable ou diable, suppliée ou suppléée; et une observation analogue s'applique à la diphthongue ei de feindre, peindre. Le commentateur de Ramus insiste beaucoup sur ce point que feindre ne se prononce ni fendre, ni findre, mais bien feïndre; l'e s'entendait donc sensiblement, tout muet qu'il était, devant au ou in comme l'o dans moindre ou l'u dans hui.

Les autres triphthongues iei de vieillart, oei, de oeillade, oeu de voeu, oui de mouille, ueil de orgueil, ieu de gueule, ont été de même réduites en diphthongues par Ramus qui écrit : viellart, elade, ve, muler, orgel, gele, d'après les principes qu'il a exposés en traitant de let de g.

Revenant sur la prononciation des deux diphthongues ai et ie (ieu), Ramus constate que la première tendait alors à se changer en ei et en e (1): comme eimer, fere, eimere, fere, pour aimer, faire, aimerai, ferai; et la seconde en u simple, comme Diu, liu, pour Dieu, lieu (2).

<sup>(1)</sup> L'e sans accent de Ramus, c'est notre é. Voy. cl-dessus p. 93 et 129-130.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. p. 69, note 5.

# 2º Syllabes où entrent des consonnes.

Quant à la syllabe composée de consonnes, le Francois ne prononce point volontiers deux consonnes sentresuivantes, si ce nest davanture R, comme en ces mots terre, errer, ou bien en quelques derivés, comme couramment, diligemment. Dans ces mots, la nouvelle orthographe laissera la consonne double; mais elle en supprimera une dans les mots comme « passer, aller, commun, honneur, differer, flatter, addirer, coccu, aggraver, abbayer, frapper ou nest prononcee quune consonne pour deux escriptes (1).

Dans d'autres mots, comme eimast, asne, esconduire, mesme, alumette, Sosne, Rosne, on voit des consonnes superflues, s et t, qui n'ont d'autre objet que de faire prononcer longues les voyelles a, e, o. Supprimons ces indications barbares, et, à l'exemple des Latins proferons naturellement les sons de ces voyelles longues et briefves... Quant il adviendroit quelque ambiguité qui seroit a deux ententes, comme pâte et pâte de chien et pâte de farine), nous pourrions apposer quelque marque de longueur ou brieveté.

L'examen de la quantité dans les mots français amène Ramus à parler aussi de l'accent (2): la quantité

<sup>(1) «</sup> Ostes de nostre escriture les lettres que nous ne prononçons pas, vous introduires un chaos en l'ordre de nostre grammaire, et ferez perdre la cognoissance de l'origine de la plus grande partie de nos mots : confondant singulier et pluriel ensemble, parce qu'en ces mots d'il fait et ils font, le mot d'il se prononce tout d'une mesme teneur, et représente néantmoins divers nombres. » (Pasquier.)

<sup>(1)</sup> Ramus définit ainsi l'accent dans ses Rudimenta gramm. lat.,

et l'accent! deux éléments de la prosodie latine, et qu'il serait facile d'introduire dans notre versification:
« le moyen, ce seroit que nos poetes saddonnassent a faire leurs vers non seulement par rithme et mesure de sons semblables (qui est fort plaisante et delectable), mais [aussi] par certaine quantité de syllabes longues et breves. » Or, selon Ramus, Étienne Jodelle a parfaitement montré, par divers essais, que notre poésie française peut être modelée sur la versification des Latins et des Grecs; et, pour le prouver, Ramus cite de Jodelle un petit poëme composé de distiques, hexamètres et pentamètres, et un autre en strophes saphiques (1).

Si le Français n'est pas encore arrivé à « deffricher

Charles avec moy.

Ronsard a reproduit le même mètre dans cette strophe; il a toujours net-

cap. III: « Accentus est, quo vox mora quædam accinnitur. » — Le chapitre correspondant des Scholæ grammaticæ, dit mieux: « Accentus antiquis fuit modulatio quædam vocis ex elatione et depressione. » (P. 94.) — Elatio et depressio, c'est ce que les grammairiens grecs nomment apac et 800c, et ces mots ont été souvent employés dans les grammaires latines. — Sur la nature et les effets de l'accent dans notre poésie française, voyes le Traité de versification française de M. Quicherat.

<sup>(1)</sup> Si le premier est insupportable, nous devons reconnaître que la seconde coupe peut se prêter à des effets qui ne sont pas trop choquants : on
y trouve, en effet, dans les grands vers, deux hémistiches, le premier composé de cinq et le second de six syllabes, et si ces hémistiches étaient
toujours bien marqués, au lieu d'être remplacés par des césures arbitraires, peut-être nos poètes modernes pourraient-ils essayer ce vers de
onze syllabes, qui répond assez bien au vers endecasillabo des Italiens.
Voici la première strophe de Jodelle:

Sans voler dans l'air, je guide en ce beau lieu , Dans ce char, Cypris, reverant ce beau Dieu Que retint d'un nœu memorable sous soy

ce desert de quantité et daccent », cependant il a essayé d'introduire dans la langue quelque harmonie : « il a asses plainement descouvert lapostrophe, cest a dire ung retranchement de lettre finalle, pour avoir une euphonie, cest a dire ung son plaisant a loreille, et lapostrophe se marque en lescripture par ung demy cercle au dessus, ainsi ':

Les lettres sujettes à l'apostrophe sont les voyelles a, e, i, et les consonnes s, t.

a, e, i peuvent s'apostropher, — nous dirions aujourd'hui s'élider, — devant les autres voyelles: m'amie, j'ayme, s'il veut, pour ma amie, je ayme, si il veut; de plus « e (c'est notre s muet) final est quelquefois apostrophé devant la consonne, comme grand'joye, grand'peur, la plus grand'part, sau'vostre grace. » Toutefois « a quand il est verbe ou præposition, nest point apostrophé, comme il a esté homme de bien, il est a Amiens; i n'est gueres apostrophé en si » (conjonction), et ne l'est jamais ni dans si (adverbe) ni dans ni. — « Quelquefois deulx voyelles sont apostrophees en une mesme syllabe, comme j'iray pour je i iray » : Dubois avait déjà fait la même remarque (1).

## tement indiqué la césure :

Ny l'age ny sang | ne sout plus en vigueur, Les ardents pensers | ne m'eschauffent le cœur ; Plus mon chef grison | ne se veut enfermer Sous le joug d'aymer.

Voy. Pasquier, Recherches, liv. VII, chap. XII: Que notre langue est capable de vers mesurez, tels que les Grecs et Romains.

<sup>(1)</sup> Voy. p. 23; cf. pp. 128-129.—Papon, dans la partie de son livre, « le Notaire » où il s'occupe des devoirs du secrétaire, consacre, t. III, p. 22,

Les consonnes s(1), t, r, l, sont sujettes à l'apostrophe quand le mot suivant commence par une consonne, comme: le' philosophe' fon' tou' par raison; tu veu' parle' tou' seul, at i' faict? at i' chanté? pour les philosophes font tout par raison; tu veus parler tout seul; a il faict, a il chanté.

Dans ces deux derniers exemples, on voit au contraire introduire un t, que « nous interposons quelquefois pour ne point tomber en une deplaisante concurrence de voyelles. » — Le suivant nous montre, dans
le même but, l'introduction d'un s: je ris et pleure
pour je ri (2) et pleure « non pas que ny t ny s soit a telle
personne, mais pourtant quil ( parce qu'il ) plaict ainsi
a loreille (3). »

Avant d'entrer dans l'examen des mots, de leurs diverses espèces, et des questions relatives à chacune des parties du discours, Ramus jette un regard en ar-

tont un chapitre à l'orthographe. Parlant de l'apostrophe, il dit: « L'observance depuis n'aguieres receue en France des apostrophes, ainsi nommées comme aversions en orthographe, doit estre entretenue comme fort propre au langage françois. C'est un signet en forme de croissant «'» pour signifier la rejection d'une voyelle a, e, i, o, u, ou blen d'une diphthongue ai, oi, mais principalement de a et de e; des autres, non, ou bien peu souvent, encore est-ce pour quelque licence poétique: l'an pour le an. etc... Sera trouvee l'escriture françoise lourde, incorrecte et desplaisante, où telle orthographe ne sera observée, qui est aisée à comprendre et mal sisée à délaisser à ceux qui l'entendent.»

<sup>(1)</sup> Pour cette lettre, Dubois avait fait la même remarque, voy. p. 8-9.

<sup>(2)</sup> La première personne de l'indicatif singulier des verbes de cette conjugaison ne prenait pas l's final. Voy. cl-dessus, p. 37.

<sup>(3)</sup> A ces lettres euphoniques, et à celles dont nous avons parlé cidessus, p. 16, note 3, ajoutons n euphonique, que Ronsard voulait introduire dans notre langue; à l'imitation des Grecs, qui disaient έστιν pour έστι, οδτοσιν pour οδτοσι (pour οδτος), il disait ainsin pour ainsi.

rière; il rappelle quelques-uns de ses principes; il montre que, si c'est au peuple de fixer la prononciation, c'est aux savants de régler l'écriture; il dit de quelle utilité serait la réforme qu'il propose pour les étrangers, qui connaîtront le prononciation de chaque mot dès que l'orthographe en sera la notation exacte, et réciproquement; pour les enfants et les femmes, qui ne peuvent se préoccuper de l'étymologie et écrire autrement qu'on ne prononce; pour notre langue elle-même qui, si nous devions disparaître de l'histoire comme le peuple grec et le peuple romain, ne présenterait aucune difficulté à ceux qui l'étudieraient. - Mais, pour le présent, que de réclamations il faudra subir, maître, que d'oppositions il faudra vaincre, que d'obstacles renverser avant de faire adopter votre sage système? -- Qu'importe? les meilleures choses ne réussissent pas sans peine. — Et ici Ramus fait un petit conte que nous voulons rapporter.

Quant a ces crieries, dit-il, que vous alleguez, ce seroit le mesme quil advint du temps du grand roy Francois, quand il commanda par toute la France de plaider en langue Francoise (1). Il y eut alors de merveilleuses complainctes, de sorte que la Provence envoye ses deputés par devers Sa Majesté, pour remonstrer ces grans inconveniens que vous dictes. Mais ce gentil esprit de Roy, les delayans de mois en mois (2), et leur faisant entendre par son Chan-

<sup>(1)</sup> Par l'édit de Villers-Cotterets.

<sup>(2)</sup> Les remettant de mois en mois,

cellier qu'il ne prenoit point plaisir douir parler en aultre langue quen la sienne, leur donna occasion daprendre songneusement le francois : puis quelque temps après ils exposerent leur charge en harangue francoyse. Lors ce fut une risee de ces orateurs qui estoient venus pour combatre la langue Francoyse, et neantmoins, par ce combat, lavoient aprise, et par effect avoient monstré que, puisquelle estoit si aysee aux personnes daage, comme ils estoient, quelle seroit encores plus facile aux jeunes gens, et quil estoit bienseant, combien que le langaige demeurast a la populasse, neantmoins que les hommes plus notables, estans en charge publicque, eussent, comme en robbe, alnsi en parolle, quelque præeminence sur leurs inferieurs.

Après tous ces préliminaires, qu'il clot par ce curieux récit, Ramus, joignant l'exemple au précepte, se décide à imprimer sa grammaire sur deux colonnes; d'un côté est son orthographe propre, de l'autre l'orthographe vulgaire. C'est un essai : « Or sus, de par Dieu! que ce parangon soit mis en avant, comme ung tableau de quelque Apelles, pour escouter derriere le rideau le jugement des passans (1). »

Nous sommes au chapitre huitième (2), et nous abor-

<sup>(1)</sup> On connaît l'anecdote d'Apelle, et l'origine du proverbe ne sutor ultra crepidam.

<sup>(2)</sup> Le 7° de la traduction latine, qui supprime le chapitre récapitulatif. — L'édition suivante, faite après la mort de Ramus, ajoute ce chapitre au 6° sans titre particulier.

dons la grammaire proprement dite dans ce qu'elle a de pratique.

Sans dire combien il y a de parties du discours (1) ni quelles sont, selon lui, ces parties, Ramus traite les questions relatives au nom.

#### DU NOE.

Il y a deux choses à considérer dans « la notation » des noms, l'espèce et la figure : pour l'espèce, le nom est primitif, comme vin, ou dérivatif, comme vineux.

— Pour la figure, il est simple, comme ami, dit, ou composé : ennemi, contredit (2).

« Icy vous aves une grande felicité de composition, comme sauvegarde, boutefeu, couvrechef, bridoie, curedent, chaussepied. »

On doit tenir compte aussi, dans les mots en général, de ce que Ramus appelle « les differences, » c'està-dire les espèces, les variétés. — Elles sont avec nombre ou sans nombre; avec nombre, quand elles notent avec leur principalle signification un nombre singulier ou pluriel, comme bon est de nombre

<sup>(1)</sup> Ramus ne fait rien sans motif. Son silence même doit être expliqué. Dans ses ouvrages élémentaires comme sa Grammaire latine et sa Grammaire française, il évite en général de donner des opinions qu'il ne pourrait soutenir qu'avec de grands développements. Ici, il a été arrêté par la diversité des doctrines qu'il a rencontrées. Aristote et Théodecte n'ont reconnu que trois espèces de mots, le verbe, le nom et la conjonction; Varron en reconnaissait quatre; Aristarque, huit; Quintilien et Servius, onze. Dans ses Scholæ grammaticæ, Ramus rapporte toutes ces opinions sans se prononcer; sa conclusion, il la donne ici en s'abstenant.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 31, etc.

singulier, bons de nombre plurier. —Cette division des mots en deux classes, distinguées parce que les uns sont sujets au nombre et les autres non, est particulière, parmi les modernes, à Ramus (1); mais il l'avait empruntée à Priscien (2).

Le mot de nombre est finit ou infinit; finit, quand il signifie son nombre par certaines terminaisons, comme: les cerfs courent; l'infinit, au contraire, comme courir, aimer (3). Ici Ramus veut dire sans doute que les mots comme courir, aimer, ont véritablement un nombre, bien qu'aucun signe ne l'indique; et en effet ces propositions: il me faut courir, il nous faut courir, donnent à l'analyse: il faut—moi courir, (il faut que je coure), et courir est au singulier; il faut—nous courir, (il faut que nous courions), et courir est ici au pluriel.

Du nombre. — En ce qui regarde le nombre, le mot en général peut être nom ou verbe : « le mot nom-

<sup>(1)</sup> Nous la retrouvons dans Sanctius. Pour ce grammairien, la propriété qu'ont les mots de recevoir et de marquer le nombre est un signe caractéristique qui distingue bien mieux le nom et le verbe de l'adverbe que ne peut le faire la variabilité. — Dans ses Écoles grammairiennes, Ramus dit encore, à l'appui de cette doctrine : « Qu'un vero subduxeris omnes orationis partes, ut grammatici loquuntur, vel genera vocis, ut loquor, essentialis differentia numerus invenietur, qui solus nomina, pronomina, verba, participia que appellantur a reliquis dividit.» (Pages 110-111.)

<sup>(2)</sup> Lib. V., cap. de numero.

<sup>(3)</sup> Ramus abandonne ici Priscien, son maître; selon cet auteur, le nombre singulier est fini, parce qu'il désigne évidemment l'unité, ni plus ni moins; le pluriel est infini, parce que, en indiquant la pluralité, il ne la limite pas; de sorte que homo désigne un homme et rien qu'un; homines désigne plusieurs hommes sans que l'on sache s'il y en a deux, cent ou mille. (Ibid.)

bre est nom ou verbe. » — Le nom se distingue du verbe en ce que « nom, cest ung mot de nombre avec genre (1). »

Pour la formation du nombre, Ramus se borne à donner ces trois règles :

- 1° Le pluriel adjoute au singulier une s: ome, omes; fame, fames; vew, vews; ere (heureux) eres; lu (loup) lus. L'x étant un signe abrégé qui tient la place de ks(cs) et de gs, Ramus ajoute à ces exemples, sans en faire l'objet d'une règle particulière: lak (lac), lax; long, lonx.
- 2. Det T sont amortis, comme: segret, segres; dent, dens, eimant, eimans; pled (plaid), ples; soldard, soldars.
- 3° » A final devant L, est changée en  $\omega$  (au), en supprimant L, comme: ceval, cevas, roial, roias. Nous disons aussi: siel, sies (ciel, cieux), viel (vieil), vies, el (ciel), ies. »

Remarques. 1° Quelques noms sont seulement singuliers: sang, or, argent, plomb, étain, gré;—2° d'autres n'ont que le pluriel: pleurs; — 3° d'autres enfin

<sup>(1)</sup> Sanctius traitant de la grammaire latine donne la même définition; pour lui le nom est un mot de nombre avec genre et cas, « vox numeri casualis cum genere. » (Sanctil Minerca, I, 5.) — Despautère, Rinaldo Corso, Guidacier enfin (Agathius Guidacerius), dans sa grammaire hébraique (Paris, in collegio Italorum, 1539), ont bien mieux défini le nom, d'après sa nature. — La plupart des grammairiens anciens ont suivi la définition du maître, comme dit Alcuin, c'est-à-dire d'Aristote, qui établit entre le nom et les autres espèces de mots cette différence que le nom ne marque pas le temps; les autres ont suivi Priscien qui tient compte des cas, et de la nature d'un mot qui a pour objet de désigner les êtres animés ou inanimés.

(et ceci résulte de ce que Ramus comprend dans le nom, comme ses contemporains, toutes les espèces d'adjectifs) sont pluriels, et « ne sont point terminés en s, comme quatre, cinq, sept, quinze, vingt et autres numéraux. »

Du genre. — « Le genre est masculin ou femenin. Si le nom convient au masle, il est masculin; s'il convient a la femelle, il est femenin, comme Pierre, Jeanne, seigneur, dame, roy, royne. »

Il faut savoir gré à Ramus, comme à Meigret, de n'avoir pas attribué le genre neutre au français; ce que Meigret semble avoir fait par vraie et simple intelligence de la langue, Ramus le fit en pensant à des analogies qu'il fait remarquer à la fin du cinquième chapitre de ses « Escoles grammairiennes (1).» C'est en pensant au latin et au grec que certains grammairiens nous ont gratifiés du genre neutre : c'est en se reportant au chaldaïque, à l'hébreu, au syriaque, au punique même que Ramus nous en a délivrés.

Les noms d'arbre (poirier) et de monnoie (escu) sont masculins; les noms de ville, tantôt masculins (Paris), tantôt féminins (Troie).

« Quelques reigles se peuvent dresser pour le masculin, comme le plus frequent, selon les letres finales, en exceptant les femenins. » — Cela posé, Ramus dresse une longue liste de finales particulières aux noms de genre masculin, comme : a, bras, las, amas, tas; — au, chapeau, etc., etc.

<sup>(1)</sup> Pages 122-123.

« Le femenin est formé du masculin, en adjoutant e comme fin, fine, fiér, fière, du, duse (doux, douce), beav, bele; item: ere (heureux) ereze, Fransoe (françois), Fransoese; item suf (sauf) suve; vef (veuf) veve; vif, vive; sek (sec) seçe; frank, françe (franc, franche); ote (hote) otese; roe (roi), reine; Diu (1) (Dieu) deese; klerk (clerc), klergese (clergesse); tuter, tutrise (tuteur, tutrice).

» Les adjectifs en e sont de commun genre : onete, juste; — témoin est aussi commun.

» Quelques noms sous un genre comprennent deux sexes: comme héron, broçet, turbot, sous le masculin genre; alset, pérdri sous le femenin.

On voit, par ces exemples, combien laisse à désirer le système orthographique de Ramus; combien sont peu nettement formulées des règles qui ne sont plutôt, à vrai dire, que des remarques sur la langue; combien il est incomplet et confus.

Un seul mot en passant, voilà tout ce qu'il dit de la distinction du nom substantif et du nom adjectif: ce n'est point dans la nature diverse des deux mots qu'il en cherche la différence; il se borne à constater que « le nom est substantif ou adjectif: substantif, il est dun seul genre, et sil est propre il sescrit au commencement par une grande lettre. » — D'après cette remarque, le nom roi, qui a un féminin, reine, serait un adjectif (1).

<sup>(1)</sup> La définition donnée par Mélanchthon, du substantif et de l'adjectif, est un peu moins naive : «le substantif, dit-il, est un nom auquel en ne

Vingt et cent sont toujours pluriels; mais ils sont tantôt adjectifs, tantôt substantifs. Ils sont substantifs, quand ils sont précédés d'un autre nom de nombre, et alors ils prennent une s: six vingts, trois cents; employés seuls, ils sont adjectifs; c'est du moins ce que l'on peut conclure des exemples de Ramus, qui ne donne pas de règle à ce sujet.

Article. — En traitant du nom, Ramus consacre un court paragraphe à l'article : « article, cest un nom (1) qui faict au singulier masculin le, au feminin la; pour le plurier de lun et de l'autre il faict les. — Le genre est communement declaré par larticle singulier (2). »

pent sjonter Mann, Weib, Ding; l'adjectif est un nom auquel peut s'ajonter Mann, Weib ou Ding, homme, femme, ou chose. » — Ouvrage
cité p. 2. — Dans sa Grammaire latine, Ramus prévient l'objection que
nous lui avons faite; on lit en effet: « Quomodo dividitur nomen e differentia generis? — In substantivum et adjectivum. — Quid est nomen
substantivum? — Quod cum uno genere; aut summum duobus, declinatur. — Quid est nomen adjectivum? — Quod cum tribus generibus declinatur. » — Pourquoi Ramus qui savait que le substantif peut, à la rigueur, avoir deux genres, ne le dit-il pas dans sa Grammaire française?

<sup>(1)</sup> Pour Mélanchthon, la préposition est une sorte d'article, et on ne peut qu'admettre la réciprocité. En rangeant au, aux, du, des, parmi les prépositions, Ramus et les autres grammairiens de la même école, nous ont donné la clef de cette confusion. Toutes les grammaires italiennes ont toujours rangé dello, degli, allo, agli parmi les articles; c'est en les imitant que nos grammairiens sont parvenus à vider cette question.—Cf. p. 234.

<sup>(2)</sup> Ramus dans ses Scholæ grammaticæ, p. 122, défend cette explication si élémentaire par l'autorité de Varron, qui a dit, dans son 8° livre De lingua latina ou 2° De analogia): « Sic itaque ea virlia dicimns, non ques virum significant, sed quibus proponimus hie et hi; et sic muliebria, in quibus dicere possumus hæc aut hæ. » — Pour comprendre ce passage, il faut se rappeler un autre endroit où Varron dit que les genres sont ou naturels et invariables; ou de convention et variables. (M. Terentit Varronis, De lingua latina, libri tres et totidem De analogia. — Parisiis, apud collegium Sorbonæ, M.D.XXX, mense septembri. — 1 Vol. in-8°, f° LXXIV, v°.)

Ne semble-t-il pas que l'article n'ait d'autres fonctions que de faire connaître le genre des noms? — Quant aux formes a, au, aux, de, du, des, nous les trouverons classées parmi les prépositions.

Comparaison et diminution des noms.— Ramus termine son traité du Nom par un chapitre sur les degrés de comparaison et sur les diminutifs.

Pour la comparaison, comme Ramus se propose d'en parler ailleurs, il se borne à ces remarques, toutes d'observation plutôt que de théorie: La comparaison est suppliee (suppléée) par circonlocution, comme saige par le positif, plus ou moins sage pour le comparatif, tressage pour le superlatif. — L'auteur, on le voit, ne considère pas comme superlative la forme: le plus sage. Il ajoute, à l'adresse des novateurs de son temps, cette remarque fort juste: « illustrissime, invictissime, doctissime, reverendissime (1), sentent un latinisme que le francois ne peut gouter, et encore moins diriger. Toutefois, sjoute-t-il, c'est aux latins que nous avons emprunté les formes meilleur, pire, moindre, superieur, inferieur, majeur d'age, mineur d'age.

Diminutifs. — Nos diminutifs français se forment à l'aide de trois terminaisons:  $\omega$  (au): arbre,  $arbrisse\omega$ , lievre, levrau (levraut); — on: eku, ekuson; — et: jardin et (2).

Avant de quitter ce chapitre du Nom, nous devons

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pp. 31, 67-70, 98.

<sup>(2)</sup> Cf. pp. 33-34.

Faire remarquer dans Ramus deux mérites, qu'il s'est acquis du moins par son silence : il ne reconnaît pas de déclinaison en français, et il ne signale que deux genres, le masculin et le féminin (1). Meigret l'avait précédé; mais Ramus a eu du moins le bon sens de suivre ce grammairien original. Malgré l'autorité que donne à Meigret, l'assentiment tacite du grammairien philosophe nous verrons plus tard d'autres auteurs revenir aux errements de Dubois.

## DU PRONOM.

Ramus fait encore rentrer le pronom dans la classe des noms (2): « dix noms, dit-il, sont appelés pronoms, et semblent tous avoir quelques cas. »

Les dix pronoms reconnus par Ramus sont rangés par lui dans l'ordre suivant: je ou moi; tu ou toi; soi; ce ou cest (fém. cete) et ses dérivés; il ou lui; qui, que; mon, ma, mien, mienne; ton, ta, tien, tienne; son, sa, sien, sienne; mesme.

De ces pronoms, je, tu, ce ou cest, sont démonstratifs; soi, il, qui, sont relatifs; les autres sont possessifs, excepté mesme qui est réitératif.

<sup>(</sup>i) A la même époque, la grammaire italienne de Rinaldo Corso reconnaissait encore un genre neutre.

<sup>(2)</sup> Sanches (Sanctius) qui publia en 1587 la 1ºº édition de la Mineros, partage l'opinion de Ramus: « Pronomina non dublis rationibus a partibus orationis rejicimus. Primum omnium, si pronomen differret à nomine, ejus natura per definitionem posset attingi; at vero nulla est definitio pronominis, neque potest vera et propria investigari... » (Sanctii Mineroa, lib. I, cap. 2.)

Plusieurs pronoms, on le voit, sont oubliés: dont, en, y; d'autres mots sont donnés comme pronoms qui ne peuvent être considérés que comme des adjectifs possessifs: mon, ma, ou déterminatifs: cet, cette.

Ramus en traitant de chaque pronom en indique la déclinaison. Le tableau suivant résumera utilement ce long et obscur chapitre.

## SINGULIER.

| Ma                 | Masculin & Teminin. |          |  |  |  |
|--------------------|---------------------|----------|--|--|--|
| Nominatif je, moy. | tu, toy.            |          |  |  |  |
| Génitif moy.       | toy.                | soy.     |  |  |  |
| Datif moy, me.     | toy, te.            | soy, se. |  |  |  |
| Accusatif moy, me. | toy, te.            | soy, se. |  |  |  |
| Ablatif moy.       | toy.                | soy.     |  |  |  |
| Vocatif.           | tu.                 | •        |  |  |  |

### PLURIEL.

Nous, indécl.; - vous, indécl.; - se (dat. et accus.).

## SINGULIER.

| ,<br>N    | Masc.  | ~~   |                       | Féminin.          |  |  |
|-----------|--------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nominatif | u, my. | ене. | qui, quel, que.       | qui, quelle, que. |  |  |
| Génitif   |        | _    |                       |                   |  |  |
| Datif     | lw.    |      |                       |                   |  |  |
| Accusatif | •      | -    | qui, quel, que, quoy. | qui, quelle, que. |  |  |
| Ablatif   | luy.   |      | qui, quel, que, quoy. | qui, quelle, que. |  |  |
|           |        |      |                       |                   |  |  |

## PLURIEL.

Ils, eux, elles; qui, que, quels, quelles, pour tous les cas.

Nous avons dressé ce tableau d'après les règles tracées par Dubois; mais nous protestons contre le rôle de que, qui ne saurait être un nominatif, c'est-àdire un sujet, quoiqu'il puisse être attribut; — et de qui, où l'on ne peut voir un accusatif, c'est-à-dire un complément direct.

De ce ou cest, féminin ceste, dont le pluriel est ces, pour les deux genres, sont dérivés: cestuy, cestuicy, cestuyla, cecy, cela, cestecy, cestela; de ce et luy, il, elle, sont composés: celuy, celle, icelluy, icelle.

#### DU VERBE.

C'est ici surtout que l'on peut reprocher à Ramus de se borner à constater des faits, souvent même assez mal observés, au lieu de donner des règles ou d'exposer des principes. Nous extrayons du chapitre consacré au verbe les passages suivants, où l'auteur donne ses définitions.

« Le verbe, cest un mot de nombre avec temps et personnes (1). »

En constituant à l'aide du temps, la différence spécifique entre le verbe et les autres mots susceptibles de marquer le genre, Ramus n'a rien innové; il a suivi Aristote. Toutefois, nous ne croyons pas que cette différence soit fondamentale; et celle de Meigret nous paraît bien préférable (2).

<sup>(1)</sup> Ramus défend longuement sa définition au chapitre 1", liv. II, de ses Escoles grammairiennes. Entre les grammairiens anciens, Priscien copié par Alcuin et surtout Consentius ont donné les meilleures définitions; Priscien: « Verbum est pars orationis cum temporibus et modis, sine casu, agendi vel patiendi significativum; » — Consentius: « Verbum et pars orationis factum aliquod habitumes significans cum tempore et persona, sine casu. Factum quod significatur, agentis aut patientis vim continet. »

<sup>(2)</sup> La définition de Ramus a été adoptée par Sanctius. « Verbum est vox particeps numeri, personalis, cum tempore. » Et il ajoute poliment : « Hæc definitio vera est et perfecta; reliquæ omnes grammaticorum ineptæ. » (Sanctii Minerca, I, 13.)

- Temps, cest la difference du verbe selon le present, preterit, futur; — Le verbe finy a trois temps imparsaits et un parsait; — Le verbe infini est perpetuel: aimer, aimé, ou gérondis: aimant, voyant.
  - » Le verbe passif s'exprime par periphrase.
- Personne, cest une specialle difference du nombre verbal, laquelle est triple en lun et lautre nombre.
- ➤ Le verbe est divisé doublement par la disserence de la personne, en personnel (ayme, aymons), et en impersonnel (fault, chault).
- » Le verbe est de forme active ou neutre. Le verbe actif, cest celuy qui peut former un participe preterit, comme eime forme le participe eime (aimé). Le verbe neutre, cest celuy qui ne peut former un participe preterit; comme rire, dormir, forment seulement riant, dormant (1). » Et ri, dormi, j'ai ri, j'ai dormi? Ramus oublie ces formes et détruit, par cela seul, sa définition du verbe neutre.

Participe. — • Le participe est un nom (2), ainsi

<sup>(1)</sup> Priscien n'avait pas été cherché plus loin une définition. Le verbe neutre, dit-il, est celui qui, terminé en o, commme les verbes actifs, ne peut prendre la forme passive en or. C'est à Alcuin que nous demanderons la meilleure définition du verbe neutre donnée par les grammairiens anciens; le Franc dit au Saxon: « Si verba actum vel passionem significant, » Le Saxon répond: « Non ideo quod actum vel passionem ne significent, sed ideo quia unum horum significant. »

<sup>(2)</sup> Pas un grammairien ancien n'avait osé donner une définition aussi précise; tous disaient: le participe est une partie du discours qui tient du nom et du verbe. Pour rattacher le participe non au verbe, mais au nom comme genre, Ramus, dans ses Escoles grammairiennes (liv. II, ch. 2], s'appuie sur la définition qu'il a donnée et du nom et du verbe : « Nec vero participium subjicere possum verbo cum Stoicis, quia definitio verbi illi non convenit : vox numeri personalis cum temporibus; personas enim neque finitas neque infinitas habet; sed nomini debeo, quia nominis

nommé parce qu'il participe du verbe en temps et en forme.

» Le participe actif est toujours present, et est prins du gerondif, comme aimant, aimante; — Le participe passif est prins du parfaict preterit infini, basti, l'astie.»

Le participe français n'a point de futur.

Conjugaison. — « La conjugaison est divisee vulgairement en quatre especes, par les terminaisons du present infini (1).

- » La premiere conjugaison est celle qui a linfini en er; elle a plus de six cents verbes primitifs, tous reguliers et conformes en conjugaison; elle a aussi quelques irreguliers.
- » La seconde conjugaison cest celle qui a linfini present en oer, et est presque en chascun verbe irreguliere.
- » La troisieme conjugaison est celle qui a linfiny present en re. Cette conjugaison a aussi grand nombre d'anomaux, et sont de deux especes, les uns ont devant re quelque voyelle (escrire); ceux qui ont une consonne devant re, comme r, v, t, d, p, sont fort differents.

definitio plane ei convenit: est enim vox numeri casualis cum genere. »
— Sanctius ne partage pas ici l'avis de Ramus; au contraire il semble rattacher le participe au verbe; Perizonius, son savant commentateur, rentre dans l'opinion de Ramus, et défend cette thèse, devenue commune à l'un et à l'autre, dans une note ou plutôt dans une longue dissertation qui occupe plusieurs pages. — Melanchthon se rapproche aussi de Ramus: « Participium est nomen verbale significans tempus. »

<sup>(1)</sup> On lit prétérit infini dans la première édition, pour les deux textes, l'un avec l'orthographe vulgaire, l'autre avec l'orthographe de Ramus; de même dans la traduction latine; de même encore dans le texte de la deuxième édition donné avec l'orthographe de Ramus; l'autre texte porte: Du premier infini; tout ce qui suit justifie notre leçon.

» La quatrieme conjugaison est celle qui a linfini present en ir; cette conjugaison a aussi ses irreguliers, pont les uns devant ir ont quelque voyelle, comme e, u, u; les autres ont quelques consonnes, comme s, z, r, l, l, m, n, v, t, x. »

Pour modèles de ces conjugaisons, Ramus à choisi aimer, voir, connoitre, bastir; à la suite de chacun de ces exemples, il conjugue les formes irrégulières des verbes suivants:

- 1" Conjugaison: aller;
- 2º Conjugaison: ardoir ou ardre, apparoir, comparoir, appercevoir, avoir; seoir ou soir et assoir; souloir, choir, mouvoir, valoir, vouloir, devoir; douloir (aux troisièmes personnes des deux nombres); challoir et falloir, ces deux derniers à la troisième personne du singulier;
- 3° Conjugaison: escrire, raire, rire, frire, traire, dire, croire, boire, braire, bruire, plaire; suivre, vivre, estre; mettre, tistre (tisser), croistre, clorre, battre, paistre, aherdre (1); joindre, feindre, craindre, peindre, poindre; ces cinq derniers ont la première personne du pluriel en gnons...; meudre (moudre); esteindre, enfraindre, espandre, semoudre, souldre, rateindre, respondre, rendre, mordre, fendre, fondre, tendre, tordre, tondre, pendre, pondre ou ponre, coudre, vaincre, prendre: tous ceux-ci depuis esteindre, ont le pluriel en dons, dez, dent: esteindons....

<sup>(1)</sup> Aherdre, Adherere, attacher; mot pleard, employé par Beaumanoir, Coust, du Beauvoisis. — Cl. J. Corblet, Glossaire picard.

4° Conjugaison: heir (hair), fuir, puir, issir, gesir, ferir, offrir, souffrir, mourir, courir, couvrir, salir, saillir, faillir, bouillir, dormir, venir, tenir, servir, sortir, vestir, partir, nasquir ou naistre.

Comme exemple de la manière très-sommaire, trop sommaire, dont Ramus donne ses modèles de conjugaisons, nous reproduirons, d'après lui, le verbe aimer.

« La prémière konjugézon s'et sele ki a l'infini en er, e se konjuge einsi:

eime, eimes, eime, eimons, eimes, eimet, eime, eimes, eime, eimions, eimies, eimet, eimeroe, eimeroes, eimeroet, dimerions, dimerids, dimerodi, eimase, eimases, eimat. dimasions, dimasies, dimaset, eimoe, eimoes, eimoet, eimions, eimies, eimoet, eimere, eimeras, eimera, dimerons, dimeres, dimeront. eime, eime, eimons, eimes, eimel. eime, eimas, eima, eimames, eimates, eimeret, eimer, eime, eimant.

Ramus ne fait aucune observation sur les verbes des trois autres conjugaisons; il se borne, à la suite de la première, à faire remarquer: 1° que le son de l'e est différent dans tu eimes (tu aimes), et vous eimes (vous aimez); l'e est muet au singulier, non au pluriel;— 2° Que les formes il eimoet (il aimoit), et ils eimoet (ils aimoient), diffèrent en ce que oe (oi) est bref au singulier, tandis qu'il a l'accent circonflexe sur la dernière au pluriel;— 3° Que la prononciation vulgaire conjugue avec un i (j'aimi, tu aimis,... que j'aimisse, etc.), le prétérit parfait et le troisième prétérit imparfait (1);—h° l'e est long dans j'appelle, bref dans j'ai appelle, en d'autres termes qu'il est muet dans j'ai appelle, non dans j'appelle.

Ramus, comme on le voit, ne fait aucune distinction de modes. Le nom même de modes n'est pas prononcé par lui: on pourrait croire à un oubli, si l'on ne savait combien Ramus pesait chaque mot, chaque syllabe, et qu'il ne faisait rien sans une intention formelle (2). Il semble, à en juger par divers rapprochements que nous avons faits déjà, que ses théories grammaticales aient été connues du grammairien espagnol Sanchez, et que celui-ci se soit attaché à les appliquer et les justifier: c'est dans son traité de la langue latine, sa Minerve, que nous chercherons l'explication du silence de Ramus: « Le mode, dit-il, dans les verbes, ne

×

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, pp. 156, 160.

<sup>(2)</sup> Dans ses Scholæ gramm., Ramus a débattu cette question des modes dans les verbes, mais trop longuement pour que nous puissions rapporter et les raisons qu'il donne, et les exemples sur lesquels il les appuie, et les autorités dont il les confirme. Nous nous bornerons à dire que sa dissertation porte sur les points suivants : la division des modes est incertaine et obscure; — elle est fausse; — fût-elle fondée, elle est jnutile. (Sch. gramm.. p. 245-254.)

Scaliger a-t-il pu dire: Le mode n'est pas nécessaire dans les verbes. » Il montre ensuite le désaccord des grammairiens sur cette question; les uns n'acceptent pas le nom, tout en acceptant la chose; les autres admettent quatre, cinq, six, huit modes: enfin dit-il, pour les écraser tous sous le poids d'un jeu de mots: Grammatici, in modis explicandis, nullum modum tenuerunt. » — Avec ce raisonnement, qu'on ne doit reconnaître aucun mode parce que les grammairiens ne sont pas d'accord sur le nombre et les noms des modes, on arriverait à ne faire aucune distinction entre les diverses espèces de mots. Nous avons vu combien les auteurs anciens avaient émis de systèmes différents sur les parties du discours (1).

En supprimant les modes, Ramus a rendu son système de conjugaisons extrêmement confus et obscur; En outre, il ne donne aucun temps composé; il ne parle même pas des temps où la forme verbale réclame un auxiliaire: dès que deux mots sont réunis, selon lui, ils appartiennent à la syntaxe: il résulte de ce scrupule que, pour avoir la conjugaison complète des verbes, il faut avoir étudié les deux parties de la grammaire. — Sans attendre à avoir la théorie complète de Ramus, nous avons cru utile de donner, dès à présent, un tableau destiné à débrouiller le chaos d'une théorie personnelle à l'auteur, et qu'il aufrait dû, pour ce motif, s'efforcer de rendre plus claire.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 152, note.

|                                                                                                                                                        | PIERKE KAMUS.                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                              | 231                                                                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (le 1": sime, amo. sents   le 3": sime, amem. sents   le 3": simerois, anarem. le 4": simasse, anarem. parfaits, dont 2" un prétérit : simoie, anabam. | (3° deux futurs. { le 1° : aimerai, amabo.   le 2° : aime, ama, amato. | les uns sont oristes et défenis; tels sont :<br>les quatre présents, l'imparfait prétérit ,<br>et les deux futurs imparfaits. | les autres sont parfaits (telles les formes qui traduisent amaverim, amavissem, amavero), et appartiennent à la syntaxe, ainsi que tout le passif. | (present: aimer, voir, comoistre, bastir; ) perpétuel { prétérit, semblable au prétérit parfait fini : asmé, vu. | 2º gérondil : comme aimant, voyant, cognoissant, bastissant. |                                                                                                |                                          |
| Trois temps im-                                                                                                                                        |                                                                        | Un temps parfait                                                                                                              | comme aime, amavi.— De ces temps.                                                                                                                  | 1º perpétuel                                                                                                     | √2° gérondif : comm                                          | $\left\{ \begin{array}{l} \text{personnels} \\ ou \\ \text{impersonnels}. \end{array} \right.$ | actifs ou passifs.                       |
|                                                                                                                                                        |                                                                        | fini, et il a                                                                                                                 |                                                                                                                                                    | insai;—l'infini est                                                                                              |                                                              | les uns                                                                                        | les autres                               |
|                                                                                                                                                        | •                                                                      |                                                                                                                               | l. TEMPS, ou différences<br>selon le présent, le<br>passé et le futur, d'a-<br>près ces différences,                                               | Id veine cat.                                                                                                    | •                                                            | II. Personnes; ce qui<br>constitue deux diffé-                                                 | rentes sortes de ver-<br>bes (les autres |
| •                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | RBE est un<br>de nombre,                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |                                                                                                |                                          |

A la suite des chapitres qui précèdent, et où il a parlé des mots susceptibles de varier suivant le nombre, Ramus s'occupe des mots invariables ou sans nombre. Il n'en reconnaît que deux espèces:—1° l'adverbe auquel il rattache l'interjection et la préposition;—2° la conjonction.

# DE L'ADVERBE.

" L'adverbe cest un mot sans nombre qui est adjoinct a un autre (1). " — Suit une classification des adverbes, que Ramus divise en adverbes de quantité comme: assez, entredeux, bien, pas, peu, tropeu, prou, etc.; — de temps: apres, enapres, (après, en après), aujourdhuy, auprime, entretemps, ores, oraprime, orprime, siprisimi, vespre, auvespre, devespre, pieca, depuis, apresque, etc.; — de lieu: arriere, ailleurs, apart, i (y), etc.; — de qualité: seurement, facilement,

<sup>(1)</sup> Pas un grammairien ancien n'avait donné une définition aussi générale; tous ont défini l'adverbe un mot qui se joint au verbe pour en modifier la signification. Sanctius ne sort pas des définitions vulgaires. Melanchthon a bien mieux compris la nature de l'adverbe quand il fait entendre, dans sa définition, que l'adverbe peut modifier une proposition tout entière : « Adverblum vocarunt quod actionis aut passionis circumstantiam una voce effert. » Toutefois s'il a vu la propriété la plus générale de l'adverbe, il ne laisse pas même apercevoir la propriété particulière qu'a cette espèce de mots de modifier un adjectif ou un autre adverbe.-Ramus, en employant ce terme vague « un mot sans nombre », s'est donné le droit de ranger les prépositions parmi les adverbes. La conjonction s'en distingue parce que ce n'est pas à un mot qu'elle est jointe, mais à deux, sinon à deux propositions. Mais comment Ramus a-t-il fait un adverbe de l'interjection qui, pour rappeler ses propres termes, n'est jointe à aucun mot, et qui forme en quelque sorte à elle seule une proposition indépendante?

justement; — d'affirmation ou négation : si, certes, voire, mon, nani, nanin, ne, ni, non; — d'appel, souhait, exhortation : he, hau, haula, hola, o, si, orsus, la la, hay, hayavant; — de similitude : ainsi, tout ainsi, comme, etc.

« Les interjections, que lon appelle, sont aussi adverbes (1), comme: ai, ah! las, hoy, st, signe de silence; rr, pour engaigner les chiens; trr, pour chasser les oyseaux (2).

- » Les prepositions semblablement sont adverbes, et presque de temps et de lieu, comme suit: a, au, aulx, avecques, es, vers, hors, dehors, de, des, deca, dela, derriere,... etc. (3).
- » Item, quelques inseparables, comme re, for, etc., retenir, revivre, forligner, forfaire.

#### DE LA CONJONCTION.

« Conjonction cest un mot sans nombre, par lequel

<sup>(</sup>i) Sanctius repousse l'opinion de Ramus, qui est aussi celle des Grecs:

Interjectionem non esse partem orationis sic ostendo: quod naturale est, idem est apud omnes: sed gemitus et signa lætitiæ idem sunt apud omnes: sunt igitur naturales. Si vero naturales, non sunt partes orationis, nam eæ partes, secundum Aristotelem, ex instituto non natural debent constare. Interjectionem Græci adverbiis adnumerant, sed falso. Valla était aussi de cet avis. Pour César Scaliger, au contraire, l'interjection était la première des parties du discours.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 48, 102.

<sup>(3)</sup> La définition de la préposition est à remarquer dans Mélanchthon: « C'est, dit-il, une sorte d'article qui joint le nom au verbe. « Præpositio est propemodum articulum, verbo nomen adjungens. » — Cf. cidessus, p. 220.

les parties de loraison composee sont conjointes : et est :

- » I. Enontiative, quand les parties sont assurées pour certain. » Cette classe comprend: 1° les congrégatives, subdivisées en copulatives (et, aussi....), et conditionnelles (si, se, si ne, sinon): à celles-ci se rattache « une conjonction de temps prochaine à la conditionnelle » (pendant, tandis); 2° les segregatives, divisées en discretives (mais, combien que, ains, jacois, a tout le moins, quant à ce que), et disjonctives (ou, aultrement).
- II. Ratiocinative, quand l'une des parties est conclue par l'autre; cette classe comprend: 1° les rationales (dont, donq, parquoy, pource, pourautant, parainsi); 2° les causalles: car, parceque, afinque, puisque.

A la manière dont Ramus parle de la conjonction, on reconnaît bien plutôt un philosophe qu'un grammairien : on croirait lire ici un chapitre de logique.

# SECOND LIVRE

DE LA GRAMMAIRE DE P. DE LA RAMÉE, TOUCHANT LA SYNTAXE.

La syntaxe fut pour Ramus ce qu'elle était pour ses contemporains de tous les pays, et ce qu'elle devait être pendant plus de deux siècles encore, c'est-à-dire une sorte de recueil d'observations sur l'accord des mots entre eux, et non un ensemble de règles propres à déterminer le rôle des mots dans la proposition ou des propositions dans la phrase. Pour Despautère, Gillet et Kleynaert (Clénard) en Flandre, comme pour Mélanchthon en Suisse; pour Nebrixa et Sanctius en Espagne; pour Bembo, Fortunio, Gabrielle ou Rinaldo Corso en Italie, comme pour Ramus et tous les autres grammairiens de son temps, la grammaire va du mot au mot, mais ne s'élève jamais jusqu'à la proposition. Si parfois on remarque l'union de deux propositions par une conjonction, les particules et, ou, mais, or, donc, car, d'un usage familier aux logiciens, sont les seules qui soient citées: rarement on joint aux exemples de propositions coordonnées des exemples de propositions subordonnées, et jamais surtout on ne va jusqu'à expliquer l'influence réciproque de deux propositions l'une sur l'autre. Un seul des auteurs dans les œuvres desquels nous avons épié l'apparition de la syntaxe des propositions, Perizonius, dans son excellent commentaire sur la Minerve de Sanctius, nous a paru comprendre la véritable valeur des modes des verbes, quand il dit : « Les modes sont pour les verbes ce que sont les cas pour les noms. Les uns et les autres prennent des terminaisons différentes, selon les différentes constructions (1). Mais cette lueur qui perce ici n'était pas assez vive pour éclairer une voie nouvelle. Ni le P. Chifflet, sans parler des grammairiens antérieurs,

<sup>(1) «</sup> Eodem plane modo se habent modi in verbis, quo casus in nominibus. Utique consistent in diversis terminationibus pro diversitate constructionis. » (Sanctii Hinerva, lib. I, cap. XII, n. 1.)

ni Regnier Desmarais, n'ont compris le vrai principe en vertu duquel les propositions sont unies entre elles comme les mots entre eux, et le P. Buffier, qui leur est cependant supérieur sur ce point, n'est guère allé plus loin que ses prédécesseurs (1).

On ne s'étonnera donc pas du caractère si élémentaire de l'œuvre de Ramus. A cette époque, et avant le temps où parut l'Encyclopédie, si la philosophie venait parfois en aide à la grammaire, c'était pour lui fournir quelques rares définitions, mais non pour pénétrer l'esprit d'une langue et, pour ainsi dire, en analyser le mécanisme.

Ramus commence son traité de la syntaxe française par une définition: La syntaxe, dit-il, cest la seconde partie de la grammaire qui enseigne le bastiment des mots entre eulx par leurs proprietez, et est presques seulement en convenance et mutuelle communion des proprietez, comme du nom avec le nom ou avec le verbe; de ladverbe avec tous les mots ausquels il est adjoinct; de la conjonction en lordre des choses conjoinctes.

« En ceste partie de grammaire, dit-il ailleurs, les enseignemens sont jusques la profitables quils expliquent lusaige du langaige receu et approuvé, non quils

<sup>(1)</sup> La grammaire de l'Académie espagnole, publiée dans la secondé moitié du xviii slècle, cite quelques exemples de propositions subordonnées l'une à l'autre, mais ne donne pas de règles formelles. — Oudin, dans sa Grammaire française, a donné quelques règles sur la syntaxe des propositions subordonnées, dans son chapitre de l'usage des temps des verbes (édit. 1656, p. 183).

en puissent bastir aucun par soy et par nouveaulx exemples.»

Après ce préambule, qui nous édifie sur la portée des remarques de Ramus, remarques fondées sur l'usage seul, quand l'influence des études latines n'intervient pas, nous abordons les règles « de la convenance, » c'est-à-dire de l'accord des noms.

# CONVENANCE DES NOMS.

REGLE: « La convenance des noms est en nombre et genre, comme : homme prudent, femme prudente. — En quoy l'ordre, comme dans toute la syntaxe francoise est bien fort requis; comme pour vin blanc vous ne direz point avec le Picard (1) blanc vin (2). »

Comme on doit s'y attendre de la part de tous les grammairiens, mais surtout de ceux qui se bornent à constater l'usage et ses caprices, les exceptions sont toujours ici plus nombreuses que les règles. Ramus termine chacun de ses chapitres par l'examen des anomalies qui s'y rattachent. On remarquera que ces anomalies ne sont autre chose, le plus souvent, que des figures de grammaire.

Anomalies: 1º Le substantif et d'autres fois l'adjectif

<sup>(</sup>t) Le traducteur latin de Ramus parleaussi des Lorrains qui placent, dit-il, fréquemment l'adjectif avant le substantif.

<sup>(2)</sup> Il ne faut pas confondre la construction du l'ordre avec la syntaxe; celle-ci règle l'influence réciproque des mots sur les mots ou des propositions sur les propositions. Nous y reviendrons dans le chapitre consacré aux traités grammaticaux de Robert et de Henri Estienne.

peuvent être sous-entendus; — 2° l'adjectif peut être employé comme substantif: le chaud, pour la chaleur; — 3° deux noms substantifs peuvent se suivre (1): « Charles, roi de France; » — 4° « lanomalie du nombre, cest quand plusieurs singuliers sont pour ung pluriel: Jean et Pierre, mes frères, sont venus; les Gascons, nouveau soldat; » — «5° l'anomalie du genre, cest quand deulx singuliers, lun masculin et lautre feminin, sont joincts a ung plurier masculin: mon pere et ma mere sont morts; — 6° cest une aultre anomalie en ces facons de parler: a la Sainct Jean, ou vous entendez feste de (2). »

### CONVENANCE DES ARTICLES.

I. « Larticle est prepose aulx noms communs, aulx pronoms mien, tien, sien, nostre, vostre, quel, mesme (3);

<sup>(1)</sup> Quand deux substantifs sont employés, avec ou sans la préposition de en français, pour désigner le même objet ou la même personne, ces deux substantifs forment une apposition. Ramus nie que l'apposition soit une figure de grammaire, dans le chapitre des Escoles grammairiennes, où il traite de la syntaxe : « Teste viro patre figura grammaticis est ; appositio dicitur. At figuram hic nullam video, câm alia hic syntaxis esse nulla possit; nec novata hic ulla est orationis forma, câm dicis Marcus Tullius, Julius Cassar, et in similibus. Convenientiam hic legitimam statumus, et primam in communibus nempe definitionis nominalis partibus. » (p. 339.)

<sup>(2)</sup> La 2° édition porte cette note, que nous avons lue, écrite de la main de Bergeron, sur un exemplaire de la 1°° édition. « Encore plus grande irrégularité est en ceste locution usitée : letres royaulx, pour royalles, etc. » — Voyez sur le sujet de ces locutions : lettres royaus, ordonnances royaux, les Bemarques de Vaugelas, avec notes de Patru et de Thomas Corneille, 3 vol. in-12, 1738, t. II, p. 158, note; — et les Observations de Ménage, t. II, p. 81.—Voy, aussi V. Lespy, Grammaire béarnaise, Pau, Veronese, 1858, 1 vol. in-8°, pp. 151-153.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, p. 68.

item aux verbes infinits (1) [pris] pour le nom, et aulx adverbes : comme lhomme, la femme, le mien, lequel, le mesme, le manger, le dessus.

- II. Larticle est quelquesois redoublé, comme vous le dessendez le meschant; vous la meintenez la rusee.
- III. « Il sert aussi au vocatif, comme lhoste, venez ca; escoutez, la belle fille. »
- IV. « Larticle retreint (restreint) quelquesois par une sinecdoche le nom commun à ung certain, comme quand nous disons: le Roy a commandé de poser les armes, nous entendons Charles (2).
- Larticle n'est pas toujours propre au nom commun:
- 1. Si le nom commun est gouverné par le precedent nom ou verbe, soit actif soit substantif, comme: cest ung livre de grammaire; je suis precepteur (3). Toutesfois nous disons: je suis maistre ou le maistre de ceans;
- 2° Avant l'adjectif des noms communs, comme lhomme vertueux, et non pas lhomme le vertueux (4).

<sup>(1)</sup> Dans sa Deffense et illustration de la langue françoise, Joachim du Bellay vante fort ces infinitifs et adjectifs pris pour substantifs à l'imitation des Grecs: « Usez donques hardiment de l'infinitif pour le nom, comme l'aller, le chanter, le vivre, le mourir; de l'adjectif substantivé, comme: le liquide des eaux, le vuide de l'air, le fraix des umbres, l'e-pes (l'épais) des forestz, l'enroué des cimballes, pourveu que telle manière de parler adjoute quelque grace et vehemence, et non pas: le chault du feu, le froid de la glace, le dur du fer et leurs semblables. » liv. II, chap. IX: Observation de quelques manières de parler francoises. » — C. ci-dessus, pp. 27, 45; et plus loin, le chap. des Estienne.

<sup>(2)</sup> Ramus composa sa grammaire sous le règne de Charles IX.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, p. 69.

<sup>(4)</sup> Cf. p. 69.

- Toutesfois nous disons : nostre sire le Roy, monsieur le Duc;
- 3° » Il nest point devant le participe signifiant quelque temps: Le Roy estant a Paris se loge au Louvre.. Mais quand le participe ne marque aulcun temps, il peult avoir larticle, comme : lamant, la desolee.
- Au contraire, larticle est devant le nom propre de fleuve et de pays, comme : le Rosne, la France; combien que sans article nous disons aussi : il coule au (1) Rosne; tu ten vas en Italie;
- Il peult estre aussi devant le nom propre dhomme et de semme pour plus grande signification (2), comme: jay veu le Guillaume que vous dictes;—combien que ce y seroit aussi bon: • jay veu ce Guillaume que....
- Davantaige, il peult estre aussi devant ladjectif nom propre, comme: Alexandre le Grand, cest a dire qui est nommé (3).
- Le, la, les, sont quelquesois relatifs en laccusatif devant le verbe, comme: tu prises honneur et vertu, et je le prise, je la prise.—Le est quelquesois relatif, nominatif de tout nombre et genre, comme: tu es liberal, je le seray, elle le sera, vous lestes et le serez, ils le seront, et non pas, vous les estes ne ils les seront (h).

<sup>(1)</sup> Nous rappelons que au, du, des, sont considérés comme prépositions. — Cf. p. 68.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-dessus Meigret, p. 68.

<sup>(8)</sup> Cf. p. 69.

<sup>(4)</sup> Cf. p. 60. — Meigret avait su faire la distinction de l'article et du pronom le, la, les.

Les, par e long ou bref (1) est indifferemment devant le mot commençant par voielle, comme les hommes, les honneurs;—les par e long est devant le mot commencant par consonne, comme les maris, les femmes. »

# DU COMPARATIF ET SUPERLATIF (2).

- Le comparatif doit convenir aux parties comparées, et requiert seulement que avec plus ou moins; » c'est à dire que la qualité énoncée par l'adjectif doit convenir aux deux noms comparés.—A un même nom peuvent se rapporter deux qualités contraires; si nous les comparons, nous ne mettons pas au comparatif, comme les Latins, les deux adjectifs qui expriment ces qualités, mais le premier seulement : il est plus sage que fou.
- Nous abusons quelquefois du comparatif, comme : la mer majeur est plus doulce que toutes les aultres mers, c'est a dire moins amere.

En passant en français, les formes latines meilleur, mieux, pire, pirement, majeur d'âge, mineur d'âge, moindre, moins, supérieur, etc., ont conservé leur signification comparative. — Cependant « il échappe quelquefois au vulgaire de dire plus meilleur, comme il est échappé aux Grecs mesme, μάλλον βέλτιον, qui

 <sup>(1)</sup> Pour comprendre ce passage, il faut interroger le siècle suivant.
 Voy. cl-dessus, p. 171, note 3, le passage cité de Frémont d'Ablancourt.
 (2) Cf. p. 73.

prennent aussi quelquesois leur comparatif pour le positif, comme nous faisons en pire quant nous disons: il nest pas pire, pour il nest pas mauvais (1).

Le superlatif sexprime en deux sortes: premierement il est absolut et simple, comme tressavant...; secondement le superlatif est exprimé en mettant devant plus ou moins larticle convenant au nom gouverné: Achilles est le plus beau de tous les Grecs; cest bien la plus gratieuse (2) creature que vous veistes oncques.»

# DE LA CONVENANCE DES PRONOMS.

Ramus ne donne qu'une seule règle, ou plutôt qu'une seule remarque générale relative aux pronoms; la voici : « Les pronoms primitifs vacquent souvent (sont souvent explétifs) comme en grec et en latin: frotte-moy bien ce galand; je te le faconneray a plaisir; je le vous equipperai de toute facon.

Sans autre explication, l'auteur traite ensuite de chacun des pronoms en particulier.

- .1. Nos, vos, diffèrent de nostre, vostre, en ce que nos et vos precedent le substantif: nos amis, et que nostres et vostres le suivent: ces vignes sont vostres (3).
- 2. « Soy, se, sont reciproques au substantif supost de la mesme ou prochaine oraison, » c'est à dire: soi et se représentent le sujet de la proposition où ils

<sup>(1)</sup> Voy. plus loin le chapitre de Rob. et de H. Estienne.

<sup>(2,</sup> Ménage, Vaugelas, discutent sur l'emploi du mot gracieus comme s'il était nouveau au xvn° siècle.

<sup>(3)</sup> Cf. p. 77.

se trouvent, ou du verbe le plus voisin : toute nature est gardienne de soy.

- 3. Ce se place devant les consonnes: ce loup, ce hal-bardier, et peut être employé seul comme substantif: tout ce que tu vois est a moy; cest, devant les voyelles, et n'est jamais employé sans substantif: cest homme que tu vois est ton frere.—Comment Ramus, qui reconnaît lui-même que cet, et souvent ce veulent être accompagnés d'un nom, range-t-il ces mots parmi les pronoms? Pourquoi ne pas en faire une classe particulière de mots? Il faut voir là encore une influence latine. Ces mots traduisaient hic, hœc, hoc, qui, tantôt adjectif, tantôt pronom, était cependant classé parmi les pronoms.
- 4. « Ceux est quelquesois prins quasi pour article, comme : ceux de Paris, pour les Parisiens; » pour article, dit Ramus, qui voit ici la tournure grecque : Οι εν τῆς πολέως, οι εν τῷ πεδίω (1).
- 5. » Ces est aussi pratiqué encoré aultrement, comme : ne me parlez point de ces sacheux pour tels sacheux. »

   Devant les voyelles, on prononce indifféremment cés ou ces (Ramus écrit ses ou ses) par e ouvert ou par e muet; mais devant les consonnes l'e est toujours ouvert (2).
- 6. « Les composez de ce sont purs demonstratifs, sans relation ne adjonction de substantif. » Pour-

<sup>(1)</sup> Voy. Henri Estienne, Traité de la conformité du françois avec le grec, 1569, p. 78 : de l'article, observ. 3°.—Nous l'analyserons plus loin.

<sup>(2)</sup> Voy. cl-dessus, p. 241, et p. 171 en note, un passage tiré de Frémont d'Ablancourt.

quoi toucher de si près à la distinction de l'adjectif et du pronom, sans la poser nettement? — Ceci désigne les objets présents, cela les objets éloignés. « Ces mots sont quelquefois divisés, comme : ce livre cy, ce livre la (1). •

- 7. Eux est mis comme reciproque pour le pluriel de soy, comme : les amis ont tous biens communs entre eux, pour entre soy.
- 8. Il et ils sont quelquesois postposés aulx verbes, comme: cest il, ce sont ils.
- 9. Luy, avec le nom numeral faict une certaine phrase françoise (un francisme, dit-il ailleurs), comme: il est arrivé luy troisiesme, quatriesme, cinquiesme pour estant accompagné de trois, quatre, cinq, qui est ce que les Grecs disent: τρίτος, τέταρτος, πεμπτὸς αὐτός, en postposant αὐτός ou nous preposons luy (2).
- 10. Leur est quelquesois relatif pour eulx, comme: les hommes ont offensé Dieu, ce quil leurs a donné a entendre. Leur et leurs sont reciproques a plusieurs pour son, ses, comme: les parents ayment leur sang, ils cherissent leurs enfants, et non pas son sang ny ses enfans.
- 11. Celluy est demonstratif indeterminé, et partant tousjours adjoinct avec le relatif qui (3).
- 2. Icelluy et icelle sont quelquesois usurpez par les practiciens pour le, la, les relatifs, comme: j'ay

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 81.

<sup>(2)</sup> Voy. Henri Estienne, de la Conformité... etc. — Édit. citée, p. 51, Ramus l'a copié presque textuellement. — Nous l'analyserons plus loin.

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, p. 81.

acheté ung cheval pour icelluy tenvoyer; mais nous disons mieulx: pour te lenvoyer.

Nous ne prolongerons pas ces extraits. Les remarques sur qui, que, quel, quelle, quoy; mon, ton, son; mien, tien, sien; son, sa, ses, ne constatent aucun emploi, curieux pour nous, de ces différents mots: toutefois nous citerons encore ce passage où l'auteur signale des anomalies: « Lanomalie du nombre est quelquefois en ce pronom, comme sil y a homme (lesquels certainement sont en grand nombre) qui ayent cet honneur, cest toy. — Tu as dit que tu voulois avoir ung bon cheval, pourtant quils sont aujourdhuy de requeste.

» Mon, ton, son, avant le mot commencant par voyelle sont prins pour le femenin, comme mon ame, ton audace, son arrogance, et non pas avant la consonne; car nous ne disons pas mon femme, mon haquenee, ains ma femme, ma haquenee... Il semble que cecy soit introduit pour la dureté de lapostrophe, m'ame, t'ame, s'ame; ce qui sera bien evident en interposant ung adjectif commencant par consonne, car lors nous dirons ma et non pas mon, comme ma pauvre ame, ma grande amour (1).

#### DE LA CONVENANCE DU NOM AVEC LE VERBE.

« La convenance du nom avec le verbe est en nombre et en personne. » — Cela posé, Ramus examine successivement les pronoms, comme sujets ou sup-

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 31, et plus loin le chap. de Garnier, Pillot et Mathieu.

posts des verbes ou apposts: pour toute definition du sujet il dit: « Le nom precedent devant le verbe est icy appellé suppost, le verbe appost.» — A la 1<sup>re</sup> personne conviennent les pronoms je, moi, nous; à la 2<sup>c</sup>, tu, toi, vous; à la 3<sup>e</sup>, « tous aultres noms » ou pronoms.

Les pronoms je, nous, tu, vous ne sont jamais sousentendus devant les premières ni les secondes personnes (1), excepté:—1° « si nous commandons ou prions » c'est a dire : quand le verbe est à l'impératif; mais Ramus ne reconnaît pas de modes; 2° « sauf aussi en ces responses: tu as chanté?—non ay; jay reposé? non as? il a satisfait? — non a.—Le verbe est plutôt sousentendu : a la mienne volonté que mes aureilles fussent sourdes ou ta langue [fust muette]!

Au lieu de je, tu, on emploie moi, toi: 1° quand ces deux sujets sont unis par les prepositions et, ou soit l'un a l'autre, soit à un sujet de la 3° personne. « Toy et moy irons la, toy et Jean ferez cela.»—2° Quand « ils servent de suppost (de sujet) en response, comme: qui a fait cela? moy, toy (2).»

- Il. Ce pronom e est suppost (sujet) indeterminé de la tierce personne des verbes estre et falloir. Le semblable est devant y a, ny a: il y a infinis hommes meschans.
- Qui. On remarquera ce que dit Ramus de l'ellipse qu'il suppose faite de ce pronom, dans des phra-

<sup>(1)</sup> L'usage donnait tort à Ramus. On en citerait mille exemples au xvi° siècle et depuis, dans ce qu'on est convenu d'appeler le style marotique.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, p. 79, 80.

ses où, l'on ne sait trop pourquoi, il ne veut pas voir un pléonasme. Apres avoir montré que qui peut représenter les pronoms des trois personnes, il dit : « Quand nous commandons a la seconde personne, toy, vous, le relatif qui est suppost (sujet), comme : fais cela, toy qui l'endors...; quelquefois le relatif est supprimé : fais cela, toy (1). »

Que. — Est-ce parce qu'il vient de parler des formes de commandement ou parce que l'examen du pronom que doit suivre l'examen de qui, que Ramus dit:

Quand nous commandons a la tierce personne, que est avant le suppost, comme: que toute personne loue le Seigneur? »—Il ajoute, sans marquer aucune distinction entre que conjonction et que pronom: Que n'est point nominatif quavec le verbe substantif, et lors il est de toute personne, comme: je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, il est ce qu'il est.

Quel.—«Quel, avec article, peult estre gouverné par le verbe actif,» c'est à dire, pour nous modernes, lequel peut être ce que nous appellons complément direct, « comme : je suis celuy lequel vous desirez.

» Le verbe infiny articulé est souvent appost (2) pour le nom, comme le manger, le boire, qui sont des Grecs comme aussi des Latins (3). »—Ramus a tort de ne s'en pas tenir à la remarque beaucoup plus générale qu'il a faite précédemment en parlant des articles. En recon-

<sup>(1)</sup> Voy. plus loin le chapitre consacré à Pillot, Garnier et Abel Mathieu.

<sup>(2)</sup> Il faut lire suppost : c'est-à-dire, l'infinitif du verbe, précédé de l'article, est souvent suppôt (sujet) comme un véritable nom.

<sup>(8)</sup> Voy. ci-dessus, pp. 27, 45, etc.

naissant alors que l'infinitif précédé de l'article devenait un véritable nom, il n'en restreignait pas l'emploi, comme il semble le faire ici, aux phrases où l'on emploie comme sujet cet infinitif qui peut être tout aussi bien régime, comme dans cet exemple: il en perd le boire et le manger.

> En général le pronom sujet précède le verbe; toutefois il le suit : 1° « en interrogant, comme : iray je? iras tu? est ce moy, est ce toy? est il? est ce til? cest moi, cest toy, cest il. — 2° En la parenthese, dict il, dict elle, dient ils, disent elles. »

Les pronoms régimes, « me, te, se, nous, vous, luy, leurs, precedent le verbe gouvernant, conme : je me recommande, tu te prises, je luy diray, je leurs escriray. »

Ce sont là des « anomalies de lordre entre le nom et le verbe. » Ramus parle ensuite de « lanomalie du nombre et de la personne. »

Anomalies du nombre. — On trouve des anomalies de cette classe: 1° « aux noms signifians multitude, comme: chascun ont commencé a seslever pour a commencé; une bien grande partie ont esté navrez pour a esté navree: ou il y a davantage anomalie du genre masculin pour le femenin. — 2° » Quand le verbe singulier est quelquefois applicqué, non pas au suppost pluriel, comme il debvoit, ains au nom singulier gouverné du verbe. »—En d'autres termes: le verbe peut être au singulier, avec un sujet pluriel, quand l'attribut est au singulier, « comme: les courroulx des amou-

reulx, cest ung renouvellement damour, cest pour sont (1).

De plus « pour modestie et reverence, nous usons du plurier de la seconde personne pour le singulier, comme en parlant à ung seul nous disons: vous estes aimable;... en ceste mesme façon de parler après le verbe plurier nous usons du nom singulier, ou bien après le nom du singulier nous usons du verbe plurier, comme: vous estes excellent orateur; mon fils, escoutez moy. > — Toutefois, « nous usons aussi du verbe au singulier, voire en plus grande affection, comme: mon Dieu, regarde moy.

est encore aultrement pratiquee par noz Roys et Magistrats, en parlant deulx mesmes, pour monstrer lexcellence de leurs estats: Charles, par la grace de Dieu Roy de France, salut, scavoir faisons;... Anthoine du Prat, garde de la prevosté de Paris, salut, scavoir faisons... — A lexemple dequoy le vulgaire, voire les Princes et grands seigneurs ont ordinairement en la bouche: je dirons, je ferons; ce qui est condampne par aucuns grammairiens (2), disans que le Francoys ne souffre jamais quun nom ou pronom supposé au verbe soit de nombre different. Mais je pense bien que

Amantium iræ amoris integratio est.

Ramus aurait pu traduire aussi ce vers d'Ovide où l'on remarque la même forme :

Panis erat primis virides mortalibus herbæ.

<sup>(1)</sup> On reconnait ici le vers de Térence :

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 72 et 81, etc.

lusage sen dispensera et quil renversera le jugement de ces censeurs; voyre, ces docteurs mesmes, si lon recherche leur langaige, porteront tesmoignage a lencontre de leur doctrine en parlant en ceste facon: il est deux genres simples, il est plusieurs especes danimaulx. Mais que voulez vous plus? Demandez au Palais de Paris quelle heure il est quand la Court se leve; il ny aura advocat, si grand orateur quil soit, quil ne vous responde: il est dix heures (1).

Après cette étrange défense des formes barbares, je dirons, etc., conservées encore dans plusieurs patois, et notamment en Anjou (2), Ramus arrive à parler des anomalies d'un ordre un peu différent.

II. Anomalies de la personne. « Il y a une anomalie de personne quand la premiere personne avec la seconde et troisieme est mise pour la premiere, et la seconde avec la tierce pour la seconde, comme: si

### MARTINE.

Ce n'est point à la femme à parler, et je sommés Pour céder le dessus en toute chose aux hommes.

### BELISE.

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel!

Je est un singulier; asons est un pluriel...

Citons encore ce passage des Lettres de la reine de Navarre : « J'avons esperance qu'y fera beau temps, veu ce que disent les estoilles, que j'avons eu le loysir de veoir. »

<sup>(1) «</sup> Quand on me demande quelle heure est-il? je réponds : il est dix heures. C'est comme si l'on me demandoit : quelle heure est cela? De sorte que je réponds à la pensée de celui qui m'interroge en lui disant : cela est dix heures. »— (Chevreau, OEuvres mélées, p. 541.)

<sup>(2)</sup> Cf. Glossaire du centre de la France, par M. le comte Jaubert. Il constate la même irrégularité dans le patois de la France centrale.—On se rappelle la scène des Femmes savantes:

ne moy ne toy ne lavons faict, moy et mon frere avons commandement de venir a Rome;—toy et Marie chantez ensemble (1).— Mais ceste anomalie est bien aultre en ces manieres de parler: est-ce moy? toy? il? nous? vous? eulx? Combien que la raison de grammaire vaille aussy en quelquun, comme: ce suis je, ce sommes nous, ce sont ils, pour: cest moy, cest nous, cest eulx.— En aulcun, lusaige surmonte lart, comme: est ce moy, et non pas: suis je ce? (2).

Tous ces gallicismes, ces francismes, comme dit Ramus, valent bien les atticismes des Grecs: τὰ ζῶα τρέχει, les animaux court, et « leurs mettront la paille en lœil. Et si quelque grammairien vouloit depouiller nostre langue de tels ornemens, ce seroit comme desgainer lespee luy tout seul a lencontre de toute la France. »

Dans le chapitre suivant, Ramus fait quelques remarques sur l'emploi de l'infinitif et du participe et sur certaines formes impersonnelles.

- Le verbe deliberatif gouverne linfiny: tu veulx aymer.... Quelquefois le verbe deliberatif est supprimé: et matins de courir, et nous daller après.
- Le preterit infiny est employé dune aultre facon : veu que vous estes si saiges, attendu sa preudhomie, cest a dire après avoir veu, attendu...
- Le verbe latin impersonnel de voix active est expliqué par il, et de voix passive par on, comme opor-

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 77.

<sup>(2)</sup> Cf. Meigret; ci-dessus, pp. 79-80.

tet, il fault; amatur, on ayme.— Larticle y est quelquesois adjousté a raison de leuphonie, et pour on, nous disons lon (1), comme: lon dict, que fait lon. Mais quand le verbe est terminé en e, larticle est necessaire, comme ayme lon? souppe lon? »— Il est étonnant que Ramus au lieu de considérer simplement cet l comme une lettre euphonique en ait fait un article; son erreur paraît plus étrange encore quand on lit ce qui suit: « on dict aussi ayme ton? souppe ton? en interpretant t, qui est une telle elegance comme auparavant: je ris et pleure (2), mon ame (3). »

Avant de quitter ce traité, si imparfait, du verbe, et de parler du participe, Ramus revient sur une question réservée par lui, quand il s'est occupé des conjugaisons. On se rappelle qu'il a écarté de ses paradigmes toutes les formes composées, lesquelles, selon lui, relèvent de la syntaxe: ce qui prouve bien que nos grammairiens sans cause et sans raison afferment que nous navons aulcun art de syntaxe. » A ceux donc qui, malgré les chapitres précédents, douteraient encore que nous ayons « un art de syntaxe, » Ramus répond victorieusement en consacrant un chapitre spécial à « la periphrase des verbes. » Qui osera, après l'avoir lu, nier encore notre syntaxe?

« Le Francois a default de plusieurs verbes (4),

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 35.

<sup>(2)</sup> Voy. cl-dessus, p. 212, le texte et la note 2.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, p. 245.

<sup>(4)</sup> Nous lirions volontiers temps. Le sens nous y autorise. Mais la traduction latine porte : « Francis multa verba desunt. »

comme de tous les temps parfaicts actifs, fors le premier preterit, et de tous les passifs, ou il y a toutesois grande abondance doraison par periphrase et circonlocution, cest-a-dire par syntaxe de plusieurs mots. — Quelle est ceste abondance, demande le Disciple au Maître? — La syntaxe des temps actifs, tant preterits que suturs est composec de leur infiny preterit, avec le verbe avoir, comme pour le preterit amavisti, nous ne disons point seullement tu aymas, mais par ceste syntaxe nous disons davantage: tu as aymé, tu eus aymé, tu as eu aymé; entre lesquels tu aymas, tu eus aymé sont oristes, tu as aymé, tu as eu aymé sont aoristes (1). Ainsi ce premier preterit est quadruple.

• Le second preterit est octuple pour ung seul latin, amaveris. Les quatre premiers ont la periphrase sim-

<sup>(1)</sup> Dans le commentaire du traducteur latin nous trouvons, à propos de cette division des temps oristes et aoristes le passage suivant : « ὁριστὸς χεόνος, pour les Grecs, est un temps certain, défini; ἀσξιστος au contraire, un temps indéfini, avec une signification indéterminée, que la chose soit passée depuis longtemps ou non. Cette distinction, inconnue aux Latins, nous est commune avec les Grecs. Voy. Clénard dans sa conjugaison du verbe τύπτω, et les savantes notes qu'y a jointes René Guilion. Voy. aussi Pillot et Dubois dans les passages où ils traitent des temps verbaux; ils donnent un double prétérit parfait de l'indicatif, l'aoriste d'abord, puis l'oriste, comme : j'ay aujourd'huy leu Caton, je leuz hier Caton. Tout ce système des temps définis et indéfinis a été parfaitement traité par Robert Estienne dans ses conjugaisons latines-françaises, où il emploie souvent cette formule : autrement pour le françois. Comme ce livret est entre les mains de tous les enfants, j'y renvoie le lecteur.

Pillot sera analysé plus loin, dans notre chapitre sur les Estienne. — Pour Dubois, voyez ci-dessus, p. 40. — Le petit livret de Robert Estienne ne nous est connu que par un seul exemplaire; nous le reproduirons textuellement à cause de sa rareté.

ple, et ce par les trois present, as, ayes, aurois, et par le preterit imparsaict avois, comme:—1. Veu que tu as aymé; — 2. combien que tu ayes aymé; — 3. o que volontiers tu aurois aymé; — 4. veu que tu avois aymé; — 6. combien que tu ayes eu aimé; —7. veu que tu avois eu aymé, où avois et avois eu sont aoristes.

- Le troisiesme preterit amavisses est sextuple; les trois premieres periphrases sont par aurais, eusses, avois; les aultres adjoustent eu, comme: 1. quand tu aurois aymé; 2. si tu eusses aymé; 3. veu que tu avois aymé.
- Puis lon adjouste eu comme devant: 4. aurois eu aymé; 5. eusses eu aymé; 6. avois eu aymé, ou avois et avois eu sont oristes; les aultres, aoristes.
- Le quatriesme preterit, amaveras, est double, comme: tu avois aymé, tu avois eu aymé.
- Le futur parfaict est double et oriste, comme pour AMAVERO, je auray aymé; je auray eu aymé.
- La periphrase du preterit infiny est dodecuple, comme DIC TE AMAVISSE, dis: 1. que tu aymas; 2. que tu as aymé; 3. que tu ayes aymé; 4. que tu aurois aymé; 5. que tu eusses aymé; 6. que tu avois aymé; et puis, aprez as, ayes, aurois, eusses, avois lon peult adjouster eu et entendre oriste ou aoriste, comme devant.

Le souvenir du latin poursuit Ramus. La pensée de mettre, comme il le dit ailleurs, la paisle en l'œil des Grecs et des Romains, lui fait accumuler les formes les plus barbares. Son disciple et interlocuteur est dans l'admiration: « Dieu, s'ecrie-t-il, qui as formé la bouche et le parler de lhomme, quelle noblesse et largesse de parolle voy je icy! que lon nous reproche maintenant que nostre langue est pauvre a cause des verbes! sera-ce pour tant que pour une parolle confuse, nous en avons douze en plus diserte facon que ny le Grec ny le Latin ne scauroit exprimer? »

Ramus triomphe. Il ne cache pas sa joie de ses découvertes: « vous estes grand orateur, dit-il, des louanges de vostre patrie. Mais escoutes le surplus.

- La syntaxe du verbe passif (1) present est composee de son participe passif et du verbe substantif, en gardant la convenance du nombre, genre et personne, comme: Amor, je suis aymé, dira lhomme; je suis aymee, dira la femme. Ainsi les aultres temps: Amer, je sois aymé, je soye aymee; Amarer, je seroye aymé ou aymee, je susse aymé ou aymee; Amarer, jetoye aymé ou aymee, et semblablement pour tous aultres temps.
- » Il y a quelquesois une circonlocution du passif par le verbe actif, comme: je mappelle Jehan, pour je suis appelle ou lon mappelle. Quelquesois en telle syntaxe (et c'est là tout ce que dit Ramus des verbes pronominaux), le verbe substantif est employé pour le verbe avoir, comme: je me suis aymé a Rome; je suis allé a Rome, vous estes venus a Paris (2).

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 36.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 82, 83.

Arrivé au participe, dont la syntaxe jetait, dès ce temps, le désaccord entre les grammairiens, Ramus prend nettement parti pour l'usage. Nous avons vu Dubois et Meigret proposer des systèmes tout contraires (1), mais qui leur étaient personnels. Ramus, « se souvenant de la souveraineté du peuple » s'écarte de l'un et de l'autre. Son guide est un poëte (2), c'est le poëte, comme on disait alors, c'est Marot.

Après avoir signalé les idiotismes il s'en alloit disant, il s'en va tout mourant, pour il disoit, il se meurt, Ramus expose ainsi sa doctrine:

Avec le verbe avoir, le participe passif est mis pour linfiny (l'infinitif), si le substantif precede, comme : ce sont les graces que Dieu vous a donnees, pour a donné.

— Que si le substantif suit, le verbe infiny sera practiqué, comme : Dieu vous a donné ces graces, non pas

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 41 et p. 83, 84.

<sup>(2)</sup> Un poëte valait presque un grammairien. Qu'on en juge par ce passage qui sert de début à la syntaxe de Despautère: « Grammatica quid est? — Ars recte scribendi, recteque loquendi, poetarum enarrationem continens... — Estne grammatici exponere historicos et oratores? — Quidni? — Cur igitur, in deffinitione, poetarum solum meministi? Quia poeta verus quodam modo omnis scriptor est: uti homo omnis creatura: et anima, teste Aristotele, omnia, quia omnium imagines in se recipit: its divinus poeta omneis scriptores præstat... Poetis proximi sunt grammatici. » — (Johannis Despauterii ninivitæ — Commentarii grammatici. — Parisiis ex offic. Rob. Stephani, 1537. — In-1°, p. 183.)

C'est-à-dire: — « Qu'est-ce que la grammaire? — C'est l'art de parler et d'écrire correctement, comprenant l'explication des poëtes. — Est-ce que le grammairien n'a pas à expliquer les historiens et les orateurs? — Si, sans nul doute. — Pourquoi donc votre définition ne parie-t-elle que des poëtes? — Parce que le vrai poëte est à lui seul, en quelque sorte, tous les écrivains, comme l'homme est toutes les créatures, comme l'ame, selon Aristote, est tout, parce qu'elle a en elle les images de tout. Ainsi le poète divin, dépasse tous les écrivains... Le plus près possible des poètes sont les grammairiens. »

- vous a donnees. Quelques grammairiens toutefois estiment en ce participe donnees pour le verbe donné une lourde incongruité: mais lusaige le combat.
- » Et a ce propos je ne veulx oublier ung poesme de Clement Marot que Estienne Pasquier, advocat en parlement (duquel le celebre renom est honnorable en vostre escolle pour y avoir exercé ses jeunes ans) nous proposa ung jour que nous estions en ceste question:
  - » Enfans oeies une leson, Notre lange a sete fason, Kę le terme ki va devant, Volontier rejit le suivant, Les vies exemples je suivre, Per le mie: Kar a dire vre, La canson fut bien ordoneg, Ki dit, M'amer ves e donce : E' du batea et etone Ki dit, M'amer ves e done, Voela la forse ke posede, Le femenin kand il presede. Or prevere par bons temoins, Ke tus pluriers n'en font pas moins. Il fost dire en termes parfes, Diu en se monde nus a ses, Fost dire en paroles parfetes, Diu en se Monde les (les) a fètes, E' ne fort point dire en eset, Diu en se monde les a fet,

Ne nus a fêt parelement,
Mês nus a fêt tut rondement.
L'Italien (dont la fazonde,
Pase le vulzere du monde,)
Son lanzaje a einsi bati,
E'n dizant, Dio noi a fati.
Parkoe kant me suis avize.
u mes jujes ont mal vize,
u en sela n'ont grand' siense,
u ilz ont dure konsiense.

Nous avons donné ce texte comme Ramus l'a donné lui-même, parce que nous y avons trouvé des exemples de toutes les réformes orthographiques proposées par lui, excepté les trois caractères h, e, x, qui n'y ont pas trouvé place : comme dans hart, harne (hargneux), axion (action), lonx (longs).

Voici maintenant la même pièce écrite dans l'orthographe ordinaire du xvi siècle. Nous reproduisons, en le ponctuant, le texte donné aussi par Ramus:

Enfans, oyez vne lecon:
Nostre langue a ceste facon,
Que le terme qui va deuant
Volontiers regit le suiuant.
Les vieux exemples je suiuray
Pour le mieulx; car a dire vray,
La chanson fust bien ordonnee
Qui dict: Mamour vous ay donnee;
Et du bateau est estonne,
Qui dict: Mamour vous ay donne.

Voila la force que possede, Le femenin quand il precede. Or prouueray par bons tesmoings, Que tous pluriers nen font pas moins. Il fault dire en termes parfaicts: Dieu en ce monde nous a faicts; Fault dire en parolles parfaictes: Dieu en ce monde les a faictes; Et ne fault point dire en effaict : Dieu en ce monde les a faict, Ne nous a faict pareillement, Mais nous a faict (1) tout rondement. Litalien (dont la faconde Passe le vulgaire du monde,) Son langaige a ainsi basty, En disant, Dio noi a fati, Parquoy quand me suis aduise, Ou mes iuges ont mal vise. Ou en cela nont grande science, Ou ils ont dure conscience.

### DE LA SYNTAXE DES ADVERBES.

- « Les adverbes ont leur convenance : Platon parle saigement, Aristote dispute subtilement.
- Quelquesois l'adverbe articulé (précédé de l'article), est mis pour le nom, comme : le trop de bien le gaste. • L'auteur cite ensuite les exemples suivants,

<sup>(1)</sup> Il faut sans doute lire ici: nous a faicts; autrement, Marot n'est pas d'accord avec lui-même.

sans dire ce qui s'y rencontre de particulier dans l'emploi de l'adverbe : il a tant peur; il a si faim; il y avoit ung vingt hommes de cheval, ung cent hommes de pied, où ung veult autant comme quasi. »

Ramus, qui n'a pas classé dont, y (1) parmi les pronoms, les range parmi les adverbes: « Dont et y signifie quelque relation, comme: jay veu le livre dont vous parlez; vous allez à Paris, je men y voy aprez vous.» Quant à en, Ramus le place parmi les prépositions (2).

- « Quelques adverbes sont prins les uns pour les aultres, scavoir les adverbes de similitude pour les adverbes de temps, comme : jarrivois ainsi quil departoit; comme la bataille sattaquoit, la pluie survint.
- Le semblable est des adverbes de temps et de lieu prins lun pour laultre, comme en grec et latin.
- Les adverbes sont souvent employez sans necessité, comme: encore derechef, puis aprez, ceans dedans, leans dedans, ainsi comme, quasi presque. » On dit encore: venez ung peu icy; dont venez vous ainsy, etc.? » un peu, ainsy sont explétifs. «Cette redondance est souvent en plusieurs negations pour une: je ne tay point offensé ny ne le veulx faire. »

# DES PRÉPOSITIONS.

• Six prepositions a, au, aux, de, du, des, embrassent toute la gouvernance des noms et des verbes (3):

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 81; — et p. 298.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 46 et 99; — et pp. 298, 324.

<sup>(3)</sup> Le latin n'est guère plus clair : « E præpositionibus, sex universam nominum verborumque rectionem amplectuntur. »

a et de avec article ou bien sans article, selon lexigence prescripte; les aultres totallement sans article. » On ne s'explique pas cette erreur de Ramus, plus sensible encore dans Dubois (1), sinon dans Meigret (2).

L'analogie des formes italiennes allo, dello, agli, degli, contractées ou syncopées en al, del, ai, dei, devait mettre nos grammairiens sur la voie, à défaut du souvenir des formes employées par nos écrivains des siècles antérieurs: del, deu, do, dou, du; al, au, ou, el, eu; as, es, aus; des (3). Mais nos réformateurs, ambitieux de fonder eux-mêmes la grammaire, reniaient le passé; s'ils faisaient appel à l'usage, ce n'était pas la langue écrite qu'ils consultaient; elle n'existe pas pour eux, mais la langue parlée. Pour Ramus, à voir ses définitions si étudiées, ses divisions si rigoureuses, ses règles si strictement exposées, on dirait qu'il traite la grammaire française comme une science exacte; trahi par sa faiblesse, embarrassé dans ses souvenirs, il marche en tâtonnant dans le champ de l'observation, tout en croyant s'élever jusqu'à la spéculation : il cherche des principes, il trouve des faits; il veut dire ce qui doit être, il dit ce qui est, selon qu'il le voit plus ou moins clairement. — Ce chapitre le prouve mieux qu'aucunautre.

Ces six prépositions dont il vient de parler « servent

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 32.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 66, 98, 99; - et p. 286.

<sup>(3)</sup> Cf. Burguy, Grammaire de la langue d'oil, t. 1, Berlin, 1853, p. 46.

toutes au verbe de mouvement local: aller a la riviere, a Paris, au marché, venir de Paris, du marché, des estudes. » — On s'étonne, en voyant ces exemples, que Ramus n'ait pas dit: je vais au Paris, ou qu'il n'ait pas défendu, par une règle spéciale, de mettre devant les noms propres de ville, les prépositions au, du; ou enfin qu'il n'ait pas aperçu la différence de a, de, prépositions, et de au, du, articles. — Voici deux remarques analogues à celles que nous réclamions tout à l'heure: « a et de sont communes à tout nombre et genre; a, au génitif, datif, accusatif, ablatif; de au génitif et ablatif.

- A et de, avec le substantif estant gouverné, servent d'adjectif: homme a cheval, a pied, de cheval, de pied. Ainsi disons nous: quelque chose de bas, homme de bien, pour bonne chose, bon homme.»—Qui ne verrait ici de véritables règles pour la traduction du latin plutôt que des principes de grammaire française?
- « A et de sont souvent surentendus, comme : si Dieu plaist, pour si plaist a Dieu; la rue St Denys pour la rue de S. Denys (1).
- A sert souvent pour aultres prepositions, comme: il est passé a Lyon, i. e. par; a mon jugement, i. e. selon...
- A quelquefois, avec linfiny present, emporte temps futur ou qualité de quelque debvoir, comme : chose a advenir, besongne a faire.
- » De sans article sert au nom de matiere, quantité, instrument, comme: couppe dargent, ung voyrre

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 98.

deaue (un verre d'eau), jouer dinstrumens. — Nous disons aussi : jouer de la harpe, de lespinette, et semblables femenins.

- Au sert au datif, accusatif, ablatif; du, au genitif et ablatif.
- Aulx et des servent au plurier de quelque genre que ce soit: aulx au datif, accusatif, ablatif; des, au genitif et ablatif,
- De, du, des signifient quelquesois part ou espece, comme boire de leaue, il y a du vin, je mange du [de ce] mouton que vous avez tué: en quoy de et du different selon le genre, car nous disons: apporte du feu et de leaue et non apporte du feu et du leaue.—Les surnoms des Francoys, principallement nobles, sont presque [tous] exprimez par de, du, des: Jean de la Fontaine, Pierre du Mont, Jacques des Pons.
- De, du des semblent aulcunesois vacquer (être explétiss), comme la ville de Romme; jay du bled et du vin pour jay bled et vin; item manger du pain, boire du vin. Et quelquesois nous disons aussi sans article (1): jamais ne mangeras pain ny beuvras vin. Neantmoins en ces dernieres formules la difference est maniseste; car du signisse part ou espece, comme de, et ne, ny, nyent generallement. Nous avons déjà vu Ramus tirer d'un exemple mal choisi des conséquences sausses. S'il avait pris pour exemple: tu mangeras pain, tu boiras vin, comme la langue de son siècle le per-

<sup>(1)</sup> C'est bien le mot de Ramus: il oublie qu'il a fait de ces particules de, du, des, a, au, aux, des prépositions.

- mettait (1), ou tu ne mangeras de pain ny ne boiras de vin, comment aurait-il appuyé son raisonnement sur la présence ou l'absence de la négation?
- De, du, des, entre forment le superlatif avec plus, qui recoit alors larticle.
- En et es ont aussi quelque affection au nombre avec le verbe de repos, en au singulier, es au pluriel: il est en Egypte, es desers d'Arrabie (2).
- En toutefois et non es gouverne nous, vous, nos, vos, mes, tes, ses, qui.—En, local, nest guere toutefois devant les propres noms des villes; car nous disons bien: il est en chambre, en France, et non pas guere: en Paris, mais a Paris.
- » En est aussi postposé a me, te, se, nous, vous, et a toute tierce personne avec les verbes de mouvement local estans conjoins seullement a leur mesme personne. Ramus donne pour exemple : « je men vay, je men revien, je men retourne, tu ten vas.... Mais s'il n'y a pas ici un idiotisme, si en n'est pas un adverbe relatif, et s'il suffit qu'un verbe soit « verbe de mouvement local conjoint seullement a deux pronoms de mesme personne, pour justifier l'emploi particulier de en devant tous les verbes, il s'ensuivra que : je men dirige sera français (3).

Ramus n'a pas été cependant sans voir que en est un relatif comme y; de ce dernier il a fait un adverbe:

<sup>(1)</sup> Lui-méme, parlant des prépositions de, du, des, les regarde comme explétives dans j'ay bled et vin. — Voy. quelques lignes plus haut.

<sup>(2)</sup> Voy. plus bas, p. 324.

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 99, 100, 321.

pourquoi donc faire de en une préposition? Pourquoi surtout montrer l'emploi analogue de en et de y s'ils sont différents de nature? « En est relatif quelquefois, tout ainsi que y : il est fort malade, il en mourra; il s'en repentira; en voulez-vous?

- » En sert au gerondif: pleurer en riant.
- En a davantaige plusieurs facons de parler, comme: je pense en moy mesme; estre en possession pour posseder. Item par interrogation: en avez vous a moy? — Toujours des observations imparfaites. L'emploi particulier de en dans cette phrase n'a rien à faire avec l'interrogation: il en a, il en tient contre vous, suffisent à le prouver.
- « Sur a aussi quelque particularité, comme : estre sur la maison, sur larmee, sur les finances, pour estre surentendant de la maison, de l'armee, des finances.
- » Après avec le verbe substantif est mis pour le verbe actif, comme: il est après pour en scavoir des nouvelles, cest a dire il poursuit, il diligente.—Aultres fois il est omis, comme estant revenu, ayant aismé, cest a dire après estre venu, après avoir aymé.
- » Par est joint avec de pour de la part, comme : de par le Roy (1). Pour, avec linfiny present emporte quelque faculté au futur ainsy que nous avons dict de a.
- » Les aultres prepositions sont indifferemment de tout nombre et genre, avec larticle ou sans article. »

Ramus quitte ici brusquement l'examen des prépo-

<sup>(1)</sup> M. Génin a repris et soutenu la même thèse.

sitions en général, et entre dans l'étude de leurs emplois particuliers, devant les pronoms. Égaré par la confusion qu'il fait de certains adjectifs avec certains pronoms, quel et lequel, mien et le mien, et par cette erreur que les formes au, aux, du, des, sont des prépositions, Ramus embrouille de plus en plus son obscure théorie. Enfin il termine son chapitre par cette remarque générale: « La preposition avecques le cas gouverné est prinse souvent pour ladverbe de qualité: combatre en Hercule, proceder de prudence, vivre a la Francoyse, habillé a Lalemande, où vous entendez: a la mode ou façon (1).

Après avoir lu ce chapitre, on ne peut plus voir qu'une ironie dans l'exclamation flatteuse que se permet le Disciple : « Voila une singuliere syntaxe de nos prepositions! »

# DE LA SYNTAXE DE LA CONJONCTION.

- « Sensuyt la syntaxe de la conjonction. Elle est seullement en la convenance et lordre. Quelques conjonctions sont au millieu des sentences quelles conjongnent.
- La copulative et est mise devant toute lettre, comme bœuf et asne, frapper et blaisser.—Et sert quelquefois a indignation et despit.

Ramus donne ensuite un exemple de l'emploi de

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 101; voy. aussi, plus bas, dans ce volume, le chapitre de Rob. et de H. Estienne.

chacun des mots suivants, qu'il classe parmi les conjonctions: que, ou, pourtant que, aussy, doncques, si, combien que, et ensin autrement, comme dans cet exemple: « payez moy, aultrement je vous quitte.»

Les figures des conjonctions latines sont aussi françaises: • polysyntheton, cest quand la conjonction est doublee: ou boy ou va ten; asyntheton, cest quand la conjonction est ostee, comme: tu veulx courir, jouer, saulter, danser, follatrer; — veuilles non veuilles.

## DES FORMES DE L'ORAISON.

- « Il ne reste plus a dire que des formes de loraison. Ce reste est aussi du tout (tout à fait) semblable au latin, et a quatre principalles distinctions: souspir, demipose, pose, période (1).
- Souspir. cest une distinction de mot qui pourroit servir douteusement a lantecedent et au consequent, et se marque alnsi «/»; demipose cest une distinction de sentence imparfaicte, et se marque par le poinct moyen (2), ainsi « ». Pose, cest distinction de sentence parfaicte, joincte avec une aultre, et se marque par le poinct haut, ainsi « ». Periode, cest une distinction de sentence du tout absolue, et se marque par le point bas, ainsi « ». Quelques grammairiens, pour les

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 114.

<sup>(2)</sup> C'est-à-dire placé au milieu de la hauteur de la ligne.

poincts moyen et hault, ont introduict ung demy cercle et deux poincts, ainsi ,;, qui nest pas grand different. Vous aves toutes ces distinctions en ceste exemple:

. . . . . . . . . . . . . . . . filozofes de grande atorite / separet par penseg severement e vertuezement ses trods dspeses dtans en eles unies e konfuzes . Kar ils estimet etre profitable ısı se . ki et juste. wsi jujet ilz etre justę tut sę · ki et onete · Dot il fat koklurre · ke tst se · ki et onete · ke sela meme soet utile.

. . . . . . . . . . Aulcuns philosophes de grāde authorite / separēt par pēsee seueremēt et vertueusemēt ces trois especes estans en elles vnies et confuses. Car ils estiment estre prouffitable tout ce · qui est iuste. Aussi iugent ils estre iuste tout ce · qui est honneste. Dont il fault conclurre · que tout ce · qui est honneste · que cela mesme soit vtile (1).

- « Ce sont, continue Ramus, les distinctions vrayes et anciennes, tant des Grecs que des Latins, combien quelles soyent fort mal observees.
- Nous avons davantaige (2) les particulieres distinctions en interrogation, ainsi : «?».— En admiration,

<sup>(</sup>i) Nons avons donné, ligne pour ligne, le double texte de Ramus; par cet exemple on jugera de la disposition du livre entier.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 112.

ainsi: «!». — En union, ainsi: « •• »: passe •• volant; — en parenthese, c'est a dire interposition, ainsi par deux demi-cercles: «()».

Ici finit la grammaire de Ramus. L'esprit de système a égaré l'auteur; des observations incomplètes l'ont mal servi. Cependant comme son livre constate au moins des faits, s'il ne donne des règles, il sera utilement consulté. Grammairien philosophe, Ramus doit être étudié dans ce qu'il ne dit pas comme dans ce qu'il dit, car on peut être sûr qu'il a toujours eu, pour se taire ou pour parler, un motif, fondé ou non, mais qui est rarement l'ignorance. Les nombreux points de comparaison que nous avons fournis en plaçant en regard de son texte des textes contemporains, ont déjà donné lieu sans doute de faire cette observation, confirmée encore par l'utile commentaire de ses Ecoles Grammairiennes.

Ramus ne devait pas se borner à donner à la France une grammaire : « Jespere bien, lui dit son disciple, de ceste mesme liberalité, une largesse beaucoup plus ample : cest que la grammaire sera le premier des arts liberaulx par vous donné a nostre France, mais quelle ne sera poinct longtemps seullette, quelle natire après soy ses aultres compaignes. — Dieu vous face jouir dune telle esperance, » répond le précepteur, et c'est le dernier mot de l'ouvrage. Mais Ramus ne réalisa pas ce projet. — Sa grammaire parut l'année même de la Saint-Barthélemy.

# JEAN GARNIER. — JEAN PILLOT.

# ABEL MATHIEU (1).

Nous réunissons dans un même chapitre trois grammairiens qui, sans avoir obtenu la célébrité de Dubois, de Meigret ou de Ramus, méritent cependant de ne pas être oubliés. Destinés à l'enseignement, comme la grammaire de Robert Estienne, dont l'examen doit clore notre ouvrage, les livres de Jean Garnier et de Jean Pillot portent de nombreuses traces de cette inexpérience à laquelle le temps et des études plus indépendantes du latin pouvaient seuls soustraire

<sup>(1)</sup> Institutio gallica lingua, ad usum juventutis germanica, ad illustristimos juniores principes Landtgravios Hæssiæ conscripta. — Authore Joan. Garnerio. — Marpurgi Hæssorum, apud Jo. Crispinum, 1558. — 1 vol. in-12.

<sup>—</sup> Gallicæ linguæ Institutio, latino sermone conscripta, per Joannem Pillotum, Barrensem. — Parisiis, apud Jacobum Kerver, 1581. — 1 vol. in-8°.

<sup>—</sup> Devis de la langue françoyse, à Jehanne d'Albret, royne de Nararre, duchesse de Vendosme, etc., par Abel Mathieu, natif de Chartres. — A Paris, de l'imprimerie de Richard Breton. 1559. 1 vol in-8°. — Imprimé en caractères de civilité. — Une seconde édition, signée A. M., sieur de Moystardière, parut ches la veuve de Richard Breton. Cette édition est imprimée en caractères romains.

les savants; ce ne sont pas des réformateurs; ils disent ce qu'ils savent, comme ils l'ont appris soit de l'usage, soit, mais bien peu, des grammaires antérieures. Quant à Abel Mathieu, ce n'est point un traité grammatical qu'il a écrit, mais seulement deux dissertations sur la langue. De ci, de là, par quelques éclaircies, on entrevoit la grammaire; mais l'auteur n'est point un pédant, Dieu l'en garde! c'est un galant gentilhomme qui devise de la langue, plutôt qu'il ne disserte sur les règles du langage, et il est si jaloux de notre honneur national qu'il ne veut pas que nous en devions rien à d'autres peuples. Notre langue est à nous; les Grecs et les Latins n'ont rien à y voir. C'est un royaume habité par les dames, qui sont les voyelles, et des cavaliers, qui sont les consonnes, « lesquelles accompaignent, selon leur rang et ordre, leurs cinq dames au meillieu, à la fin et au commencement du mot (1). De voyelles et consonnes naissent des mots; les uns que nous appelons articles, l'auteur les appelle indices; d'autres, que nous nommons verbes, il les appelle nerss. A l'en croire, si l'on parle, c'est pour plaire à l'oreille; si l'on écrit, c'est pour charmer l'œil par des signes qui figurent sur le papier comme une agréable peinture.

On voit, par ces quelques mots, combien peu de fonds on peut faire sur les *Devis* d'Abel Mathieu. Cependant nous y avons pris quelques notes, et nous les joindrons à celles que nous avons recueillies dans

<sup>(1)</sup> Second Devis, p. 7.

les ouvrages plus sérieux de Pillot, et de Garnier surtout, qui sera notre principal guide.

Sans s'arrêter à définir la grammaire et son objet, Garnier et Pillot entrent en matière en comptant les lettres de l'alphabet français. Nous avons vingt-deux lettres: a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t,u, x, y, z. Les voyelles sont : a, e, i, o, u; les autres lettres sont consonnes. De celles-ci, Garnier s'occupe d'abord de k, x, z : k est une lettre grecque et non française; quant à x et z, «c'est contre toutes règles et toute raison que nous les mettons pour s à la fin des mots: » mais comme l'usage est le maître, la grammaire doit obéir. Pour les autres consonnes, les modernes les ont sagement retirées de tous les mots où elles ne se prononçaient pas, « si bien qu'aujourd'hui l'écriture s'accorde à la prononciation, c'està-dire que nous écrivons comme nous parlons (1). Une lettre cependant a résisté, c'est s qui tient du c et du z, et qui, si elle se prononce toujours devant les voyelles, est quelquefois muette devant les consonnes. Suivent quelques remarques: — sur l'equi a deux sons,

<sup>(1)</sup> Ce passage de Garnier mérite d'être cité, à cause de la date : « Gallorum enim antiquitas, quò suorum verborum seu dictionum gallicarum a latina lingua descendentium originem significaret, multas in scribendo literas retinuit, quas tamen in legendo omnino reliquit, quod tædiosum valde molestumque fuit lectoribus; atque linguam ipsam odiosam et difficilem omnibus peregrinis reddidit. Siquidem merito omnes conqueruntur, et ab ejus lectione abhorrent, quod aliter scribamus, aliter verò pronuntiemus. Quod quum animadvertissent moderni, linguam nostram repurgare cupientes, illas omnes fere literas expunxerunt: adeò ut jam scriptura per omnia fere ipsi pronuntiationi conveniat, hoc est ut ita scribamus quemadmodum loquimur. » — Le bon Garnier a pris son désir pour une réalité.

l'un aigu, l'autre grave: jugé (judicatus), juge (judex);
— sur le c, qui est doux devant e, i, et qui, devant a,
o, u, peut être doux ou dur; s'il est doux, nos modernes imprimeurs l'écrivent c; — sur le g, qui est dur
devant a, o, u, et sonne comme j devant e, i; — enfin,
sur l'u voyelle, qu'il faut bien se garder de prononcer
ou, car il y a grande différence entre sus et sous, rue
et roue: cette remarque s'adresse aux Allemands.

Suivent quelques lignes sur l'apostrophe qui tient la place des voyelles, excepté de l'é masculin, si on les élide à la fin des mots devant d'autres voyelles, ce qui est permis quand il n'y a pas danger d'équivoque.

Mathieu constate aussi l'usage de l'apostrophe. mais non sans poser toutes sortes de réserves avant d'introduire dans notre écriture un signe étranger: « Noz ancestres ont du tout ignoré ce signe de rejet en forme de demi-cercles «'», lequel on met à cousté des indices de masle et de femelle (des articles masculins et féminins) principalement, et des particules, aucunes foys des motz quant il fault confondre en la voix leur derniere letre avecques celle des cinq a part (des cinq voyelles) qui est après : ce que les Italiens ont pareillement en usage.... Les Grecs l'ont en singuliere recommandation et commune observance, et d'eulx l'avons pris et receu, sans qu'il soit necessaire a nostre escripture; aussi nest il gueres en usage, fors en la composition divulguee (imprimée) des autheurs. Toutesfoys je leur donne et donneray autant de credit que les gentilz espritz vouldront, pour honneur seulement

de la composition et escripture, et non pour necessité, ou que besoing en soyt. (1).

Enfin, Garnier arrive à parler des diphthongues: «Les Français ont trois principales diphthongues, ay, oy, æ, qu'ils prononcent généralement par e simple: mayson, orayson, foy, loy, Françoys, Angloys, cœur, œil, œuvres, etc.: et plût à Dieu qu'on les écrivît comme on prononce, meson, oreson, foé, loé, françoes, etc.! Mais l'usage s'y oppose. Quant à au, ei, eu, ou et ui, bien qu'elles soient diphthongues, je ne les compte pas comme diphthongues, parce qu'elles se prononcent comme elles s'écrivent (2). Nous disons en effet: feu, eau, peine, jour, nuit, etc.

Jean Pillot est plus complet. Son étude sur l'alphabet n'occupe pas moins de treize pages de son livre; nous les résumons : après quelques lignes sur les voyelles i et y qui se prennent souvent l'une pour l'autre, soit à la fin des mots, soit dans les diphthongues, l'auteur examine les diverses combinaisons des voyelles, lesquelles forment des diphthongues et des triphthongues.

Nos diphthongues sont AI ou AY: faire; — AU: autheur; — BI: peine, ceindre, un ceil d'œil (nictus oculi); BU: feu, flatteur; — OI ou oY: foy, trois, je congnoitrois; — UI ou UY: destruire, la nuict, nuyre. — Prononcez ai, ei comme la diphthongue latine æ;

<sup>(1)</sup> Second Devis, p. 26 v°; Mathieu a déjà plusieurs fois touché à ce sujet : premier Devis, pp. 24 v° et 25 v°; — second Devis, p. 16 v°.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 86.

la prononciation de oi ou oy fait entendre les deux lettre o, i. A cette liste on peut, si l'on veut, ajouter ie, qui, dans les finales en ien: sien, chien, etc., ne forme qu'une syllabe.

Nos triphthongues sont: EAU: beau; — OEI: ceil; — UEI: cueillir; — OEU: coeur, voeux; — UEU: gueux, gueule; — IEI: vieillesse; — IEU: mieux, yeux, lieu; — OUI: mouiller, pouilleux.

Du trêma. — Dubois avait déjà employé le trêma pour marquer la division de deux voyelles qui se suivent sans former diphthongue; il les marquait l'une et l'autre d'un point (1). Mais Pillot nous paraît être le premier de nos grammairiens français qui ait nettement indiqué l'usage de ce signe. Il l'avait emprunté à l'accentuation grecque; mais déjà on le trouve, dès 1526, employé en Allemagne (2); dans le système des points-voyelles en hébreu, il servait sous le nom de seri (3), zere (4) ou tsere (5) concurremment avec le sægol (··) et le seva ou schevá (:) pour représenter le son e (6). Les Italiens semblent l'avoir ignoré;

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, p. 22.

<sup>(2)</sup> A la première page de la Prosodie latine de Melanchthon on voit aér (1526). — A la suite du livre intitulé : Syntaxis Ph. Melanchthonis, Colonix, 1526.

<sup>(3)</sup> Alphabetum hebraicum, Par. ex officina Rob. Stephani, 1539.

<sup>(4)</sup> Alphabetum hebrascum, Par. apud P. Vidovæum, 1531. (Avec un frontispice de Geoffroy Tory.)

<sup>(5)</sup> Tabula in grammaticen hebræam, autore Nic. Clenardo, Par. apud Christ. Wechel, 1540.

<sup>(6)</sup> Remarquons à ce propos que les Allemands modernes ont remplacé par le tréma l'e qu'ils marquaient sur leur u (ou) pour lui donner le sens de l'u français.

les Espagnols s'en servaient et le nommaient créma (1). En France, le tréma semblait être plutôt réservé à l'imprimerie qu'appartenir à l'écriture courante; et si Fermel, dans son livre: la Science de l'Imprimerie, s'en occupait (2), la grammaire de Regnier Desmarais n'en disait rien, le P. Buffier en parlait trop peu (3), et Beauzée posait des difficultés sans les résoudre formellement (4). Pillot est plus hardi, et voici ses paroles, dont l'importance ressort de ce qui précède:

Comme les voyelles e et i sont le plus fréquemment employées dans les diphthongues, lorsqu'elles sont jointes à une autre voyelle sans former diphthongues, on les marque en dessus de deux points (notantur suprà duobus apiculis hoc modo), de cette manière : la veüe, la queüe (5), ruïne, païs (PATRIA), qui est par là (6) distingué de paix (PAX). Cette notation est empruntée des Grecs qui marquent ainsi les diérèses. - Plus loin, Pillot signale un autre emploi du tréma:

Le pays en paix, en hautesse et en gloire.
(ALAIN CEARTIER.)
Le paisan n'ayant peur des hannieres estranges. (RESNIER.)

<sup>(1)</sup> Voy. l'Ortografia de la lengua castellana, 1763, pp. 38, 42, 69 et p. 124.

<sup>(2)</sup> La science de l'imprimerie, 1 vol. in-4°, 1723. La page consacrée par Fermel au tréma est la meilleure qui ait été écrite sur ce sujet jusqu'à Beauzée.

<sup>(3)</sup> Grammaire françoise, 1" édit., 1709, nº 970, 974.

<sup>(4)</sup> Voy. l'Encyclopédie méthodique, Grammaire et Littérature, aux mots : diérèse, I (lettre), point, tréma.

<sup>(5)</sup> On remarquera que Pillot, malgré sa règle, place le tréma sur u.

<sup>(6)</sup> On trouve de fréquents exemples, et même au xvis siècle, du mot payson employé par nos poètes comme dissyllabe; au xvis, on trouve même pays monosyllabe:

<sup>-</sup> Cf. Quicherat, Versific. franc. p. 320, etc.

• Lorsque u consonne (v), dit-il, se trouve au milieu d'un mot, devant quelque voyelle, les imprimeurs de notre pays ont l'habitude de le marquer de deux points: il naüra (vulneravit), pour le distinguer de u voyelle: il n'aura (non habebit) (1). »

Lettre C et Ç. — C a le son de s devant e, i : cecy, et devant a et o, mais alors, surtout dans les livres imprimés, il est marqué ainsi : ç : sçavoir, façon, j'apperçoy. — Partout ailleurs il a le son du k allemand (2).

Lettre B.—Il y a deux sortes d'e: l'e masculin: aymé, félicité: il serait mieux nommé e latin; —et l'e féminin: justice, fortune. Ce dernier est soumis à l'apostrophe et à la synalèphe: par l'apostrophe, e n'est ni écrit ni prononcé, mais remplacé par'; par synalèphe, e s'écrit mais ne se prononce pas: il desire estre estimé se prononce: il desir' estr' estimé. Toutefois, l'e muet final

<sup>(1)</sup> Dans le dernier ouvrage qui ait paru au xvi siècle sur l'orthographe française, il est question « des points tremats qui marquent (les é, les i, les i tremats (qu'ils appellent); » l'auteur dit : « leüé, releüé, LECTA, RELECTA, cest accent [circonflex] (moyennant les deux petits points que l'on appelle tremats appliquez sur l'é faict différer la prolation de tels mots et leur orthographe d'avec leve, releve, LEVA, relleva; ainsi vedé, visa d'avec veve, vidua..., etc. » (La vrage orthographe françoise continant les reigles et preceptes infaillibles pour se rendre certain, correct et parfaict à bien parler françois, par le sieur de Pulliot. Paris, 1600, un vol. in-4°, oblong). — Ant. Oudin, dans sa Grammaire françoise, reconnait aussi que « i se marque de deux poincts pour le zéparer de l'a : naif, hair; » et pour u, il dit : « û marqué de deux poincts est voyelle : louer, jouer. Quelques-uns les mettent sur l'e qui le suit, ce que je ne trouve pas à propos, car ces points ne sont pas de l'essence dudit e. » (Edit. 1656, pp. 10, 11.)

<sup>(2)</sup> Antoine Oudin est le premier écrivain du xvii siècle qui reconnaisse au c un autre son : « c en ces mots Claude, second, secret se prononce vulgairement comme G. »— Cf. Ménage, Observations sur la lanque françoise, 2° part., 1676, p. 301.

d'un verbe se prononce quand il est suivi de ilou elle : desire il, desire elle (1)?

Il y a une troisième sorte d'e qui tient le milieu entre a et e comme æ des Latins, ay des Français : plaise à Dieu que nos imprimeurs le distinguent par quelque signe! — Cet e est celui qu'on trouve au commencement, au milieu ou à la fin des mots : pres, fenestre, aupres.

Abel Mathieu accepte, sinon la distinction des B, du moins la distinction des accents:

"J'entends, dit-il, qu'il n'y a point d'accent ou de quantité principalement en francoys (de peur que je naye le nez tiré) et que ce a esté par artifice non par necessité que nouvellement on a adjousté à l'escripture un gros , un agu , ou un renversé , a (pour) l'ornement d'icelle, ou par curiosité, laquelle coustume neantmoins jay approuvé et approuveray toute

<sup>(1)</sup> Le sieur de Palliot remarque que l'apostrophe ne peut se placer qu'après une des lettres suivantes : c, d, j, l, m, n, q, r, s, t; que ce signe pent remplacer l'e muet même devant les consonnes : encor'moins, etc.; et même aussi dans le corps des mots : quelqu'un, aujourd'hui, etc. -Cf. Ant. Oudin, édit. cit., pp. 49-51. Palliot trouve « indifferent » d'Introduire, entre le verbe et le pronom, un r pour éviter « ce que nous pourflons appeler l'entre-baillement ou vague, ou vuide son entr'ouvert; » il écrit: mange t' il, viendra t' il. (p. 5). — Oudin réclame positivement le r euphonique: pense-t'il, aime-t'elle, souffre-t'on (p. 1).-L'un et l'autre faisait une faute contre laquelle s'est élevé Vaugelas : « Si la verbe finit par une voyelle devant on, comme prie-on, alla-on, il faut prononcer et écrire un T entre deux : prie-t-on, alla-t-on; et quand il ne seroit pas marqué, il ne faut pas laisser de le prononcer, ni lire comme lisent une infinité de gens : alla-on, alla-il. Il est vrai qu'en cette orthographe du T on a accoutumé de faire une faute... c'est que tous impriment et écrivent alla t'on, mettant ainsi une apostrophe après le r qui est très-mal employée, parce que l'apostrophe ne se met jamais qu'en la place d'une voyelle qu'elle supprime, etc. » (Vaugelas, Remarques, avec les notes de Patra et de Th. Corneille. Paris, de Nully, 1738, t. I, p. 114.)

ma vie : au lieu dequoy les simples du passé, ignorans cest artifice, disoient la lettre e estre masculine ou feminine à la fin du mot.

Revenons à J. Pillot.

Lettre G. — Le g a trois sons: il sonne comme i consonne (j) devant e, i (1): gemir, gibeciere; comme g allemand (2), dans gland, grenier; d'une façon particuculière dans Allemagne, compagnon (3).

Lettre H. — La lettre H, après le c forme tantôt le son représenté en allemand par sch(4): chercher; tantôt le son k: chorde, cholere (5); tantôt H est aspiration:

<sup>(1)</sup> Ce son du j consonne et de g dans gemir, est propre au Français, et ne se retrouve dans aucune autre langue de l'Europe.

<sup>(2)</sup> Il fallait dire comme g dur allemand : car les Allemands ont aussi un g doux, qui se trouve dans certains mots, comme : Berg, cinigen, etc.

— Toutefois le son de ce g doux allemand est tout autre que celui de notre j ou g faible.

<sup>(3)</sup> Le son mouilié de gn ne se trouve ni en allemand ni en anglais. Il existe en italien représenté par les mêmes lettres : guadagnare, gagner; en espagnol, par n; en portugais et dans l'idiôme béarnais par nh. — Le sieur de Palliot, après avoir noté que gn sont très-souvent précèdés d'un i, ajoute cette remarque qui nous explique une orthographe très-répandue au xvii siècle : c'est que « l'i precedent se peut bien en quelques endroits changer en n; comme, en gaigneur, l'i qui se garde de gain se peut encore changer en n indifféremment : ainsi gaigneur ou gangneur.» — Rien n'est plus commun au commencement du xvii siècle que de voir iorrongue, besongne, etc., ainsi écrits.

<sup>(4)</sup> Le même son est exprimé en anglais par sh: I shall, — et en italien par sc: scemare (diminuer); mais il n'existe pas en espagnol; — en béarnais, s simple dans sens, seys, sizante, suc, se prononce comme notre ch. Du reste on sait que chirurgie, au xui siècle, s'écrivait sirurgie et avait peut-être la même prononciation. — Cf. Lespy, Grammaire béarnaise, p. 56. — En Auvergne, comme en Béarn, le son de ch pour s est caractéristique.

<sup>(5)</sup> Palliot parle aussi (р. 13, R°) de la lettre и des mots cholere, eschole, charactere, mechanique: « mais a telles dictions où seroit ainsi insérée ceste aspiration и avec le с, il seroit indifferent de l'obmettre ou l'y laisser.»

honte, harquebouze (1); d'autres fois il est muet : heure, honneur.

Lettre L. — La lettre l a un son dur, autre quand elle est employée seule que quand elle est redoublée (2). — Ex. : piler et piller, baler et bailler.

Lettre Q. — Jamais la lettre q n'est employée sans u: ces deux lettres forment le son k.—C'est ce que dit, en d'autres termes, Abel Mathieu: « Les autres consonnes, dit-il, ne sont jamais retifves, en quelque place qu'il plaist à leurs dames de les mettre et disposer, fors et reservé q, lequel est obstiné à preceder u et refuse à faire honneur et compagnie aux autres, sinon quil accede audit u, mais aussi en sert il deux. Il a souvent le son de la prononciation semblable à c, joinct avec l'une des dames, comme nous disons : ca-pitaine..... Mais quelcun me dira: Pourquoy, si la prononciation sonne commodement q en telz motz, l'escripture aussi ne la elle receue? veu que facilité sen ensuyvroit [et] applaudissement à nostre langue: autre

<sup>(1)</sup> Oudin semble être le plus ancien grammairien qui ait remarqué l'aspiration de n dans le corps des mots. Il cite pour exemples : souhase, apprehender, dehors.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu plus haut les tentatives des réformateurs pour remplacer par un seul caractère la combinaison ill qui représente l mouillé propre aux Français, aux Italiens, aux Espagnols et aux Portugais, mais inconnu aux Angiais et aux Allemands. Cf. ci-dessus, pp. 137, 196. — An xviii\* siècle, on voit reprendre le même projet par Urbain Domergue, etc. Voy. Journal de la Langue française, n° du 14 mai 1791, pp. 234-235. Palliot veut qu'on reste fidèle à l'ancienne et commune orthographe et que l'on conserve ill « sans que ces beaux novaliseurs ou reformateurs nouveaux de l'antienne escriture, par une je ne sçay quelle debibus fanfreluchée à leur mode, ayent à s'emburlucoquer tout le cerveau et nous encornifistibuler le nostre à la recherche de leurs nouvelletez. » — Le fin langage!

raison ne puis assigner que la coustume.  $\rightarrow$  — Plus loin il revient sur cette théorie : « Aussi feroit k, s'il estoit receu. Mais estant de forme et de son plus Grec que Rommain ou Françoys, il est dejecté de la vraye congregation de noz letres (1). »

Lettre R. — Cette lettre canine (2), surtout à la fin des mots, a un son trop dur pour des oreilles françaises qui sont, dit ailleurs Pillot, très-amoureuses de l'euphonie: aussi la remplacent-ils souvent par s(3). Ce changement, la délicatesse des mignardes Parisiennes le fait partout; ainsi elles disent: peze, meze, pour pere, mere (4). Mais ceux qui parlent bien adoucissent la rudesse de r en lui donnant une sorte de son mixte ou en le prononçant si peu qu'on l'entend à peine: ce qui toutefois ne se fait jamais au milieu des mots.

. . . . Sonat hic dente canina Littera.

(PERSE, sat. I.)

<sup>(1)</sup> Sur l'emploi du k, voy. ci-dessus, p. 202.

<sup>(2)</sup> Comme disaient les Latins :

<sup>(3)</sup> Souvent aussi on supprimait a, soit dans le corps des mots: mecredy, abre, mabre; Oudin le dit, Ménage le confirme, et la prononciation angevine le prouve encore; — soit à la fin des mots, et Oudin cite: le verbes en er et en ir, mais c'était de sa part une innovation; puis les mots premier, dernier, les termes de dignités et de métiers: conseiller, barbier, etc.; puis encore: mouchoir, miroir, porteur, couppeur, faiseur. Dans plaisir, desir, souvenir, n était indifféremment admis ou rejeté; de même dans monsieur ou messieurs, mais on préférait ne pas prononcer .— Thomas Cornellle, dans ses Notes sur Vaugeias, remarque que « dans le discours familier, on prononce notre, votre, sans y faire sentir l'a, et l'on dit notre dessein, votre résolution, comme si l'on écrivoit note dessein, votre resolution. (T. III, p. 77). En Anjou et dans tous les patois congénères, la prononciation néglige a de rotre, notre.

<sup>(4)</sup> Cf. ci-dessus, Dubois, p. 20; et 282. — On lit dans la Grammaire de Oudin: « Chaire vulgairement se prononce chaixe, et ce dernier est plus receu parmy les courtisans. »

Lettre s. — Entre deux voyelles, s se prononce comme z: raser, maison; prononcez: razer, maizon. Mais dans haulser, danser, l'on prononce s ferme (1).

Abel Mathieu, qui devait être un calligraphe, se pose en défenseur de l's, même quand elle ne se prononce pas: Elle sert à l'escripture d'ornement et d'ampliation; dautant que lœil se recree en la peinture qui a plusieurs couleurs, aussi faict il en lescripture paree de diverses figures et ornee de letres. — Au même titre, il faudra conserver l'h et l'y, « ne deussent ils servir que d'ornement et figure a nostre langue, et pour la multiplier de forme et de grace, suyvant la similitude dont jay usé de lœil a la peinture.

Lettre T. — La lettre t, outre le son propre qu'elle a, se prononce comme c dans les mots dérivés des vocables latins en io: diction, prononcez diccion. Ainsi même écrivent les gens qui ne savent ni le latin ni l'orthographe française; ainsi font quelques savants, qui imitent, et pensent qu'on doit imiter en cela les ignorants (2).

Lettre x.—A la fin des mots, x ne diffère en rien de

<sup>(1)</sup> Au xvii siècle, c'est dans la Grammaire de Oudin qu'il faut chercher les mellieures indications sur la prononciation de l's: nous ne pouvons transcrire le long chapitre qu'il consacre à cette lettre. — Le sieur de Palliot remarque que le peuple de Paris dit mon courin, ma courine, au lieu de mon cousin, ma cousine, mettant a pour s comme il met s pour a dans mese, frese, etc. — Cf. ci-dessus, p. 281.

<sup>(2)</sup> Oudin dit d'une manière plus générale, et avec raison : « T devant les syllabes ia, io et le prend le son de l's : patience, intention, devotieux, partial, etc. » — Il remarque aussi la prononciation ferme du T dans les nombres depuis vingt-deux jusqu'à vingt-neuf, bien qu'il soit suivi d'une consonne.

s (1); au milieu, x est une lettre double (2), en français comme en latin.

Lettre z. — Le z, dans le corps des mots, a le son de l's entre deux voyelles; à la fin, il ne diffère en rien de s (3); il ne se redouble jamais.

Des lettres muettes. — En français, un grand nombre de lettres s'écrivent qui ne se prononcent pas. Des gens fort savants commencent à ne plus les écrire, et, peu à peu, on arrivera sans nul doute à supprimer entièrement ces caractères inutiles (4).

<sup>(1)</sup> Oudin fait, avec raison, quelques exceptions, et cite fix, prefix, perplex, mots dont les modernes ont modifié l'orthographe, puis linx, thorax, phenix.

<sup>(2)</sup> Palliot cite les mots sixieme, dixieme, inexorable, examen où x prenaît le son de s. — Des mots taxe, maxime, il rapproche lexive. Il attribue une prononciation analogue à exemple, exempt, exil, exercice, excommunié, soixante. Mais Oudin note entre ces mots plusieurs différences: selon lul, x dans exemption, exaucer, exorde, exil, se prononce comme s; dans Alexandre, extravagant, comme cs; dans excuser, expliquer, excommunier, exquis « et leurs descendants, » comme s simple: escuser, espliquer, etc.; comme ss double dans soixante, soixantieme, Auxerre, lexive, Luxembourg, Bruxelles.

Cette dernière prononciation est celle que l'on donne, dans les patois du sud-est et en Italie, non-seulement à l'x, et au double ce représentant x, dans Alexandre, accent, accès, mais encore à la double bs dans absence, etc., qui se prononcent assent, assès, assence, à l'imitation de l'italien assenza, Alessandro, etc.

<sup>(3)</sup> Palliot dit à ce sujet : « Les e masculins, à la fin des motz au pluriel, sont toujours fermez du s, tant aux noms qu'aux verbes. » — Cf. Alphabets françoys, latin et grec... Rouen, L. Loudet, 1620, in-12, p. 52.

<sup>(4)</sup> Le grand Dictionnaire françois-flamen, Rotterdam, 1618, in-4°, et le Dict. flamand-franc. correspondant, imprimés par Wæsberghe, à Rotterdam, d'après les lexiques antérieurs de Glaude (sic) Luiton, Gabriel Meurier, Matthieu Sasbout et Leon Mellema, est un ouvrage fort important à consulter pour la connaissance des lettres muettes dans la prononciation du français: il les marque toutes d'un signe particulier. Le livre est en outre précédé d'une « brieve instruction des lettres qui ne se prononcent point; » des instructions de ce genre se lisent aussi dans les Alphabets franç, latin et grec cités à la note précédente.

Ici Pillot donne les exemples suivants, que nous reproduisons. On verra que si l'usage lui a donné raison quelquefois, l'auteur a souvent poussé son système jusqu'à un point où les modernes n'ont pas cru le devoir suivre.

I: bailler (hiare), assailly; — B: plomb, je doibs, presbtre; — C: un poinct, sainct, faict; — D: adjoindre, admonester; — B: je mengeay, séel (sigillum); — F: briefvement, affection;—G: besoing, congnoistre; — H: honneur, homme; — N: ayment, disent; — P: compte, escripre; — R: arrester; — S: estre, maistre, masle; — T: lettre; — V (u): quatre, langue (1).

<sup>(1)</sup> A la suite de cet examen des lettres, nous aurions aimé à trouver des règles précises sur l'emploi des capitales. Garnier, Pillot et Mathieu gardent le silence à ce sujet. Mais le sieur de Palliot nous renseignera :

<sup>«</sup> LETTRES CAPITALES sont notamment requises à l'escriture pour n'en faire lictiere, comme l'on dit, et jonchée à s'en servir indiscrettement et à tous propoz, sans qu'il y en ayt occasion ny subject. On sçaura quand il eschera d'en user si l'on entend leur signification. Elles s'appellent capitales, à capite, parce qu'elles se mettent en teste et au commencement des escritz : comme elles peuvent servir d'inscriptions, d'épitaphes, de titres en quelque sorte et maniere que ce soit. Mais leur usage en ceste qualité ne porte ny accentz, ny tiltres, ny trematz, ny c à queue, ny autres telles particularites qui conviennent aux petites lettres. S'appliquent en frontispices de bastimentz, en chiffres, festons, guillochiz, faces de livres, commencementz de chapitres. Servent encores en tous commencements de clauses et periodes, de vers et de noms propres. — Noms propres sont de quatre sortes : 1° des Personnes...; 2° des Lieux...; 3° des Temps, comme des Saisons de l'Année, des Mois, des Jours de la Semaine, des Festes solennelles et autres jours remarquables...; 4° Noms propres des Choses, comme des Arts et Sciences, des principaux Noms et Termes dont elles usent, des Escrits celebres de divers Authours, des Cieux, des Astres, des Elementz, des Vertuz, des Actes mémorables, des Assemblées notables, comme ce terme d'Eglise qui signifie Congregation. Plus, des Duchez, Comtez, Marquisatz, Baronnies, Seigneuries, des Institutions d'Ordres et Milices de Chevalerie, Ambassades, des Jeux et exercices publics, des Monstres, des Fleuves, des

Remarque. Quand une consonne est redoublée, on la prononce simple; mais la voyelle précédente est trèssouvent allongée; ce qu'on remarque dans je verray où l'e est long tandis qu'il est bréf dans je feray (1).

#### DES PARTIES DU DISCOURS.

Garnier et Pillot comptent huit parties du discours: Carnier, qui veut rester dans les limites de nombre posées par les grammairiens latins, ne sépare pas l'article du nom; Pillot imite les grammairiens grecs, et fait de l'interjection une variété de l'adverbe. Tous deux confondent le substantif et l'adjectif.

Dans l'examen qu'ils font l'un et l'autre de ces huit parties d'oraison, Garnier est bien supérieur à Pillot. Après avoir défini et classé les diverses espèces de chacune des parties du discours, et, pour les mots variables, après avoir fait connaître les modifications qu'ils peuvent recevoir, il donne avec une parfaite clarté ses observations et ses règles : aucun autre grammairien ne procède avec une méthode plus sûre et plus claire. Pillot est à la fois plus confus et moins complet.

Rivieres, des Montaignes, des Ventz, des Evenements de toutes et chacunes les choses plus remarquables qui soient arrivées par l'Univers. »

<sup>—</sup> Palliot eût eu plus tôt fait, il faut en convenir, d'énumérer les mots qui ne prennent pas de majuscules.

<sup>(1)</sup> Abel Mathien n'écrit jamais autrement que : je fairay, je fairois : « Ledit payement que je vous fairay sera en monnoye ayant cours au pays, non faulse ny adulterine. » — 2° Devis, p. 2, verso.

## DE L'ARTICLE.

Garnier et Pillot parlent assez peu et assez mal de l'article; pour eux, la principale fonction de l'article est de faire connaître le genre du nom qui suit. Mathieu attribue aussi aux articles la propriété de marquer le nombre des noms qui, au pluriel, ne changent pas la terminaison de leur singulier: «Je les appelle indices, dit-il, pour se qu'ilz denotent les sexes. Et si aux noms propres, auxquelz ils n'ont point d'adjonction, une qualité ou difference s'associe, lesdictz articles precederont ladicte qualité ou difference, comme nous disons: Alexandre le Grand, le saige Salomon, Diane la pudicque.»

Pillot et Garnier prêtent à l'article une déclinaison qu'ils disposent ainsi l'un et l'autre (1):

| SINGULIER:           | Nominatif.   | Génitif.   | Datif.    |
|----------------------|--------------|------------|-----------|
| masculin:            | le,          | (de), du,  | (d), au,  |
| féminin :            | la,          | de,        | à,        |
| PLURIEL, pour les de | our genres : |            |           |
|                      | les,         | (dc), des, | (d), aux. |

Quant aux autres cas, selon Pillot, l'accusatif est semblable au nominatif; l'ablatif, au génitif; au lieu du vocatif on emploie l'adverbe o, qui du reste s'exprime rarement en prose. — Au datif, à doit toujours être marqué de l'accent grave: Pillot est le premier auteur qui ait posé cette règle.

<sup>(1)</sup> Nous avons mis entre parenthèse les particules ajoutées par Pillot à celles qu'avait données Garnier.

Par le tableau qui précède on voit que le féminin, au génitif et au datif, est marqué par de ou par a (1): en effet ne dit-on pas: le maintien de femme, couture de robe, etc.? Cependant Pillot consent à mettre deux articles, non au pluriel, car on ne dit ni de les hommes ni de les femmes, mais seulement au singulier,—1° devant les noms féminins: le maintien DE LA femme; — 2° devant les noms masculins commençant par une voyelle ou une h muette: la prunelle DE L'œil; le jugement DE L'homme.— Pillot termine par cette remarque qu'il est fort élégant de former un nom d'un infinitif accompagné de l'article (2): le boire, de boire, à boire, etc.: par où l'on voit plus formellement encore qu'à ses yeux de et à sont purement articles, et non prépositions.

Garnier, en qui nous trouverons ailleurs un meilleur guide, est ici complétement égaré. Qu'on en juge. Voici ce qu'il dit de l'article, au milieu de ses observations sur le nom, avec lequel il le confond:

1. Tous les noms, pronoms et participes sont indé-

<sup>(1)</sup> Vaugelas et ses commentateurs Patru et Thomas Corneille, ce dernier au nom de l'Académie française, rangent aussi de, d parmi les articles; Oudin en fait des articles indéfinis, et cette erreur, suivie par le P. Chifflet et le P. Buffler, ne semble pas avoir été combattue avant l'abbé de Dangeau et l'abbé d'Olivet.—Voy. Opuscules sur la langue françoise par divers académiciens. Paris, Brunet, 1754, in-12, p. 233; et Remarques sur la Langue françoise, par l'abbé d'Olivet. Paris, Barbou, 1771, pp. 139 et suiv.—Cf. Grammaire générale raisonnée de Port-Royal, combattue dans la Grammaire franç. de Regnier Desmarais.

<sup>(2)</sup> Tous nos anciens grammairiens ont parlé de cet infinitif substantivé, comme le nomme J. du Bellay (Cf. p. 239, note 1). Il est d'un usage régulier en italien et en espagnol. Mais en béarnais, il a des emplois bien plus caractéristiques dont nous reparlerons dans le chapitre des Estiennes—Cf. ci-dessus, pp. 27, 45, etc.

clinables en français; l'article seul se décline aux deux genres et aux deux nombres.

- 2. Aux noms appellatifs (ou communs) nous préposons toujours un article de même genre, pour tous les cas et nombres; cette règle s'observe aussi aux cas obliques, mais jamais aux cas directs des noms propres ou appropriés. Sont appelés noms appropriés les noms appellatifs qui sont comme déterminés et restreints par un nom propre ou par un pronom, comme monsieur Louis, maistre Jeun, cest homme, ta mère, etc.
- 3. Les noms propres et appropriés repoussent l'article masculin, et affectent l'article féminin. Nous disons en effet: l'Évangile DE Jésus-Christ, et non DU Jésus-Christ; donne cela A Philippe, et non AU Philippe; la doctrine DE cest homme est bonne, et non DU cest homme.

   Ainsi ces noms propres et appropriés suivent toujours la règle des noms féminins.
- 4. Et de même que les noms propres n'ont pas de pluriel, les noms appropriés au pluriel rejettent les articles pluriels et prennent les articles singuliers du cas où ils sont. Ex. : la faveur DE mes amis, et non DES mes amis, etc.
- 5. Les noms appellatifs féminins prennent, aux cas obliques, outre l'article de ces cas obliques, l'article de leur nominatif, mais au singulier seulement, et non au pluriel. Ex.: donnons honneur A LA parole de Dieu, et non A parole, etc.

Il en est de même pour les noms masculins commençant par une voyelle; mais dans ce cas on recourt toujours à l'apostrophe, pour éviter le choc des voyelles. Ex. : garde-toy bien DE L'homme flatteur.

On ne peut se tromper de meilleure foi ni avec plus de conscience; mais ces singulières théories ne nous ont pas paru susceptibles de discussion, et nous n'avons pu que les exposer dans toute leur simplicité. Mais c'est bien le lieu de remarquer, avec l'abbé de Dangeau, que cette confusion des articles et des prépositions « cause une grande obscurité dans les grammaires ordinaires (1). »

#### DU NOM.

Abel Mathieu se place à un point de vue plus élevé que Garnier ou Pillot: « Le monde, dit-il, et tout ce qu'il contient est appellé par son nom ou par un nom general: soleil, éléments; sont les personnes ou les choses soubz lesquelles je comprends toutes creatures et tous animaux et sans ame, et ce qui est de nature ou d'art. — Lesdictz noms viennent aux personnes et aux choses par imposition d'hommes qui les ont inventés et assis à chacune diversement.

Les François ont donné les noms aux personnes et aux choses de masle ou de femelle, tant seulement.

— C'est aussi ce que dit Garnier : « Les Français n'ont que deux genres, comme il n'y a que deux sexes. ▲

<sup>(1)</sup> Voy. Opuscules sur la langue franç., p. 233.

Mathieu signale ensuite une mode qui tendait alors à s'introduire; il la blâme vivement et avec raison:

« Aujourdhui se forme un abus en ceste langue touchant les indices (articles) de motz, lequel vient, comme je croy, de la communication des estrangers; car ceulx qui en ont part veulent réduire leur parler, touchant lesdits indices, à la suite du latin, et contrevenir à la multitude, qui prend un autre sexe à son usage.... Je conseille de suyvre, en cela et partout, le peuple et la multitude.....

» Lesditz noms ou termes commancent par les cinq dames a, e, i, o, u, et y finissent, ou par les consonantes nagueres nombrees; et sont propres ou generaulx, comme homme, cheval, et nont que deux variations, l'une au nombre d'un, l'autre au nombre de deux ou plusieurs: et quant au nombre d'un, il est toujours manifeste et na aucune difficulté; quant au nombre de beaucoup, il est à juger en deux sortes, cest assavoir es noms finissans par l'une des cinq [dames]; y adjoutant à la fin la lettre s, la variation se faict, et quelquefoys y adjoutant x, specialement quant u est la derniere du mot : oyseau, oyseaux.... Sont infiniz motz françois, propres ou non, et de propres estrangiers, lesquels n'ont variation de beaucoup, mesmement ceulx qui ont s, en quoy l'on cognoist la difference des nombres par les indices (articles) mis devant.

Rien de mieux n'a été dit par Garnier ni par Pillot. De plus, Mathieu a évité, par son silence, de tomber dans l'erreur commune à tous les grammairiens du même temps qui avaient grand'peine à se tirer de l'embarras où les jetait la confusion du substantif et de l'adjectif (1): si ce silence est volontaire et raisonné, il est fâcheux que Mathieu ne l'ait pas défendu.

Mathieu ne parle pas non plus des déclinaisons; Garnier, qui n'en admet pas et qui dit: A quoi bon des déclinaisons, où il n'y a rien à décliner? ne donne pas moins, comme Pillot, des exemples de mots comme docteur, doctrine, sainct, saincte, qu'il fait passer, à l'aide de l'article, par les trois cas qui remplacent chez nous les six cas latins: pour lui, c'est même la principale fonction de l'article, de marquer les cas, c'est-à-dire le rôle des mots dans la proposition; et on comprend cette erreur en pensant que parmi ses articles il ne range pas seulement le, la, les, mais aussi à et de.

Pillot semble copier Garnier quand il divise les noms en noms propres et en noms communs, et ceux-ci en substantifs et en adjectifs. C'est à cette dernière classe de noms, les noms adjectifs, que s'appliquent, dans les deux auteurs, les règles relatives aux degrés de comparaison, règles littéralement copiées sur Garnier par Pillot (2). Nous formons le com-

<sup>(1)</sup> Cette confusion dans laquelle sont tombés encore Oudin, Vaugelas et ses commentateurs, le P. Chifflet, le P. Buffler, d'Olivet, Dangeau et mille autres, n'a été bien nettement dissipée que dans la Grammaire de Beauxée. Voy. aussi les articles de ce savant grammairien dans l'Encyclopédie méthodique, aux mots substantifs, adjectifs, etc.

<sup>(2)</sup> On en jugera par ce rapprochement: — Garnier: « Comparationes Galli non habent, sed illas circumscribunt per istas quas particulas plus et res. Comparativum efferunt per suum positivum, præposita particula

paratif en plaçant plus devant le positif, et le superlatif en plaçant très. Sont exceptés par Garnier les adjectifs bon et mauvais, qui ont un comparatif irrégulier, meilleur, pire, mais dont le superlatif est régulier: très-bon, très-mauvais. — A ceux-ci Pillot ajoute petit, moindre, tres petit. — Cette forme: « le plus heureux de tous » est pour les deux auteurs un comparatif (1).

Pillot continue à copier Garnier quand il parle ensuite des adverbes et des prépositions qui peuvent recevoir le comparatif et le superlatif: prudemment, plus prudemment, tres prudemment, adverbes; pres, plus pres oultre, plus oultre; ces derniers mots sont des prépositions et n'ont pas de superlatifs: on ne dit pas tres pres, etc. (tres pres non est in usu.)

Ici, toutefois, Pillot intervient, et fait une remarque qui lui est personnelle, ou du moins qu'il n'a pas trouvée dans Garnier: « Quelques-uns, dit-il, voulant enrichir notre langue, lui donnent un superlatif à l'imitation des Latins; ils disent pour tres sçavant, sçavan-

plus; superlativum verò præposita particula tres. Itaque comparativi propria nota est plus, superlativi verò tres. »

Pillor: « Latini paululum immutato positivo comparativum et superlativum formant; sed Galli, ut Hebræi, utrumque circumscribunt: comparativum quidem Galli per positivum suum et particulam plus, id est magis; superlativum autem, præposita syllaba tres. Ergo comparativi nota est plus, superlativi tres. »

<sup>(1)</sup> Oudin: « en cette phrase : le plus ignorant du monde ou de la terre, il (le comparatif) peut passer pour superlatif. — Chifflet : « Quand le comparatif a l'article devant luy, il devient superlatif : C'est le plus riche de la ville. — Buffler : « le superlatif defini demande le génitif, et on y ajoute souvent le mot du monde, comme : le plus savant du monde. » — Cf. Grammaire de Regnler Desmarais, édit. 1705, p. 185.

tissime; pour tres bon, bonissime; pour tres reverend, reverendissime (1). Ces formes sont dues à la cour, dont l'autorité est telle qu'il vaut mieux se tromper avec elle que de bien parler avec les autres, et que l'on a toujours raison avec ce mot : « elle l'a dit. »

Enfin Pillot et Garnier parlent, mais fort peu, des diminutifs, dont l'emploi, dit Pillot, est très-élégant.

Nous avons déjà traduit, en parlant de l'Article, les cinq premières des *Observations* que donne Garnier à la fin de son chapitre du Nom; nous continuerons à le résumer.

- 1. Dans les genres des noms, les Français imitent ordinairement les Latins, faisant en outre masculins les noms neutres du latin (2).
- 2. Dans tous les adjectifs, le féminin se forme du masculin par l'addition d'un e: bon, bonne; mauvais, mauvaise; blanc, blanche; il en est de même pour tous les participes actifs ou passifs: aimant, aimante; aimé, aimée (3). Quelques adjectifs terminés par e muet: sage, juste, etc., ne varient point; il ne s'ensuit pas qu'ils soient d'un genre moyen ou commun, car le français ne reconnaît nullement ce troisième genre.
- 3. Les adjectifs employés seuls prennent, à tous les cas, les articles du genre et du nombre qui convient

<sup>(1)</sup> On lit encore dans Oudin: « Nous empruntons de l'Italien doctissime, excellentissime, grandissime, ignorantissime, illustrissime, reverendissime, pissime, sanctissime et serenissime. » — Cf. cl-dessus, p. 74, 135, 221.

<sup>(2)</sup> Cette règle est la 6° dans Garnier.

<sup>(3)</sup> Nous traduisons littéralement; mais on voit que, dans tous les exemples cités, le féminin n'est pas formé par la seule addition d'un e.

aux substantifs alors sous-entendus: le blanc est meilleur que le rouge, s.-ent. vin; ne porte point envie aux meschants et ne mesdy point des bons, s.-ent. hommes.

- h. Les noms d'arbres sont masculins; de fruits, féminins: le noyer, la noix.
- 5. Les noms français terminés en al ont le pluriel en aux: cheval, chevaux; égal, égaux.
- 6. En parlant de chair, de poisson ou d'argent, le français emploie ordinairement le singulier : chair et poisson est viande de commissaire, dit-on, etc.
- 7. La langue française forme un grand nombre de mots du latin, soit en ajoutant ou retranchant certaines lettres ou syllabes, soit par transposition, etc.
- 8. Il y a trois sortes de noms de nombre en français, comme en latin: 1° le nombre cardinal: un, dix, soixante, huitante, cent, etc.; 2° le nombre ordinal: unieme, deuxieme, troisieme... etc.; nous disons aussi: premier, second, tiers, quart, quint, sans aller au delà; 3° le nombre adverbial, qui se forme du nombre cardinal, ou qui n'est autre que celui-ci suivi de la particule sois: une sois, deux sois, etc.
- 9. Le mot caput, dans le sens propre, se rend par teste, comme: ma teste me fait mal; mais au figuré, par chef, ainsi: Christ est le chef de l'Église, etc.
- 10. Comme Dieu est un, ce mot Dieu est regardé comme un nom approprié, et rejette l'article, comme les noms propres, à moins qu'il ne soit suivi d'une épithète: Dieu a parlé, le Dieu fort, juste et misericordieux, etc.
  - 11. Quant à l'ordre des mots, les Français placent

toujours les substantifs avant les adjectifs: le vin blanc et non le blanc vin (1); et les cas directs devant les cas obliques: la main de Jean et non de Jean la main. — Et en cela les Français suivent la nature, qui demande la substance avant l'accident (2). — Exceptez bon et mauvais qui se placent indifféremment avant ou après le nom.

12. L'ablatif d'instrument (3) se marque ordinaire-

Oudin donne les mêmes règles. Mais aux adjectifs de couleur, il ajoute les adjectifs de nation : chapeau gris, gentilhomme françois; — aux déterminatifs, il assimile « les adjectifs de louange, blasme, quantité et de bonne ou mauvaise condition ; un gros soulier, bon cheval. »

Le P. Chifflet reprend Oudin sur ce dernier point: « Je m'etonne, dit-il, qu'un certain grammairien qui a composé une grammaire assez bonne, et la meilleure de toutes celles que j'ay pu voir, ait fait là-dessus cette règle si générale... Certes il paroist bien que cest homme, et que j'estime beaucoup, n'avoit pas l'expérience qu'il faut avoir pour estre bon grammairien. » — Suivent des règles qui n'ôtent rien de la confusion : Chifflet, cependant, n'a rien négligé pour être complet : « Avant de former les règles de ce traité, dit-il, j'ay parcouru et examiné tous les adjectifs de la langue françoise. »

L'abbé d'Olivet, qui jugeait le même travail impossible, se tire d'embarras en disant que « quand il s'agit d'une langue vivante, le chemin de l'usage vaut miera que celuy des préceptes. »

- Le P. Buffler essaye aussi de donner quelques règles générales ; l'Encyclopédie méthodique, qui juge la difficulté au même point de vue que l'abbé d'Olivet, donne cependant quelques règles, énumère beaucoup d'exemples. Mais de toutes ces théories, la conclusion la plus claire est qu'on ne peut rien conclure, que l'usage est maître, que l'oreille est juge.
- (2) .... Aunque es conforme al órden y construccion natural que el sustantivo preceda al adjetivo,... se puede, y aun muchas veces es conveniente, invertir este órden natural, posponiendo el sustantivo al adjetivo. » Gramática castellana, 1771, p. 330.
- (3) En latin, on met à l'ablatif le nom de l'instrument à l'aide duquel une chose se fait.

<sup>(1)</sup> Quelle doit être la place de l'adjectif par rapport au substantif qu'il qualifie? — Vaugelas ne donne de règles générales que pour deux classes d'adjectifs: ceux qui marquent la couleur se placent après le nom; les déterminatifs, possessifs et numéraux, se placent avant le nom. La place des autres ne se règle que par l'usage et l'harmonie du discours.

ment par la préposition par et l'accusatif: nous sommes rachetez par le seul sang de Jesus Christ; quelquefois cependant, par l'accusatif et la préposition de, comme: o Seigneur, remply nos cœurs de ton Sainct Esprit.

13. Pour demander ou indiquer une partie de quelque chose, nous employons non l'accusatif, comme en latin, mais le génitif avec son article: donnez moy du pain; si l'on veut la chose entière, on emploie l'accusatif: prestez moy vostre cheval, vostre cousteau, etc., parce que ces objets ne peuvent se partager, et nous n'en pouvons prendre une partie sans les autres. Pour ce motif, nous disons: donnez-moy le pain, le vin, l'argent, quand nous voulons tout le pain, tout le vin, tout l'argent (1).

#### DU PRONOM.

Les pronoms sont, en français, ce qu'ils sont en latin. — On les divise en trois classes : les démonstratifs, les possessifs et les relatifs.

Les pronoms, dit Garnier, se déclinent comme les noms, à l'aide des articles (2); pour le prouver, il décline successivement les sept pronoms de la première classe: 1° je ou moy; — 2° tu ou toy; — 3° soy; — 4° ce,

<sup>(1)</sup> Aucun grammairien n'a mieux compris et mieux expliqué les principes exposés ici par J. Garnier. Oudin n'a pas même indiqué la règle. Regnier Desmarais tombe dans l'absurde (voy. sa Grammaire, p. 160 et suiv.). — Cf. Chifflet, 1700, pp. 17 et 18; Buffler, Grammaire, p. 133 : de l'article mitoyen ou partitif, etc.

<sup>(2)</sup> On se rappelle que Garnier confond avec l'article les prépositions de, d.

qui devient cest devant une voyelle; le féminin est ceste; au pluriel, le masculin est ces ou ceux; le féminin ces ou cestes (sic); — 5° il ou luy, féminin, elle; pluriel masculin: ils, eux, leurs; féminin: elles, leurs; — 6° leur, qui est des deux genres et qui s'emploie quand il s'agit d'une seule chose en particulier: ces gens ont perdu tous leurs biens et exposé leur vie, etc.; — 7° celuy, celle, ceux, celles.

Ces pronoms admettent parfois une composition, aux deux genres et aux deux nombres, comme : cestuy-ci, celuy-la, ceux-ci, ceux-la, ceste-ci, celle-la, cestes-cy, celles-la: leur signification est la même, mais leur emploi est différent.

Jusqu'ici nous avons suivi exactement Garnier; nous devons même faire remarquer que nous avons reproduit son orthographe en mettant des traits d'union entre les deux parties de ces derniers pronoms, ce que n'a pas fait Pillot; celui-ci rachète cette légère infériorité en admettant dans ses modèles de déclinaison les formes me et te que Garnier avait omises.

Les pronoms de la seconde classe, pronoms possessifs, sont au nombre de cinq: mon, ton, son, féminin ma, ta, sa, qui, pris dans une acception relative, deviennent mien, tien, sien, féminin mienne, tienne, sienne; et enfin nostre, vostre. Ces deux derniers ne changent pas, soit dans le sens possessif, soit dans le sens relatif, sauf au pluriel où le possessif fait nos, vos, et le relatif nostres, vostres.

La troisième classe comprend les pronoms purement relatifs, comme qui, le, la, représentant les personnes; y, rappelant le lieu (1); en, qui s'applique au lieu et à la personne (2).

Après l'énumération des pronoms de chacun des trois ordres, Garnier présente les observations qui s'y rattachent.

- I. DÉMONSTRATIFS. 1. Les pronoms préposés aux noms appellatifs (ou communs) tiennent lieu de l'article, et en font des noms appropriés (3).
- 2. Je, tu, il deviennent moy, toy, luy, 1° quand, au lieu d'être conjugués àvec le verbe, ils sont employés seuls pour une proposition entière: qui a faict cela? moy, toy, luy; 2° quand ils servent à l'un des éas obliques.
- 3. Cestuy-cy, celui-la s'emploient seuls: cestuy-ci est homme de bien, et celuy-la est un meschant; mais, s'ils sont suivis d'un substantif, on emploie ce devant

(3) Voy. ci-dessus, p. 288.

<sup>(1)</sup> Oudin range dont, en, y parmi les pronoms. Il dit de y : « Cette particule relative indéclinable ne s'applique qu'au lieu des prépositions, rapportant l'endroit ou la chose, selon les constructions où elle se rencontre : nous y sommes sujets ; est-il au logis? il y est. Elle est correlative de d, la, au, etc.; par exemple : est-il à la maison? ouy, il y est. — La phrase vous y estes signifie vous avez devind. La contraire négative vous n'y estes pas, dont le vulgaire seulement peut user, veut dire : vous ne l'entendez pas. — Ces autres sont remarquables : il y a longtemps. » — Oudin, à ce dernier exemple, aurait pu ajouter celui-ci : qu'y a-t-il? si exactement traduit en latin par cette locution qui se trouve dans Plaute : quid istic habet?

<sup>(2)</sup> Oudin: « En relatif denote la personne, la chose, la portion et le lieu; par exemple: qu'avez-vous tiré de vostre maistre? j'en ay tiré quatre escus.... etc. » — Cf. ci-dessus, p. 46. — Vaugelas se borne à remarquer que « cette particule est merveilleusement commode parmi nous; et, comme chaque langue a ses avantages et ses défauts, on peut mettre ce petit mot au nombre des façons de parler en quoy nostre langue surpasse les autres, et non-sculement les vulgaires, comme l'espagnole et l'allemande (excepté l'italienne qui se sert de ne au même temp, mais la grecque et la latine. » — Édit. avec les Commentaires,... t. II, p. 476.

une consonne, ceste devant une voyelle. — De même au féminin.

- 4. Ce et cest ont le même sens: l'un se place devant les voyelles, l'autre devant les consonnes.
  - 5. Cecy, cela, désignent vaguement une chose inanimée, et ne s'emploient qu'au singulier : qu'est ceci? que signifie cela?
  - 6. La particule ci, dans la composition ou hors de la composition, sert à désigner les objets rapprochés; la, les objets éloignés: ceci est bon se dit d'une chose que nous touchons; cela est mauvais, d'un objet écarté; cest komme ci est près de nous; cest komme la en est loin.
  - 7. A la fin d'une phrase, on dit soy; partout ailleurs, on dit sa: le sage porte ses biens avec soy; qui bien se mire, bien se void.
  - 8. Mesme, joint aux pronoms moy, toy, soy, ou je, tu, il, ou me, te, se, ou enfin à tout autre, produit le même effet que la syllabe met ajoutée aux pronoms latins: EGOMET, moy mesme, etc.
  - II. Possessivs. 1. Les pronoms mon, ton, son; ma, ta, sa; mes, tes, ses, se placent toujours devant un substantif exprimé: mon fils, etc.; si le substantif est sous-entendu, et que ces pronoms doivent terminer la phrase, on emploie mien, tien, sien; Ex.: ceste doctrine n'est pas mienne. Il serait mieux peut-être d'employer à la place de ceux-ci les datifs à moy, à toy, à soy; comme: ceste doctrine n'est pas à moy; mais l'usage est pour mien, tien, sien, et l'on ne peut ni le changer ni le corriger.

- 2. Les féminins ma, ta, sa sont remplacés par mon, ton, son, devant les substantifs féminins commençant par une voyelle: mon ame, et non m'ame, quoiqu'on dise, par exception, m'amie.
- 3. Les Français emploient souvent les accusatifs me, te, se pour les datifs moy, toy, soy; la règle est contraire, mais l'usage le veut. Ainsi au lieu de : vous avez escrit à moy, l'usage dit : vous m'avez escrit. De même au pluriel : cela nous appartient, et non : appartient à nous.
- h. Me, te, se, soit qu'on les emploie comme datifs ou comme accusatifs, se placent toujours, sans intermédiaire, devant le verbe dont ils dépendent: je me tay et tu te vantes; de même pour le pluriel : je vous prie. De même enfin leur, leurs s'emploient comme génitifs ou datifs : les meschants servent à leurs convoitises (aux convoitises d'eux), aussi mal leur en advient (en advient à eux) (1).
- 5. Quatre pronoms veulent être rapprochés du verbe: s'ils se trouvent employés ensemble, on les place dans l'ordre suivant, par rapport au verbe: d'abord me, te, se; puis le relatif, le démonstratif; s'il y a une négation, elle se met ensuite, et enfin vient le sujet: Me voulez-vous reveler vostre secret? Je ne le vous reveleray jamais, ou bien je le vous reveleray (2).

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 35.

<sup>(2)</sup> Sur la construction des pronoms, voy. Buffler, p. 184 et suiv. — Ni le P. Buffler, ni Chifflet, ni Oudin, n'ont réglé le cas où deux verbes se suivent, accompagnés d'un pronom régime du second verbe, comme : me venex-vous chercher? Garnier est formel ; il faut que le pronom précède les

- 6. Nostre, vostre, pluriel nos, vos, deviennent nostres, vostres quand ils sont relatifs, c'est-à-dire quand ils rappellent un nom sous-entendu: nos amis sont venus et les vostres sont demeurez (1).
- 7. Tous les pronoms possessifs employés absolument, réclament toujours après eux un nom qui soit

deux verbes : me voulex-vous reveler vostre secret? Il en est de même en béarnais :

En cantant jon las bony goari. (Navarrot.) En chantant je les veux guérir.

Cette construction a existé de toute antiquité dans notre langue, et elle était encore la plus communément suivie au xvii\* siècle. Maintenant on place d'ordinaire le pronom complément entre les deux verbes : je veux le voir. — Cf. Lespy, Gram. béarn., pp. 209-211. — Vaugelas (édit. citée, t. II, p. 393) examinant ces deux phrases : il se vient justifier, il vient se justifier, dit : « Tous deux sont bons; mais si celui-là doit être appelé le meilleur qui est le plus en usage, je ne le veux pas faire sera meilleur que je ne veux pas le faire, parce qu'il est incomparablement plus usité. M. Coëffeteau observoit ordinairement le contraire. » — Th. Corneille, dans son Commentaire, ajoute : « Je croi que l'oreille seule decide dans toutes ces façons de parler. Ainsi je ne le veux pas faire est meilleur que je ne veux pas le faire, parce qu'il sonne mieux à l'oreille. » — Affaire a'habitude : c'est au nom de l'oreille que les modernes font le contraire.

L'abbé d'Olivet, Remarques sur Racine, examinant ce vers de Bajazet (acte I, sc. 1):

Viens, suis-moi; la sultane en ce lieu se doit rendre.

nous apprend la date de la petite révolution grammaticale qui changea la place du pronom : « Presque tous nos écrivains aujourd'hui, dit-il (1738), se font une loi de placer immédiatement ces pronoms avant l'infinitif qui les régit. Ils diroient : la sultane en ce lieu doit se rendre. Je conviens que l'un est aussi bon que l'autre pour l'ordinaire... Racine a cependant préféré l'autre manière, parce qu'il l'a trouvée apparemment (évidem-fuent) plus naive (plus naturelle).

(1) Oudin divise les possessifs en deux classes : les possessifs simples, mon, nostre, etc., et les possessifs absolus, le nostre, le tien, etc. Chifflet constate le fait de l'emploi différent de mon et de le mien, mais ne pose aucune distinction. Regnier Desmarais et le P. Buffler divisent les pronoms possessifs en possessifs absolus, qui précèdent le nom : nostre pain, et en possessifs relatifs, qui s'emploient sans substantif, et qui supposent un nom énoncé auparavant : à qui est ce livre? c'est le mien.

exprimé; aux cas directs, ils rejettent l'article; aux cas obliques, comme on l'a remarqué pour les noms propres (1), ils prennent le féminin. S'ils sont relatifs, ils rejettent le nom commun et prennent l'article du genre qui leur convient: mon honneur est le tien.

- III. PRONOMS RELATIFS. 1. Le, la sont pronoms relatifs quand ils portent sur un verbe (2); articles quand ils portent sur un nom: à tard se repend le rad (LE, art.), quand par la queue le (LE, pron. rel.) tient le chat.
- 2. Quel peut se placer comme adjectif devant un nom; il devient relatif du nom ou de la personne, aux deux genres et aux deux nombres, s'il est précédé des articles le, la. Ex.: Saint Paul nous a presché une doctrine laquelle nous menera à la perfection.
  - 3. Il en est de même de celuy, celle, si l'on y pré-

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 288, nº 3.

<sup>(2)</sup> Oudin range parmi les relatifs les pronoms il, luy, elle, icelluy, icelle, le, la, les, qui, me, lequels, dont, y, en, quel, quoy.

<sup>—</sup> Chifflet: « PRONORS RELATIFS: en voici le denombrement: lui, elle, le, la, les, qui, que, lequel, dont, y, en, quoy.... Je n'ay point fait icy mention de ces vieux mots iceluy, icelle, iceux, icelles, parce qu'ils sont tout à fait bannis du bon langage et ne se trouvent plus que dans le style des notaires. »

Le P. Buffier fait du pronom qui, que, lequel, quoi, « appelé communément relatif, » une espèce particulière; il le nomme « pronom modificatif ou determinatif. »

Regnier Desmarais: « Un appelle pronoms relatifs les pronoms qui se rapportent à un nom précédent. Ceux-là, à prendre le terme de relatif dans toute son étendue, sont en tres grand nombre parce qu'il n'y a gueres de pronom qui ne puisse devenir relatif. Mais pour se redaire ceux qu'on a accoustumé de ranger dans la classe des relatifs, en voicy à peu prèa le dénombrement : il et luy, qui et que, quel, lequel, dont, quoy et les autres particules qu'on a accoustumé de substituer (? dont, en, y) à la place des pronoms qui et lequel. »

pose un i : celuy qui est beau et parle vilainement, iceluy tire un couteau de plomb d'une gaine d'ivoire, dit Diogenes.

4. Il y a donc en somme neuf pronoms relatifs en français: cinq sont simples: le, la, qui, y, en; quatre sont composés: lequel, laquelle, iceluy, icelle. Ils se déclinent, comme les noms, en genre et en nombre, à l'aide des articles: lequel, duquel, auquel; qui, de qui, à qui, etc..

Ce chapitre est fort remarquable, en dépit de la confusion, déjà signalée, des adjectifs et des pronoms; toutesois l'emploi différent des uns et des autres est nettement indiqué; l'auteur suit une méthode rigoureuse, préparant la règle qui suit à l'aide de celle qui précède; il a formellement distingué le, la, articles, de le, la, pronoms, et donné à en, y le nom qui leur convient, S'il a des erreurs, il les rachète du moins par de bonnes et sages vérités. Pillot, qui a si bien connu Garnier, et qui l'a souvent copié, est moins complet et plus obscur. Je remarque cependant qu'il a noté un léger changement survenu dans l'emploi de cetuy et de celuy. Du temps de Meigret, on disait cetuy ci, celuy la, mais non celuy cy, celuy la (1). Garnier dit cestuy-ci, celuy-là; Pillot constate l'emploi simultané de cestuy-cy et celuy-ci, de cestuy-la et celuyla. On se rappelle que Ramus avait parlé des pronoms moy, toy, luy, sujets employés par pléonasme après

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 81.

un verbe (1). Ni Pillot ni Garnier n'ont signalé ce redoublement du pronom. Mathieu l'a remarqué, « quant
par effect on veult declarer et asseurer sa parolle,
mesmement par affection, comme: je le veulx, moy;
tu l'as faict, toy; il dict, luy: laquelle façon de parler
est ordinaire parmy le peuple et nest vitieuse ne corrompue: car de semblable use souvent le Petrarque
en ses sonnetz, et s'y accorde le commun langage
d'Italie. »

### DU VERBE.

- Il est heure maintenant, dit Abel Mathieu, de traicter de la matiere principale du propos, que j'appelle le nerf du devis (2), pour autant que, par icelluy, il est dict ou faict quelque euvre ou quelque chose, et est mis perfection à l'oraison ou à la parolle. Exemple: quant je dis Pierre, mon parler nest pas achevé; si je diz: Pierre estudie, il est achevé; en sorte que, par ce nerf estudie, j'astraincts ma parolle et acheve mon oraison. Si j'adjouste après bien, je l'orne de ceste grace ou particule.
- Donc le nerf de la parolle c'est [le mot] par lequel le nom ou mot s'astrainct ou est astrainct à quelque faict et euvre; comme en nostre exemple cy-dessus: Pierre estudie bien, ma parolle ou mon devis astrainct le nom

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 247.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu, ci-dessus, p. 271, que Mathieu change volontiers les termes de grammaire communément reçus. Il va se justifier quelques lignes plus bas.

Pierre à l'estude, et en cela j'acquiesce et arreste ma parolle.

- Fault que je die que ma declaration ( mon explication) telle, amenee sur le champ, nest point impertinente, et est facile au peuple a l'entendre, et me doibt on moins imputer a vice si je n'use des motz artificielz de noz docteurs scholastiques, pour ce quilz sont nouveaux et mal plaisants a gens qui ayment myeulx les laictues que les chardons, comme il est au proverbe. Encores sont-ilz hors la commune intelligence; car en ce je suis aymé, qui est le sens du verbe passif ou passionné, qu'ilz appellent, en quoy enduré-je passion? Ains je demonstre l'action de celluy qui m'ayme.... Et la multitude entend myeulx qu'aymer et estudier cest faire quelque chose, et estre aymé pareillement, que si je luy suggeroys, par dispute de philosophes: estre passionné d'amour et troublé en pansée. Et puis, ce nest pas assez de dire je suis aymé; mais il fault aussi dire de qui, pour declarer le faict et pour oster la question survenante.
- Donc est il veritable que le nerf de la parolle astrainct le nom ou le mot francoys au faict et à leuvre,
  de quoy il faict arrest a la langue et acquiescement à l'esprit.

Voilà ce que nous avons trouvé de plus élevé, dans nos anciennes grammaires, sur la nature et la définition du verbe soit actif, soit passif. Avec Garnier et Pillot, nous rentrons dans le terre à terre des opinions reçues. Ni l'un ni l'autre ne s'arrêtent à une définition.

- Les especes de verbes, dit Garnier, leurs modes,

temps, nombres et personnes, sont les mêmes en français qu'en latin, à cela près que nous n'avons pas de verbes passifs (1). »

Pillot, qui n'est pas de cet avis, distingue les verbes actifs des verbes passifs et neutres en ce que les verbes actifs, s'ils sont personnels, conjuguent leurs prétérits à l'aide de l'auxiliaire avoir, et, s'ils sont impersonnels, sont précédés de IL: il fault; les verbes passifs ou neutres, au contraire, impersonnels, sont précédés de on: on joue, Luditur; personnels, se conjuguent avec estre; les verbes neutres prennent cet auxiliaire à leurs prétérits, et les verbes passifs à tous leurs temps.

Comme ces auxiliaires avoir et estre sont indispensables à la conjugaison des autres verbes, Garnier, Pillot et Mathieu les conjuguent d'abord séparément. Mais avant de donner ces paradigmes, Garnier présente quelques observations, préliminaires indispensables du traité des verbes.

Comme Pillot, il reconnaît quatre conjugaisons, dont une, selon lui, est irrégulière: on les distingue, dit-il

<sup>(1)</sup> Le français a-t-il des verbes passifs? Les Alphabets (1620) disent formellement: « Les François n'ont pas de verbes passifs. Pour en former, ils se servent de circonlocution: je suis donné, basty, veu, leu, etc. » — Oudin: « Nous n'avons point de verbe passif simple; mais il se compose du participe preterit, par le moyen du verbe substantif. » — Port-Royal, Gramm. génér.: « Les langues vulgaires de l'Europe n'ont point de passif. » — Chifflet: « Quant à la conjug. des verbes passifs, c'est assez de dire qu'ils sont composez du verbe auxiliaire substantif je suis, etc... » — Regnier Desmarais: « Nostre langue, pour suppléer au defaut des verbes passifs..., etc. » — Le P. Buffler s'exprime à peu près de la même manière.

encore, par le temps préterit parfait de l'indicatif, et mieux par l'infinitif. Pillot et Mathieu les reconnaissent à l'infinitif: car, dit Pillot, les caractéristiques du thème et les parfaits sont trop divers pour qu'on puisse en tenir compte.

La première conjugaison a le prétérit parsait en é, l'infinitif en er, comme: aimé, aimer; — la seconde a le prétérit parsait en i, et l'infini en ir, comme: souffri, souffrir; dormi, dormir; — la troisième a les mêmes formes en u, et en re, comme: leu, lire; creu, croire; vaincu, vaincre. — La quatrième n'a pas de terminaison fixe (1).

<sup>(4)</sup> Les Alphabets déjà cités attribuent aussi au français quatre conjugaisons, dont les modèles sont : 1º aimer, donner; 2º bastir, garnir; 3º mouvoir, avoir; 4º lire, cognoistre, croistre. — Oudin admet le même nombre de conjugaisons, et il en donne pour exemples les verbes aimer, finir, devoir, rendre. Le P. Chifflet a cholsi aimer, punir, devoir, rendre. - Regnier-Desmarais dit : « Nostre langue a jusqu'à vingt-quatre terminaisons différentes de l'infinitif, qui toutes cependant sont réduites ordinairement a quatre classes, dont la premiere est celle des verbes terminés à l'infinitif comme aimer, chanter, parler, etc.; la deuxieme, celle des verbes en ir, comme bastir, agir, courir; la troisieme, celle des verbes en oir, comme voir, avoir, devoir; et la quatrieme, celle de tous les verbes qui finissent en re, de quelque maniere que ce soit, comme faire, dire, connoistre, rendre. - Le P. Buffler: Nos grammairiens observent que les terminaisons de tous les infinitifs se réduisent à quatre principales, savoir : er, ir, re, oir; et que ces quatre terminaisons font quatre sortes de conjugaisons des verbes. Cette observation est assez inutile, puisqu'il y a souvent autant de différences d'inflexions entre certains verbes d'une mesme conjugaison qu'entre les verbes de ces quatre prétendues différentes conjugaisons... Si on veut parler consequemment, il faut ou ne reconnoître qu'une seule conjugaison dans les verbes françois, ou en reconnoître autant que nous allons marquer de terminaisons différentes dans les infinitifs. » Le P. Buffler donne ensuite un tableau où sont marqués l'infinitif, le participe actif, le participe passif, le présent et le prétérit des treize verbes suivants : porter, finir, sentir, couvrir, souffrir, tenir, plaindre, produire, paroltre, taire, repondre, recevoir, mouvoir. . - En fixant à quatre le nombre de nos conjugaisons, les grammairiens ne semblent guère avoir tenu compte que de la tradition latine.

Ici Pillot diffère de Garnier: selon lui, la troisième conjugaison est en oir ou oire; prétérit parfait, eu; mais, par ses exemples, on voit qu'il tient peu de compte de la règle, puisqu'il rapporte à cette conjugaison avec les verbes croire et appercevoir les verbes faire, paistre, congnoistre, etc. — Enfin, pour lui, la quatrième conjugaison a l'infinitif en re précédé d'une consonne; le prétérit parfait est en ct si la dernière syllabe du thème est une des diphthongues ai, ei, oi; ailleurs il est en u, et le premier parfait en i (je rompis); ceux qui ont l'infinitif en dre changent souvent ce d en c ou en g à ce premier parfait et à l'imparfait (je craignis, je craignois, — de craindre).

Quant à Mathieu, il accepte les trois premières conjugaisons de Garnier, et il ajoute: « On en pourroyt encores observer deux, comme faire et dire, valoir et pouvoir: lesquelles, a cause de briefveté je lairray aux nostres a imaginer. » — Du reste, il est trop bon français pour dire que nos verbes ont des conjugaisons. Fi! conjugaison est un mot latin: les nerfs du devis ont des formes; évidemment forme est un mot purement français, comme nerf, et Mathieu se fait un plaisir de les filer, parce que filer sans doute n'est pas d'origine latine. — Où ne va-t-on pas, avec l'esprit de système!

Revenons à Garnier et à ses observations générales sur les temps et les modes des verbes.

# A. Verbes actifs.

INDICATIF. — Présent. — Le thème d'un verbe est

facile à trouver : il suffit de retrancher l'a final de la seconde personne du présent de l'indicatif: tu aimes, tu dors, tu crois, deviennent ainsi : aime, dor, croi, et ces formes sont les thèmes des verbes aimer, dormir et croire. - Pillot fait remarquer ici que de son temps les vieillards écrivaient encore la seconde personne plurielle par z: vous aimez; mais on commençait à écrire par é accentué et s: vous gimés (1). Mathieu fait une remarque analogue; après avoir donné l'indicatif présent du verbe labourer, il dit : « Voyla pour le temps present, où les variations de l'un et l'autre nombre aux seconds indices de personnes (aux secondes personnes) sont pareilz en nombre de lettres et figures; toutesfoys la prononciation les rend différentes, en ce que la variation du nombre unicque (singulier) doibt estre prononcée legerement, en levant la voix; celle du nombre de plusieurs (la 2º pers. plur.) au second lieu est grave et pesante, que daucuns veulent declarer (marquer) par ce traict \...

Prétérit imparfait. — Tout verbe, de quelque conjugaison qu'il soit, termine la première personne de l'imparfait indicatif en oy; la seconde y ajoute s; la troisième, t; je prioy, tu priois, il prioit; la première et la seconde, au pluriel, font précéder d'un i la terminaison propre aux mêmes personnes du présent: nous aimons, nous aimions, etc. — Selon Pillot, trois formes

<sup>(1)</sup> Cette orthographe, extrémement répandue, en fait, dans les manuscrits du xvii siècle, — je citerai entre autres, ceux du P. Joseph et de Chapelain, — est très-rare dans les livres imprimés, et ne semble pas avoir été soutenue par les grammairiens.

orthographiques différentes se disputaient la première personne du singulier à l'imparfait. Les uns écrivaient: j'aymoy; d'autres, j'aymoye; d'autres enfin j'aymoys, et cette forme était, dit-il, la plus usitée (1).

Mathieu a constaté aussi l'existence de ces trois formes; il écrit: j'avoys; mais il ajoute: « Aucuns veulent dire j'avoy, pour mettre difference avec la seconde variation (personne) toutesfoys je ne voys point le peuple y avoir esgard: aussi n'y feray-je point d'arrest icy ny ailleurs; j'advertiray bien d'une faulte qui sy commect ordinairement pour l'eviter, accoustumant a dire j'avoye pour j'avoys. » — De plus, il signale formellement comme une faute de dire et d'escrire labouroynt et laboureroynt pour labouroient, laboureroient (2).

Présérit parfait.—Nous avons deux prétérits parfaits comme les Grecs: l'un simple, j'aimay, je dormy; l'autre composé: j'ay aimé, j'ay dormy (3).—Ce parfait composé est formé du participe passif du verbe et de l'auxiliaire avoir ou estre; le simple se termine: 1° pour

<sup>(1)</sup> Les Alphabets conjuguent ainsi: je donnoy, tu donnois, il donnoit, nous donnions, vous donniez, ils donnoient. — De même Oudin, excepté à la première personne: j'aimois. — Comme Oudin, le P. Chisset, Regnier-Desmarais, le P. Bussier et tous les autres.

Tous les auteurs qui terminent par s la première personne de l'imparfait, terminent aussi par s les premières personnes des formes je dois (et non je doy), je couvris (et non je couvry), etc. — Vaugelas a, sur ce sujet, une Remarque dont la conclusion est: « Ce n'est pas que ce fût une faute quand on osteroit l's, mais il est beaucoup mieux de le mettre toujours dans la prose. » — C'est comme lettre euphorique que l's s'est introduit d'abord, puis s'est maintenu dans ces terminaisons. (Voy. l'Art roétique de P. Delaudun Daigallers, 1597, in-12, p. 32.)

<sup>(2)</sup> Voy. le chapitre des Estiennes.

<sup>(3)</sup> Les Alphabets donnent j'ay basty comme temps parfait, et je basty, comme aoriste; Oudin nomme la première forme parfait indéfini, et la forme simple parfait défini. De même Chifflet.

la première conjugaison, en ay, as, a, ames, ates, èrent: d'aucuns, dit Mathieu, prononcent labourarent: ce qui est neantmoins hors l'usage des myeulx enseignez au langage francoys (1); » 2° pour la seconde, en i, is, it, imes, ites, irent; 3° pour la troisième en eu, eus, eut, eumes, eutes, eurent. Telles ne sont point les seules formes reconnues par Mathieu. Après avoir conjugué je courus, tu courus, etc., en conservant l'uà toutes les personnes, il dit : « la commune, par corruption, dict : nous courismes, il courit, mettant i consequemment partout. - Ainsi, reprend Garnier, dans ces deux dernières conjugaisons, la terminaison de la première personne du singulier est la même dans le parfait simple et dans le parfait composé. Plus hardi que Pillot qui constate une difficulté et en renvoie la solution à l'usage, Garnier dit ensuite quel est l'emploi de chacun de ces deux parfaits (2).

Le premier prétérit ou prétérit simple, s'emploie : 1° avec des adverbes marquant le temps passé, comme dernièrement, hier, jadis, et semblables; — 2° quand nous parlons de choses si bien passées qu'aucune des circonstances ne puisse paraître, présente : ce que cette forme indique suffisamment, par cela seul qu'elle n'emprunte pas les auxiliaires j'ay ou je suis, qui appartiennent au présent. — Ex. : Nous passames hier parmy les brigans, et fusmes en danger d'estre destroussez.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 96, et un passage du second devis, pp. 30-31.

<sup>(2)</sup> Oudin traite longuement de cette distinction. Nous renvoyons à ce long chapitre, édit. 1656, pp. 187.-190.

Le second prétérit, ou prétérit composé, s'emploie: 1° avec des adverbes marquant le temps présent, comme aujourd'huy, desjà, maintenant, etc.;—2° quand nous parlons de choses passées, mais passées de telle sorte qu'elles paraissent encore présentes, ce que fait entendre l'auxiliaire employé, qui est un présent.— Ex.: J'ay creu, et pour ce ay-je parlé; ces gens-cy sont venus à bout de leurs affaires.

Plus que parsait. — Le prétérit plus que parsait ne diffère du second prétérit parsait que par l'auxiliaire qui est à l'imparsait, à quelque mode que ce soit; indicatis: j'avoye creu; optatis: j'eusse creu, etc.

Futur.—Tout futur, dans toute conjugaison, se termine en ray: je chante, je chanteray; je croy, je croiray, etc. (1).

IMPÉRATIF. — L'impératif, en français, n'a qu'un temps, le présent, qui est généralement semblable au présent indicatif, au moins pour le pluriel, à cela près qu'il rejette parfois son pronom. Quand il le garde, il le place toujours après le verbe, ce qui se fait aussi dans les interrogations: Levez vous et allons nous en d'icy; perdrons nous courage au milieu de la victoire? Mais nous disons aussi, simplement: Mon fils, honnore les anciens, hante les sages, visite les bons livres et ensuy

<sup>(1)</sup> Oudin se borne à dire : « Le futur se forme en ajoutant ay à l'infinitif de la premiere et de la deuxieme conjugaison : aimer, j'aimeray; finir, je finiray; pour les autres, changez oir et re en ray : devoir, je decray; rendre, je rendray. »

<sup>« —</sup> l'entens souvent demander, dit Th. Corneille dans ses Notes sur Vaugelas, si, au futur de courir, il faut dire je courerai ou je courrai. Il n'y a aucun sujet de douter; il faut dire : je courrai. »

toute vertu, ici le pronom est sous-entendu. — Et maintenant, ajoute consciencieusement Garnier, quand doit-on employer le pronom ou le sous-entendre? l'usage l'apprendra. J'ai essayé de trouver la règle : je n'ai pu y réussir (1).

OPTATIF. — L'optatif (2) a trois temps, en français comme en latin.

Présent et imparfait. — Ces deux temps n'en font qu'un; il prend deux ss, précédés d'un e qui se change en i à la première et à la seconde personne du pluriel, parce que tous les imparfaits affectionnent l'i à ces personnes: que je dormisse, que nous dormissions, que j'aimasse, que nous aimissions, que vous aimissiez. — Pillot donne plus formellement la règle: « A la première et à la seconde personne du pluriel, dit-il, dites aimissions, aimissiez, louissions, louissiez, etc., et non aimassiez, aimassiez, louissions, louissiez, aimassiez et autres semblables, et c'est ainsi que les Poictevins, entr'autres, écrivent et prononcent toujours (3).»

Mathieu n'est pas de cet avis. Après avoir filé, comme il dit, la forme je labourasse dans tous ses indices, c'est-à-dire dans toutes ses personnes, en gardant l'a, il ajoute : « Il fault noter en cest endroit que

<sup>(</sup>i) Cette difficulté n'eût pas longtemps arrêté le naîf grammairien s'il se fût avisé, comme Oudio, de faire une classe particulière « des verbes reciproquez ou reflechis. »

<sup>(2) «</sup> La maniere optative » comme disent les Alphabets, « le mode optatif, » comme dit Oudin, persiste dans la grammaire du P. Chifflet, mais ne paroit ni dans Regnier-Desmarais ni dans le P. Buffler.

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, p. 157, 160.

le son penultime des variations de semblable qualité (ce mot est receu en France) est tousjours assis sur a.

Cependant le même grammairien remarque que courisse pour courusse « n'a pas du tout perdu son crédit vers la commune (dans le peuple);... maniere de parler qui est à fuyr (1).»

Prétérit parfait et plus que parfait. — Les deux temps se confondent aussi et se conjuguent avec l'imparfait optatif de l'auxiliaire.

Futur. -- Voici les propres paroles de Garnier : « Futurum autem est per se, estque communiter idem cum suo præsenti indicativi. . - En rapprochant cette phrase de ce qui précède, le futur optatif existe sans être mêlé et confondu avec un autre temps, comme le sont le présent et l'imparfait, comme le parfait et le plus que parfait. Ce futur est ordinairement semblable à son présent de l'indicatif. En d'autres termes, il faudra dire (car tel est l'emploi du futur optatif) : Dieu veuille que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimons, que vous aimez, qu'ils aiment; que je fais, que nous faisons, etc.—Soit. Ces formes n'ont rien qui nous étonnent; elles sont fréquentes au xvi siècle; Mellin de Saint-Gelais en fournit, entr'autres, de nombreux exemples; et Pillot confirme ce fait en conjuguant, sinon tous ses verbes-modèles, du moins aimer et ouir comme nous venons de le faire. Mais, par malheur, tous les exemples proposés par Garnier contredisent sa règle, et il donne toujours au futur optatif des formes

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 311.

analogues à celle-ci, qu'il me fournit: Dieu vueille que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. — Nous ne pouvons que constater le fait et notre embarras devant ces contradictions.

Conjonctif. — Le conjonctif (1) est complétement semblable à l'indicatif, dans tous ses temps, à cette seule exception près que toujours, à toutes les personnes, il ajoute veu que, si, quand. « Tous les grammairiens, continue Garnier, ne sont pas d'accord sur ce point; mais je m'en tiens à cette règle, pour éviter toute confusion et ne pas faire paraître nos conjugaisons plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. »

S'il y a quelque distinction à faire, et il y en a, c'est au prétérit imparfait, qui change en effet quelquefois, mais non toujours, quand il est précédé de quand: alors on introduit simplement un r avant la dernière syllabe de l'imparfait indicatif; ainsi l'on dit: quand j'aime-r-oye, quand tu aime-r-ois, etc.; cependant on dit aussi: quand j'aimoye (2), etc. — On reconnaît

<sup>(1)</sup> Oudin dit au contraire, formellement: « Ordinairement le conjonctif se confond avec l'optatif.»— Le même grammairien signale un temps présent, qu'il confond avec le futur, dans le mode optatif: mais sa conjugaison est autre que celle de Garnier, comme on le voit par l'optatif, présent ou futur, du verbe avoir tel que le conjugue Oudin: j'aye, tu aye, il ais et il aye..., etc.

<sup>(2)</sup> Oudin regarde la forme j'aimerois comme un second imparfait de l'optatif, ou comme un des présents du conjonctif. — Chiffiet, qui ne fait qu'un mode de l'optatif, du conjonctif et du subjonctif, donne j'aimerois comme un deuxième imparfait de l'optatif. — Regnier-Desmarais qui ne reconnait que trois modes personnels, comme le P. Chiffiet, savoir l'indicatif, l'impératif et le subjonctif ou conditionnel (ce dernier au lieu de l'optatif de Chiffiet) présente j'aimerois comme le futur simple, et j'aurois

ici la forme que nous appelons conditionnelle; nous l'avons justement distinguée du conjonctif, en même temps que nous supprimions ce mode, qui ne servait qu'à retirer le nom d'indicatif à certaines formes verbales, quand elles se trouvaient précédées de conjonctions après lesquelles le latin ne mettait pas l'indicatif.

INFINITIF. — Si l'on ne jugeait de la conjugaison des verbes que par les finales de l'infinitif, aucun ne serait irrégulier, car ils se terminent tous par er, ir ou re. — L'infinitif est très-souvent précédé de la préposition de, comme: ce n'est pas honte d'apprendre, mais c'est honte de ne rien savoir.

Prétérit plus que parfait. — Ce temps, à l'infinitif, est composé de l'auxiliaire avoir et du second prétérit parfait de l'indicatif: avoir aimé, avoir dormi, etc.

Futur. — Les Français n'ont pas le futur infinitif, comme les Latins. Ils expriment ce temps par une circonlocution.

GÉRONDIFS et SUPINS (1).—Les Français n'ont ni gé-

aimé comme le futur composé de ce subjonctif ou conditionnel. — Le P. Buffier fait de cette forme un temps particulier qu'il nomme l'incertain et qu'il fait dépendre de l'indicatif.

Beauzée détache le suppositif du subjonctif, et il reconnaît au suppositif les temps suivants : Présent : je chanterois ; prétérit positif : j'aurois chante; prétérit comparatif : j'aurois eu chante ; prétérit prochain : je viendrois de chanter ; futur : je devrois chanter.

<sup>(1) —</sup> Les Alphabets donnent, à la suite des modèles de chaque conjugaison, des gérondifs : de donner, pour donner, en donnant; et des supins : donner, d'estre donné. Il y faut voir simplement les formes à l'aide desquelles on traduit les gérondifs et les supins du latin. — Oudin ne reconnaît pas de supins; mais il donne un gérondif : en aimant, qui se forme, dit-il, comme le participe présent. — L. P. Chifflet, le P. Buffier

rondifs ni supins, comme en a la langue latine. —Ils rendent les gérondifs en plaçant devant l'infinitif présent diverses prépositions: de, pour, ou par le participe présent et la préposition en; ainsi: il est temps de faire (faciendi); je viens pour avancer l'honneur du Scigneur (augendum); en contemplant les œuvres de Dieu (spectando).

Des supins, la première forme (la forme en um) des latins se rend par l'infinitif présent : allons combattre; la seconde forme (la forme en u) se rend par, le prétérit parfait de l'infinitif avec la préposition de; comme : ce livre est digne d'estre leu.

Les participes auront leur place à part.

n'admettent ni gérondifs ni supins; — Regnier-Desmarais donne un gérondif: aimant. — Vaugelas, suivi par ses annotateurs, Patru et Thomas Corneille, distingue soigneusement du participe pré ent, qui est variable, le gérondif, qui est invariable; de ce dernier il donne (III, 304 et 417) les ex mples suivants: le bienfait étant de cette nature; les hommes ayant reconnu; les femmes ayant leur mari.

Avant de quitter ce chapitre des Modes et Temps verbaux, qu'on nous permette de rappeler l'usage bizarre qu'a fait de tous les termes de grammaire, le P. de Saint-Louis, dans son poème de La Magdelaine: Nous en détacherons quelques vers:

Pendant qu'elle s'occupe à punir le forfait De son temps preterit qui ne fut qu'imparfait, Temps de qui le fatur reparera les pertes Par tant d'affiction et de peines souffertes! Et le present est tel que c'est l'indicatif D'un amour qui s'en va jusqu'à l'infinitif. Puis, par un optatif ! « Ah! plùt à Dieu, dit-elle, Que je n'eusse jamais été si criminelle!,...»

(La Magdelaine su Désert de Saint-Baume, poême spirituel et chrestien, par le P. Pierre de Saint-Louis. — Livre II.).

<sup>—</sup> C'est ici le cas de répéter le mot de Despautère : « Poetis prosimi sunt grammatici. » — Cf. cl-dessus, p. 256, note 2.

# B. Verbes passifs.

Les Français n'ont pas de verbes passifs; ils les expriment par circonlocution, à l'aide de l'auxiliaire estre et du participe passé passif, lequel reste invariable au singulier; au pluriel, il prend s, changeant de genre, d'ailleurs, d'après le genre du sujet : je suis aimé ou aimée, nous sommes aimez ou aimées.

# C. Verbes impersonnels.

Toujours sous l'influence des traditions latines, Garnier prête à notre langue deux sortes de verbes impersonnels: l'impersonnel actif, marqué par il, comme: il faut; l'impersonnel passif, marqué par on, comme: on sert icy au Seigneur.

Ces verbes se conjuguent comme tous les autres, mais ils n'ont que la troisième personne: il faut, il ful-loit..., on chanta, on a chante...—Les pronoms il ou on les précèdent toujours, excepté quand on interroge; auquel cas ils suivent le verbe: faut-il? sert-on?

Ici nous demandons à Pillot une remarque générale qui a échappé à Garnier, bien qu'il écrive toujours comme s'il l'avait faite, au moins mentalement.

Dans les formes d'interrogation ou d'admiration, dit Pillot, les pronoms se placent toujours après le verbe (1), et, — cette règle est précieuse, parce qu'elle

<sup>(1)</sup> Ce n'est pas, selon Oudin, le seul cas où le sujet puisse suivre le verbe : « Quand la période, dit-il, commence par une adverbe, il est in-

paraît ici pour la première fois, — ils sont réunis au verbe par un trait d'union (-) qui montre qu'on doit prononcer d'un trait le verbe et son pronom, comme s'ils formaient un seul mot (1).

Comme il l'a fait pour les noms et les pronoms, Garnier, après avoir donné divers modèles de conjugaisons, présente ses observations générales sur les verbes. Nous les analysons.

- 1. Comme le substantif est toujours précédé de l'article, le verbe est toujours précédé de son sujet, excepté quelquefois à l'impératif (2).
- 2. Les deux premières conjugaisons sont très-régulières; la troisième présente quelques irrégularités. En effet certains prétérits parfaits sont en is, comme: j'ay mis, acquis, etc.; d'autres sont en ins: j'ay prins, apprins, reprins, comprins, entreprins, etc. (3); de même quelques-uns ont le prétérit terminé par it: j'ay destruit, seduit, cuit, l'aduit; d'autres par int: j'ay craint, peint, adjoint, contreint, etc. Mais cette forme étant connue, l'on a toute la conjugaison des formes com-

différent de mettre le nominatif devant ou après le verbe: V. g. ainsi parla M. le President aux assistans, ou ainsi M. le Président parla, etc. Le dernier toutefols m'agrée beaucoup mieux que le premier. » (Grammaire de Oudin, éd. cit., p. 201; Cl. id., ibid., p. 104.)

<sup>(</sup>i) Le sieur de Palliot distingue les unions ( $\sim$ ) des divisions (-); mais dans la pratique il les confond; et un des usages de ces signes c'est de marquer le lien qui unit le pronom au verbe.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-deasus, p. 248. — Excepté encore dans les cas marqué ci-deasus, note 1, p. 318.

<sup>(3)</sup> Pillot écrit de même; mais il ajoute : je prins et ses composés sont parsois écrits sans n : je pris, etc. Ondin dit : « prinse ny entre-prinse ne s'escrivent plus.» (P. 168.) — Cependant en Anjou on a conservé la prononciation je prins, comme je vins.

posées, puisqu'elles prennent toutes ce participe et l'auxiliaire avoir, à l'actif, ou l'auxiliaire estre, au passif.

- 3. Ainsi avoir est l'auxiliaire des verbes actifs ou marquant l'action; estre des verbes passifs et des verbes neutres absolus ou marquant passion (1); Ex.: j'ay dormy, je suis venu. En général, on emploie en français estre où l'allemand emploie ich bin; avoir, où il emploie ich hab, du hast, etc.
- 4. Le participe qui suit estre prend le genre et le nombre du sujet; après avoir, il reste invariable: nous sommes venus; mais dites ils ont dormi, non dormis (2).
- 5. Il y a en outre, en français, des verbes qui sont en quelque sorte d'une conjugaison mixte; ils appartiennent à la seconde conjugaison par leur infinitif: veoir, tenir, venir, savoir; et à la troisième, par leur participe, qui est en u: j'ay veu, tenu, su; je suis venu.
- 6. Certains verbes, peu nombreux, de la seconde conjugaison, ont une double forme au prétérit parfait; ainsi l'on dit également bien: j'ay ouvri et ouvert; j'ay offri et offert; j'ay souffri et souffert; j'ay couvri et couvert, descouvri et descouvert (3), etc.

<sup>(1)</sup> Oudin: « Les verbes neutres ne sont point differents des actifs en leur conjugaison, excepté que les uns reçoivent le verbe aroir pour auxiliaire, et les autres le verbe substantif estre, comme regner, j'ay regné; tomber, je suis tombé. »

<sup>(2)</sup> Le chapitre de Oudin est trop long pour être reproduit ici en note. Nous y renvoyons le lecteur. Gramm., édit. 1656, p. 256-260. — Cf. cidessus, p. 256. — Voyez aussi Vaugelas, avec les Commentaires, Table. — Chiffiat, édit. cit., pp. 55, 89, 97. — Regnier Desmarais, pp. 458-808; — Buffler, pp. 235-263. — D'Olivet, Remarq. sur la lang. franç., par divers académiciens, p. 341 et suiv.; ibid., p. 310, etc., etc.

<sup>(3)</sup> Nous n'avons trouvé dans aucune autre grammaire les formes offre, souffre, couvre, etc.

- 7. Quelques verbes sont défectifs en latin sans l'être en français, comme odi : je hay, tu hais, il hait, nous haissons, vous haissez, ils haissent, etc.; et réciproquement. Ainsi, soleo, n'est pas défectif en latin; en français au contraire : je souloye, tu soulois, il souloit, nous soulions, vous souliez, ils souloient (1) ne se conjugue qu'à l'imparfait de l'indicatif. Aux autres temps, on dit : j'ay coustume, tu as coustume, etc. Mais on aurait peine à trouver d'autres exemples de ce genre.
- 8. De même quelques verbes, impersonnels en latin, sont personnels en français, tel : pænitet, qui se traduit en français par : je me repens, et ce verbe a tous ses temps; il les forme avec deux pronoms.
- 9. Les verbes qui marquent mouvement vers un lieu se conjuguent avec deux pronoms, et la préposition en, comme: je m'enfuy, tu t'enfuis, je m'en vay, tu t'en vas (2). Presque tous les autres verbes peuvent devenir réciproques en redoublant ainsi leurs pronoms: je m'aime, je m'endors, etc.
- 10. Quelques verbes, auxquels suffit un mot en latin, veulent une circonlocution en français. Ainsi: malo se traduit par: j'aime mieux, tu aimes mieux;

<sup>(1)</sup> Ce verbe, signalé dans le patois normand par MM. Dubois et Duméril, se trouve aussi en usage dans les îles de la Manche; il était d'un usage général dans notre ancienne langue.

<sup>(2)</sup> Oudin: « En est une particule qui se joint avec les verbes aller, venir, fuir, courir et retourner, moyennant les réciproques me, te, se, nous, vous et se au plurier: je m'en vay, tu t'en viens, nous nous encourons, vous vous en revenex, ils s'enfuyent. Mais il faut que ces verbes soient reciproquez, parce que, ne l'estans pas, la relatiop n'y sera pas necessaire, et l'on dira: il va, il vient, il fuit, il court, il retourne. » — Snivent des remarques sur l'emploi de s'en aller, etc. — Cf. p. 264.

VALEO, je me porte bien, etc. — Ces verbes peuvent être aussi conjugués négativement : je me porte mal, tu te portes mal; il ne m'en chaut, il ne t'en chaut, il ne lui en chaut, etc. Mais ces exemples sont très-rares.

### DU PARTICIPE.

Les participes sont, comme les verbes auxquels ils appartiennent, actifs ou passifs. — Le participe actif est terminé par ant, fém. ante, comme : aimant, aimante. — Les participes passifs sont régulièrement, selon la conjugaison, en e, en i, en u; ils forment le féminin par l'addition d'un e : aimé, aimée; ouy, ouye; venu, venue, etc. — Ils se déclinent en genre et en nombre, à l'aide des articles, ajoutant un s pour le pluriel.

Les participes ont donc un genre et un nombre. Mais en vertu de quelles règles se font ces modifications? Garnier s'en tient au peu qu'il a dit, Pillot fait moins encore, et Mathieu ne dit rien d'important. Toutefois ce grammairien a signalé certains usages, du participe présent qui avaient échappé à Garnier et à Pillot.

Le mot rompant et semblables, dit-il, a signifiance latente et cachée des troys temps present, passé et à venir; comme: Fabius le Maxime delayant saulva la chose publique romaine, c'est-à-dire: quant Fabius Maxime delaya (1); — Decius mourant saulvera le peu-

<sup>(1)</sup> C'eat le vers d'Ennius :

Unus qui nobis cunctanto restituit rem.

ple de danger, c'est à dire: quand Decius mourra; — le pellican mourant donne vie à ses petis, c'est à dire: quant le pellican meurt. Et a en escripture et propos grand force et vertu et grand grace, tout seul ou accompaigné de ceste particule en qui le precede.

## DE L'ADVERBE.

Les adverbes existent par eux-mêmes ou se forment des noms, en ajoutant la syllabe ment au féminin: belle, bellement; par syncope nous disons: elegamment pour elegantement; hardiment pour hardiement, etc.

Les autres adverbes sont innombrables et se divisent en différentes classes, comme en latin. On en trouvera la signification et l'emploi dans le dictionnaire latin-français de Robert Estienne: l'usage et la lecture en fourniront d'autres. — Pillot s'est emparé de cette idée, et il termine son livre par une longue liste de phrases latines et françaises où il donne des exemples de mots invariables: sur les deux cent seize pages que compte sa grammaire, cent six sont consacrées à ce dénombrement, qui a sa place naturelle dans les dictionnaires.

Garnier a parlé ailleurs des formes comparatives et superlatives des adverbes (1), en traitant de l'adjectif. Il se borne à parler ici des négations qui sont ne... pas; ne... point, ne... rien; ne... jamais, et le verbe

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 292.

au milieu: l'homme sage NE dit JAMAIS: je NE l'eusse PAS pensé. — Hors de la proposition, dans les réponses par exemple faites à une interrogation, on emploie non ou nenny (1).

## DE LA PRÉPOSITION.

Les prépositions sont les mêmes en latin qu'en français; les unes entrent en composition; les autres, non. Des premières, les unes sont séparables : dire, contredire; d'autres inséparables : facile, difficile; jour, séjour, etc.

L'emploi des prépositions a, de, a été marqué en parlant des articles (2), et de l'infinitif des verbes actifs (3). — La préposition en peut être remplacée par le datif de l'article masculin singulier, au : les anges sont au ciel, et les hommes en terre; au pluriel, on dit aux et es : les uns sont aux faux-bourgs de la ville, et les autres sont es portes (4).

#### DE LA CONJONCTION.

Les Français font grand usage des conjonctions; mais ils en ont bien moins que les Latins. En effet,

<sup>(1)</sup> Oudin ne consacre pas moins de sept pages aux adverbes de négation (pp. 285-291).

<sup>(2)</sup> Voy. ci-dessus, p. 286.

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, p. 817.

<sup>(4)</sup> Oudin a négligé cette remarque ; Cf. ci-dessus, p. 264.

en français, presque toutes les copulatives sont remplacées par et; les disjonctives, par ou; les adversatives, par mais; les causales, par car; les rationales, par donc.

—Les Français ont très-peu de ces conjonctions explétives qui, sans être nécessaires, donnent tant de grâce aux discours.—Et, ou, mais, car, donc, sont les principales conjonctions françaises, mais non les seules; on connaîtra l'usage des autres par la lecture des auteurs. L'emploi de ny et de ains (1) pouvant paraître un peu obscur, un exemple ôtera toute difficulté: Ceste maison ne sera ny à moy ny à toy, ains sera divisée.

#### DR L'INTERJECTION.

L'interjection est moins un mot qu'un son informe, marquant un sentiment de l'âme: les Français s'en servent comme les Latins, mais moins fréquemment.

## SYNTAXE.

Syntaxe l'Est-ce donc ici que nous trouverons cette syntaxe que nous avons vainement cherchée dans les autres grammairiens, même dans Ramus, si peu complet qu'il soit? Non; Garnier ne nous fournira point

<sup>(1) «</sup> Ains, dit Oudin, est devenu viell depuis dix ans en ça. » — Voy dans notre édition de l'Hist. de l'Acad. Fr. par Pelisson et d'Olivet, au x Pièces justif. du t. I, la Requête des Dictionnaires, et la Comédie de l'Académie.

encore ces règles précises qui auraient pu nous initier à l'esprit de notre ancienne langue; si l'auteur avait traité cette partie de la grammaire avec la sagacité, avec la méthode si sûre, dont il a fait preuve dans l'ouvrage que nous venons d'analyser, il n'aurait pas manqué de nous laisser un travail utile, et il aurait été facile ensuite de le corriger ou de le compléter. Malheureusement il se borne à quelques remarques sur l'ordre que doivent occuper dans la phrase les mots qui la composent.

En ce qui touche à l'accord des genres et des nombres et au régime des verbes, le français imite exactement le latin; dans les phrases qui ne sont ni interrogatives ni négatives, on place d'abord le sujet du verbe, puis le verbe, le complément du verbe et l'adverbe; les autres parties de la phrase se placent au commencement ou à la fin, selon les exigences du discours. — Dans les phrases interrogatives ou impératives nous commençons par le verbe, précédé de me, te, se s'il a un de ces compléments; vient ensuite le sujet, puis le complément; si le verbe est à l'impératif et que la phrase soit négative, la négation se place avant le verbe.

On remarque que Philippe de Commines place ordinairement le sujet après le verbe: Et commande le roy, et vindrent les ambassadeurs (1), etc.

Beaucoup de phrases françaises commencent par : il y a: mais on ne saurait donner de règles précises sur

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 248.

t'emploi de cette locution: il y a trois choses qui chassent l'homme hors de sa maison, assavoir la fumée, la goutte qui chet d'en haut et la femme riotteuse; au lieu de il y a on peut employer simplement il est (1). — A cette remarque de Garnier peut se joindre celle que fait Abel Mathieu sur une locution analogue: « Fault icy, dit-il, adviser une liayson estrange, neantmoins fort ordinaire. Quant je demande: quelle heure est il? on respond: il est deux heures; laquelle est usitée en Thoscane et approuvée (2); semblablement les Grecs l'ont ordinaire en tous liens et nerfs d'oraison (3): partant n'en fault faire aucune doubte, puisqu'elle plaist a nostre peuple (4).»

Du reste c'est par l'usage et l'exercice qu'on arrivera à connaître la syntaxe française, et par l'étude des bons livres, comme la lecture du Nouveau-Testament ou de Philippe de Commines.

Ici s'arrête le travail de Garnier. On voit combien loin derrière lui il a laissé Jean Pillot. Garnier est peu connu: l'examen que nous venons de faire de sa grammaire prouve qu'il méritait plus d'attention qu'il n'en a obtenu jusqu'ici.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 246.

<sup>(2)</sup> C'est une erreur. En italien pur on dit : che ora è? sono le due. — Cf. p. 250.

<sup>(3)</sup> En grec le verbe, employé à la troisième personne, se met au singulier avec un sujet pluriel, ai ce sujet est neutre : τὰ ζώα τρέχει. — Cf. ci-dessus, p. 251.

<sup>(4)</sup> Oudin fait une grande dissérence entre : Quelle heure est-ce qui sonne? à quoi l'on répond : ce sont dix heures; et quelle heure est-il? il est dis heures. (Gramm., p. 218 et aussi page 251.) — Cf. Vaugelas avoc Commentaires, t. II, pp. 289-293; et ei-dessus, p. 250.

Quant à Mathieu, bien qu'il ait négligé beaucoup des questions auxquelles la grammaire doit une réponse, il a songé à donner des règles sur un point que Pillot et Garnier avaient l'un et l'autre omis, la ponctuation.

C'est donc à lui seul que nous emprunterons les règles qui suivent : « La ponctuation ne touche en rien, dit-il, la ligature ne le sens de la composition; mais tant seulement est trouvee à plaisir à la distinction des membres, et pour conforter l'alaine du disant, ou de celuy qui list.

<sup>(1)</sup> Le point-virgule sert, en grec, à marquer l'interrogation.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Palliot dit de même : « Restent maintenant les Distinctions qui sont tellement requises en nostre orthographe (où neantmoins elles s'observent moins qu'en pas une langue, comme si noz François estoient ignorantz de leur effect et valeur) que sans icelles, une escriture demeure comme toute confuse et moins intelligible. »

Mathieu n'ose imposer de nom à aucun des signes qu'il a figurés; il se contente du nom de distinctions, qui sera commun à tous ces signes : « soyt donc, dit-il, qu'on les appelle entrée, progrès, achevement, closture et interrogation, tousjours auront-elles le nom general en françoys. »

Ces signes, « noz anciens n'en ont pas esté curieux < ou ne les ont gueres cogneuz. » A-t-on donc le droit de rien innover dans la langue? Mathieu penche, ici, pour l'affirmative : « ceulx qui sont les mieulx entenduz, dit-il, y auront esgard, car cela ne deshonore point nostre langue et ne la defigure aussi, combien qu'il ny soit necessaire : mais pour ce qu'on en use es autres langues poliees et ornees, et pour ce aussi que le sens et la raison est commune a toutes gens, telles distinctions consistant aussi bien a la sentence du propos que des motz, il ne fault trouver estrange si elles preignent place en France, spécialement entre ceulx qui jouissent du bon loysir d'escripre et de composer. »

Jaloux, autant que l'était Meigret, de l'honneur de notre langue, Mathieu ne voulait ni qu'on la polît à l'aide des langues anciennes, fi qu'on en simplifiât l'orthographe en faveur des étrangers: « qu'ils viennent, disait-il, babiller avecques noz enfans et femmelettes»; il constate ce qui est; l'usage est sa règle, l'usage qui n'a jamais tort, et qu'il ne veut ni discuter ni blâmer. Ce n'est donc pas lui qui voudrait « reprendre l'usage d'escripture en francoys de superfluité et redondance et la changer; » il sait trop bien — et ceci est la condamnation de Dubois, Meigret, Pelletier et

Ramus, — qu'il ne faut pas imiter « aucuns nouveaux, qui en cela n'escripvent à d'autres qu'a eulx mesmes, et tant s'en fault qu'ilz soyent receuz et ensuyviz, qui ne sont leuz ny entenduz du commun. »

Pillot et Garnier, dont nous venons d'analyser les œuvres, appartiennent à une école qui pouvait rendre à notre grammaire de véritables services, et fournir à la postérité d'utiles renseignements; ils constatent ce qui est, sans chercher ni proposer des réformes contre lesquelles l'usage a toujours raison. On remarque avec peine, cependant que leurs explications pour justifier les règles communes ne sont pas assez indépendantes de la grammaire latine, soit qu'ils la suivent de trop près, soit qu'ils aient la prétention de s'en affranchir et s'en écartent à dessein, mais maladroitement et par système. De plus ils se sont bornés à consulter la langue parlée plutôt que la langue écrite; et telle est la double cause d'une faiblesse qui leur est commune avec presque tous leurs contemporains.

# ROBERT ET HENRI ESTIENNE.

Les plus importants traités composés, au xvi siècle, sur notre grammaire nationale sont dus à Robert Estienne et à Henri Estienne son fils.

Plus heureux et plus habiles que les autres grammairiens qui ont écrit à la même époque ou dans une période très-rapprochée, tous deux, tout en restant fidèles jusqu'au scrupule à la grammaire ancienne, ont pu donner des œuvres bien supérieures à tous les autres livres du même genre.

Leur bonheur est d'avoir marché d'accord dans une voie d'étude que leurs efforts, non plus isolés mais collectifs, ont pu prolonger après l'avoir ouverte, élargir après l'avoir tracée; leur grand mérite est d'avoir su tenir compte à la fois de la langue parlée et de la langue écrite; ils citent souvent les poëtes et les prosateurs, et chacun d'eux fut, comme dit Horace, laudator temporis acti.

Au moment où l'Italie et l'Espagne disputaient à la France l'honneur d'avoir la langue la plus riche et la plus polie de l'Europe, ces deux grands hommes profondément versés dans la connaissance des langues anciennes et modernes, et jaloux de la gloire de notre

pays, s'attachèrent avec le plus noble patriotisme (1), avec l'ardeur la plus généreuse, à assurer par d'utiles travaux la supériorité de nos écrivains.

Le dénombrement des mots français (2) et une grammaire française (3), deux ouvrages de Robert Estienne, prouvèrent à la fois combien notre langue était riche et combien étaient précises les règles qui en fixaient la correction et la pureté. Digne héritier de son père, Henri Estienne continua l'œuvre de Robert; il compléta sa grammaire par un grand nombre d'observations nouvelles (4); il montra ensuite que, par sa conformité avec le grec (5), c'est-à-dire avec la plus belle langue qui fût jamais, le français devait prétendre à la place d'honneur dans la littérature de tous les peuples modernes; nous avions seulement à la préserver des influences étrangères, surtout des influences

<sup>(1) «</sup> Ceux qui auront veu les escrits de mon père et de mon oncle, dit Henri Estienne, appercevront que ceste affection d'honorer ma patrie m'est tellement héréditaire que je ne pourrois me la déraciner sans forligner totalement. » (Dédicace de la Précellence, au Roi.)

<sup>(2)</sup> Dictionnaire françois-latin, contenant les motz et manieres de parler françois, tournez en latin. — A Paris, de l'imprimerie de Robert Estienne, M. D. XXXIX.—Pet. in-fr.

<sup>(3)</sup> Traicte de la Grammaire françoise. S. L. N. D. à l'Olivier de Robert Estienne.—10-8.

<sup>(4)</sup> Hypomneses de Gallica lingua, peregrinis eam discentibus necessariæ: quædam verò ipsis etiam Gallis multum profuturæ... Autore Henr. Stephano qui et gallicam patris sui grammaticen adjunxit. — S. L. — M.D.LXXXII.—ln-8.

<sup>(5)</sup> Traicté de la conformité du langage françois avec le grec, divisé en trois livres, dont les deux premiers traictent des manieres de parler conformes; le troisieme contient plusieurs mots françois, les uns pris du grec entierement, les autres en partie.... Avec une preface remonstrant quelque partie de desordre et abus qui se commet aujourd'huy en l'usage de la langue françoise. — En ce traicté sont descouverts quelques secrets tant de la langue grecque que de la françoise : duquel l'auteur est Henri Estienne.—A Paris, par Rob. Estienne, imprimeur du Roy.—1 vol. in-8.

italiennes (1) acceptées par la mode, et qui en corrompaient le caractère et en affaiblissaient la saine vigueur. Qu'avions-nous d'ailleurs besoin du secours des Italiens, puisque notre langue l'emportait sur celle de l'Italie (2) autant en richesse qu'en noblesse et en gravité, et qu'elle avait non-seulement le nécessaire, mais encore le superflu?

Les travaux où sont traitées toutes ces questions, où sont fournies toutes ces preuves, forment un ensemble dont les parties, unies par un lien commun, sont de la plus haute importance pour l'étude et l'histoire de notre langue. — Disons cependant bien vite notre opinion. Ces ouvrages étaient nécessairement savants puisqu'ils sortaient de telles plumes; mais ils seraient plus utiles encore peut-être si les auteurs s'étaient toujours placés à un point de vue indépendant de leurs études habituelles sur les langues anciennes, et si les exigences de leur profes sion leur eussent permis de mûrir assez longtemps des œuvres (3) dont la vente

<sup>(1)</sup> Deux dialogues du nouveau langage françois italianizé, et autrement desguizé, principalement entre les courtisans de ce temps; de plusieurs nouveautes qui ont accompagné ceste nouveauté de langage; de quelques courtisanismes modernes et de quelques singularites courtisanesques.— In-S. S. L. N. D.— (?) Genève, 1578, d'après Brunet.

<sup>(2)</sup> Projet du livre intitulé de LA PRÉCELLENCE DU LANGAGE FRANÇOIS, par Henri Estienne.—Paris, Mamert Patisson, M.D.LXXIX.—In-8.

<sup>(3)</sup> H. Estienne convient avoir terminé en quinze jours son traité de la Précellence; dans son livre de la Conformité du françois avec le grec, p. 104, il fait ce singulier aveu : « Ceste observation ha le dernier lieu par oubliance, car si elle me fust venue en memoire, je l'eusse mise premiere; mais il n'y a plus de remede, la copie du precedent n'estant plus entre mes mains, pource que cecy s'imprime faict à faict que je l'esseri. » Dans le même traité, on lit encore : « Ceste observation devoit avoir esté traitée ci-dessus... mais d'autant que cest endroit là estoit ja im-

devait leur apporter vite un profit assuré et nécessaire.

Les différents travaux dont nous venons de parler ne sont pas tous exclusivement relatifs à la grammaire; mais dans tous sont traitées des questions grammaticales que nous avons pris à tâche de réunir et de coordonner. Bien que publiés à d'assez longs intervalles et à des dates différentes, tous se viennent utilement grouper autour de la Grammaire à laquelle ils sont étroitement unis, qu'ils démentent rarement, et qu'ils complètent.

Nous diviserons notre étude sur les œuvres grammaticales de Robert et de Henri Estienne en deux parties. D'un côté sera le lexique, dont nous nous occuperons en dernier lieu pour ne pas interrompre la marche de notre travail; de l'autre la grammaire, dont l'objet se rattache mieux aux études précédentes et dont nous parlerons d'abord. Nous en détacherons un des chapitres, le chapitre de la conjugaison des verbes, que Robert Estienne a cru lui-même assez important pour en faire l'objet d'un livre particulier (1); nous le prendrons comme texte de comparaison avec les doctrines émises sur le même sujet par les autres grammairiens contemporains.

primé, car il m'a fallu haster cest ouvrage selon la haste qu'avoyent les presses, j'ay pensé qu'il vauldroit mieux la mettre ici, encores qu'elle ne fust en son lieu, que la laisser eschapper. » — Pages 33-34.

<sup>(1)</sup> De Gallica verborum declinations. — Parisis, ex officina Rob. Stephani, typographi regii. — M.D.XL. (Petit in-8° de 4 feuilles, sans pagination). — Voy. ci-dessous.

# GRAMMAIRE FRANÇAISE.

La grammaire française de Robert Estienne répond au désir qu'on lui avait manifesté de voir notre langue réglée d'une manière moins arbitraire qu'elle ne l'était dans les ouvrages de Dubois et de Meigret: savants hommes sans doute, mais qui ont entremêlé d'erreurs un grand nombre de sages observations et de bons préceptes. Robert Estienne a retiré l'ivraie du bon grain; il a complété les données que lui ont fournies ses prédécesseurs à l'aide d'une source féconde où ils avaient trop négligé de puiser, l'usage (1).

L'usage! voilà le vrai maître des langues (2). Il est si bien établi en France, que nous n'avons pas eu besoin jusqu'ici, comme les Italiens, que « les plus grands personnages de nostre France ayent mis la main à la plume, pour parler françois (3). » Ce bon usage du pur français, Robert et Henri Estienne l'ont cherché où il convient, c'est-à-dire dans l'Ile-de-France et surtout à Paris, car Paris c'est la France de la France, comme Athènes était la Grèce de la Grèce. Sans doute il y a à Paris des locutions propres au terroir, pour ainsi dire, des parisianismes, comme il y a des blai-

<sup>(1)</sup> Préface de Rob. Estienne.

<sup>(2) «</sup> Optimus loquendi magister habitus fuit usus. » — H. Estienne, Hypomneses, p. 198.

<sup>(3)</sup> Précellence, préface.

sismes à Blois, des orléanismes à Orléans, des turonismes à Tours: mais ce qui serait une tache ailleurs, à Paris c'est un grain de beauté (1). Là est la Cour, qui maintenant, hélas! tend à laisser la mode envahir le langage et corrompre sa pureté première; là surtout est le Parlement; là, la Chancellerie; là, la Cour des Comptes (2).

Compilation de sages préceptes, formée des meilleures règles des meilleurs auteurs, enrichie encore par l'usage, la grammaire de Robert Estienne sera un ouvrage utile. L'auteur — il s'en vante et c'est un tort - a procédé « à la manière des grammaires latines, » et ses efforts pour traiter son sujet «le plus clerement (3) » qu'il a pu ont si bien réussi, nous devons le reconnaître; l'ouvrage, au point de vue purement typographique, est si nettement disposé pour l'œil, qu'une seule des grammaires du même temps, celle de J. Garnier, peut lui être comparée. Malheureusement, il fautle dire aussi, l'ouvrage est incomplet: Robert Estienne avait vu ce défaut et voulait augmenter son livre, quand la mort le surprit. Son fils Henri regarda comme un devoir filial de remplir le vœu de son père, et il donna pour couronnement à l'œuvre de Robert, ses Hipomneses linguæ gallicæ: c'était en outre à ses yeux faire acte de bon citoyen, et fournir aux étrangers de nouvelles ressources pour apprendre à fond notre lan-

<sup>(1) «</sup> Nævos in pulchrà facie » dicit. — Hypomneses, præf.

<sup>(2)</sup> Rob. Estienne, préface; - H. Estienne, loco cit.

<sup>(3)</sup> Préface de Rob. Estienne.

gue (1): langue riche et polie, qui a tiré du latin la plupart de ses vocables, du grec ses meilleurs tours de phrase, ses plus élégants emplois des mots: langage susceptible encore de s'enrichir par de discrets emprunts faits à ses divers dialectes; langue supérieure à toutes les autres, et la plus belle usitée parmi les nations modernes (2).

Robert Estienne entre ainsi brusquement en matière:

« En nostre langue françoise nous avons vingt et deux lettres, lesquelles nous divisons comme les Latins en deux parties, en voyelles et consonnantes. »— Après en avoir fait le dénombrement, il ajoute: « Nous avons forme de lettres particulieres, approchantes assez pres de celles des Italiens; mais elles ne sont point ainsi couchées sur le devant, ains sont droites comme les romaines, et plus grasses; le corps des lêttres est court, les jambes et les têtes longues. — Es impressions, nous nous servons pour le jourdhuy de lettre romaine, quelquefois de l'italienne (3). »

Comme modèle de nos lettres françaises, Robert Estienne donne l'alphabet que nous appelons aujourd'hui gothique et qui sert encore en Allemagne; Abel Mathieu, qui affectait d'éviter tout emprunt fait aux étrangers, avait au contraire employé le caractère dit

<sup>(1)</sup> Préface des Hypomneses.

<sup>(2)</sup> Traité de la Précellence, et Conformité du françois avec le grec;

— passim.

<sup>(3)</sup> Les caractères italiques furent spécialement affectés, dans le siècle suivant, à l'impression des ouvrages en vers.

de civilité; Théodore de Bèze, dans son traité latin de la prononciation française, donne formellement ces caractères comme purement français (1) et s'en sert, au lieu d'italique, pour distinguer de son texte les exemples qu'il produit. — Mais ce n'est pas là une question de grammaire.

Suivent les remarques sur les lettres, qui ont servi de thème à un travail considérable de Henri Estienne dans ses Hypomneses. — Robert n'avait parlé que de celles dont la prononciation n'est pas la même en français qu'en latin: Henri les passe toutes en revue dans cet ordre: voyelles, diphthongues, triphthongues, consonnes; nous suivrons sa division.

# I. — TRAITÉ DES LETTRES. ORTHOGRAPHE ET PRONONCIATION.

## Vouelles.

A. — La prononciation de l'a nous est commune avec les Latins et surtout avec les Grecs. Comme le dialecte dorien, le dialecte roman, « c'est-à-dire celui des frontières de la France, » et le patois de la Savoie remplacent volontiers le son e ou ai par le son a, disant cla pour clef; de même, clar, man, fam, pan, fare au lieu de clair, main, faim, pain, faire (2). Nous-mêmes

<sup>(1) «</sup> Vere francici characteres. »

<sup>(2)</sup> Le Glossaire génevois constate l'emploi de a pour E devant n: Parron, Barlin pour perron, Berlin. Les paysans de Molière font le même changement: « Un habit jaune et vart! c'est donc le médecin des parroquets?... allons vite le sarcher. » (Médecin malgré lui.) — Geoffroy Tory attribue à la fréquentation des Italiens qui affluaient aux foires de

nous disons clair, mais clarté. Cet a du roman est plus voisin de l'étymologie, qui paraît mieux dans pare, mare, deman que dans pere, mere, demain, tirés de patre, matre, de mans.

A est généralement bref: race, trace, face, place, glace; il est quelquefois long, surtout dans les dissyllabes, comme grace, age pour aage ou eage, et aussi quand il est suivi de deux ss ou même, quelquefois de deux consonnes quelconques: grasse, lasse, basse, brasse, etc.; paste, haste; gaste, taste, verbes; masle, pasle.—
Il est souvent bref néanmoins même suivi de deux consonnes: vache, tache, hache, sache, cache, etc.; mais il est toujours long s'il y en a trois: masche, lasche, fasche.—Cette distinction de brèves et de longues sert à distinguer certains mots: tels pate de chien, paste de farine, matin et mastin; tels encore chasse (VENATIO) et chasse (FERCULUM).

Dans les trissyllabes, a est généralement bref, agace (PICA) becasse, etc.; il l'est, de plus, dans les mots dérivés d'un primitif où l'a était bref, tels desplace, de place; chicheface, desface, reface, etc. — Toutefois il est long: 1° dans les dérivés de mots où l'a était long: entasse de tas; embrasse de brasse, etc.; 2° dans la syllabe asse particulière aux subjonctifs et aux optatifs: aimasse, louasse, etc.

Dans les finales en age des mots de trois, quatre ou cinq syllabes, comme visage, mariage, apprentis-

Lyon l'usage qu'avaient les dames lyonnaises de changer e en a dans la prononciation, quand au contraire les parisiennes affectaient de changer a en e. (Champleury, feuillet XXXIII, v°.)

sage, l'a est allongé, mais très-légèrement;—de même pour les finales en alement ou ablement, comme totalement, honorablement (1).

Le peuple, ou plutôt la lie du peuple, surtout à Paris, met souvent un a pour un e, disant piarre pour pierre, guarre pour guerre; et cette prononciation était autresois générale : « Quelles pensions nous qu'estoient les oreilles d'alors qui portoient patiemment mon frere Piarre, mon frere Robart, la place Maubart? Et toutesfois nostre Villon, un des plus eloquents du temps, la parle ainsi (2). »— Au contraire, les courtisans, « contresaiseurs de petite bouche, » et surtout les femmes de la cour et celles qui croiraient déroger à leur noblesse en prononçant l'a, le remplacent par e et disent catherre et cataplesme pour catharre et cataplasme : ils rappellent la demciselle Savoyenne et son « chanter magnifiquer qu'elle disoit pour chanter magnificat, pensant éviter la vue de son langage naturel (3). »— Gar-

<sup>(1)</sup> Ces deux remarques doivent nous rendre moins sévères que nous ne le serions, en tenant compte de la prononclation actuelle, pour les poêtes qui ont dit, par exemple, comme Despréaux:

Si quelque esprit malin vent les traiter de fables, On dira quelque jour pour les rendre croyables...

ou qui ont fait rimer, comme Voltaire, age et courage, etc.

<sup>(2)</sup> Introduction au traité de la Conformité des merveilles anciennes avec les modernes, liv. I. — Il ajoute: « Volla exemple du langage auquel on prenoit plaisir de faire la grande bouche, à la façon de ceux d'entre les Grecs qui estoint nommez Dorlens et de ceux d'entre les François qui sont nommez Savoyars. »

<sup>(3)</sup> Rien de plus commun au xv° siècle et au xvr°, et, à plus forte raison, aux époques antérieures que la confusion des sons A et E. Villon, dit M. L. Quicherat, fait rimer barre avec erre, Marne avec hiverne, Lombart avec Robert; dans Coquillart, en voit ferme rimant avec gen-

dons-nous de les imiter (1)! — Gardons-nous de dire: il s'y en allit pour il s'y en alla: Marot reprenoit ceux qui disoient renda pour rendit, ou troas moas pour trois mois (2): craignons de paraître « supposts de la place Maubert (3). »

E (4). — « La lettre e est une de celles qui ont le son doux et plaisant; nous en avons de deux sortes, l'un estant masculin, l'autre, plus frequent, feminin, laquelle division semble admettre quelque subdivision; et ces deux sortes entremeslees font trouver de la diversité en une mesme lettre (5). » — Quelles sont donc ces deux sortes d'e? La grammaire nous répond: « E, quand il est au commencement quelquefois se prononce brief et court, et comme à demi-son, comme peler, où pe est court, et ler est long. » Quelle que soit sa place, au commencement, au milieu ou à la fin

darme; on lit dans J. Marot:

Or est Montjoie, alors premier roi d'armes, Homme discret, très-élégant en termes...

Je dy qu'il n'est point question De dire fallion, ne f'estion, Ny se renda, ny je frappy.

<sup>(1)</sup> Ce chapitre est rédigé à l'aide des Hypomneses, pp. 3-11, et des passages cités de l'Introduction au traité..., etc. — Au xvii siècle, la cour hésitait entre serge et sarge. (Vaugelas.)

<sup>(2)</sup> Marot, 2º épitre du Coq à l'Ane :

<sup>(3)</sup> Lang. franç. italianisé, édit. S. D. (?) Genève, 1578, pp. 143, 145, 146. — Cf. p. 298.

<sup>(4)</sup> Ce paragraphe est rédigé à l'aide principalement des Hypomneses, pp. 11-28; — nous avons suivi aussi la Grammaire et d'autres textes cités dans les notes qui suivent. — Sur les diverses prononciations de l'e, voyez dans Geoffroy Tory (Champfleury, f° XXXIV, r° et v°) un passage trop long pour être cité ici.

<sup>(5)</sup> Précellence..., p. 40.

d'un mot, e peut être long ou masculin, dit Henri Estienne, ou court, c'est-à-dire féminin. Ordinairement il est long quand il est suivy de deux consonnes: commettre (1).

Les Français ont changé en B l'A d'un grand nombre de mots latins où le dialecte roman (2) l'a conservé; tels bonté, santé, mer, amer qu'ils prononcent : bonta, santa, mar, amar (3).

E masculin. — Cet e dont le son est clair et plein nous est commun avec les Grecs (τε, δε) et les Latins (te, de); non-seulement il peut y avoir un e masculin à quelque syllabe d'un mot que ce soit, mais encore il peut y en avoir deux dans un même mot et même trois, soit de suite, soit séparés : déférer, vérité (h). — Cet e se rencontre dans certains verbes, où pour mieux marquer le son, on écrit parfois deux e comme séparément ou separeement (5); dans d'autres adverbes, l'e est féminin : sainctement, justement. — Cette différence de l'e masculin et de l'e féminin sert à distin-

Mult la tint honoreement

(BENOIST.)

<sup>(1)</sup> Grammaire, p. 6.

<sup>(2)</sup> Nous avons vu deux pages plus haut que le dialecte roman est, aux yeux de Henri Estienne, le langage des frontières de la France.—G. Tory.

<sup>(3)</sup> Voyeż nos remarques sur A, ci-dessus, p. 340.

<sup>(4)</sup> Henri Estienne ne marque l'accent que sur les finales : il écrit benefice, deferer, evité, verité; nous le plaçons, dans nos citations, partout où la clarté l'exige.

<sup>(5)</sup> A la page 6 de la Grammaire de Rob. Estienne, nous trouvons communeement écrit avec ces deux ee. Ce second e comptait parfois dans la mesure des vers, surtout avant le xvi° siècle:

<sup>-</sup> Cf. Quicherat, Versif. fr., p. 416 et suiv.

guer quelques mots qui sont semblables, à la prononciation près. Ainsi séparement, c'est le latin separatio; séparément, le latin separatim (1).

Cet e masculin a un autre son dans accès, procès (2), belle (3), ver, fer, terre: c'est celui de l'e latin dans terra: il s'affaiblit un peu dans les finales des infinitifs, comme chauffer, laver. Mais c'est surtout dans les mots où cet e est suivi de st, comme teste, beste, ou de deux ss comme cesse, presse que l'e prend un son ouvert; il est alors semblable à celui que l'on marque par æ ou ai, et l'on peut rimer ensemble professe, cesse et laisse, abbaisse.— Exception: il est moins ouvert dans proteste, peste, moleste, etc.

L'e masculin a un autre son encore, qui tient à la fois de l'e et surtout de l'a: cet e est à proprement parler l'e français; on le trouve surtout avant m, comme femme, tems ou temps et avant n, comme dent, vent; prudent, prudence, prudemment; ornement, jugement, etc.; le vulgaire prononce tams, prudant, santance, et s'excuse sur les poëtes qui font rimer constants et temps (h): c'est une faute, et il faut donner à chaque

<sup>(1)</sup> Séparement pour séparation semble avoir été supposé par l'auteur pour les besoins de sa cause. On ne trouve en effet ce mot dans aucun lexique.

<sup>(2)</sup> Ces mots sont également écrits dans le texte sans accent.

<sup>(3)</sup> D'après cette proponciation belle et (il) bele rimeraient très-bien.

<sup>(4)</sup> Cette faute n'est plus appréciable aujourd'hui pour nous qui pronouçons constants et temps avec le son que donnaient à ces mots les poëtes anciens. Remarquons même à cette occasion que nous faisons des distinctions qui ne se faisaient pas alors, au moins en poésie; car l'oreille

lettre le son qui lui est propre; on évite ainsi les équivoques de embler (enlever) par exemple, et de ambler (aller l'amble). Nous nous faisons parfois un jeu de ces ambiguités; ainsi : « Pourquoi dit-on la vérité dans le vin? — Pource qu'il est de serment. » — Ici l'e de serment se prononce un peu comme l'a, de façon qu'on puisse hésiter entre serment (jusjurandum) et sarmant (sarmentum) (1).

Une dernière sorte de e masculin est l'e des mots comme chien, mien, tien, sien, vien, où il se prononce comme s'il y avait chiin miin. Mais — ici nous traduisons textuellement, — cela a lieu principalement dans les mots qui sont monosyllabes ou se prononcent comme les monosyllabes; tels sont ceux qui précèdent; car pour lien, sien, moyen, ancien, praticien, on ne peut d'aucune façon dire la même chose. — Peut-être ces derniers mots avaient-ils le son que nous avons entendu, dans le saumurois, donner au mot chien, qui s'y prononce à peu près chian (2): la terminaison latine ianus, ou italienne ano

ne saurait plus accepter la rime qu'on trouve en ces vers :

Assez ay perdu tout cest an : Dieu le vueille pourvoir : Amen.

(VILLON.)

Mais comment se porte l'anesse Que tu sçay de *Jerusalem*? S'elle veult mordre, garde l'en.

(MAROT.)

<sup>(1)</sup> Louis XI se plaignait un jour de la mauvaise qualité du vin d'une certaine année; il en demandait la raison : « C'est, lui dit-on, que les sarmens (ou sermens) n'ont pas tenu. » — Cf. Quicherat, Versif. fr., p. 361.

<sup>(2)</sup> Cf. Rabelais, Gargantua, liv. let, chap. IX, édit. Jannet (Bibliotherizev.); tom. I. p. 33, ligne 3. On y verra un équivoque de chien et de

qu'on trouve dans les équivalents de la plupart de ces mots expliquent la nature du son dont parle si vaguement Henri Estienne.

E féminin. — L'e féminin a le son plus sourd que l'e masculin; il s'arrête pour ainsi dire au gosier, quand l'autre va jusqu'aux dents : nous avons des exemples de ces deux sortes d'e dans les mots ambages, satellites, calices qui sont latins et français, avec cette différence seule que l'e est masculin en latin, féminin en français. — Chez nous un même mot peut avoir les deux e avec un son différent: marque, c'est le nom latin NOTA; marqué c'est le participe latin NOTATUS; marque peut être aussi une des trois personnes de l'indicatif présent, ou la seconde de l'impératif. — La différence des e sert aussi à distinguer les mots, comme paste et pasté.

Ces noms d'e masculin et d'e féminin sont venus de la rime, et semblent devoir être réservés pour les B des syllabes finales; on les trouve cependant au commencement ou au milieu des mots. Nous l'avons vu pour e masculin. Pour e féminin, les mots genest, felon, tenir, venir, feray, ferons, venions, menions, puis doucement, passe-temps, jugement, souvenir, etc. en sont la preuve.

Des mots dérivés de vocables latins commençant par

ceans qui peut servir à faire comprendre le passage de Henri Estienne : seulement les mots lien, ancien, etc., avaient la prononciation qu'il retire au mot chien, etc. — Remarquons encore que l'on trouve écrit European le mot que d'autres textes du même temps écrivaient Europeen : la prononciation expliquait la première orthographe. De même Priscian et Priscien, Julian ou Julien, Vulcan ou Vulcain, etc.

de et re nous faisons le premier e soit féminin, comme devenir, retenir, soit masculin comme déclarer, référer, soit indifféremment l'un ou l'autre, comme decevoir, refrener, relascher, detenir, où cependant l'e masculin semble le plus en usage, et desirer où le féminin semble l'emporter.—Quand deux e se suivent, ils peuvent être l'un féminin, l'autre masculin : feuilleter, plumeter; ou tous les deux féminins : recevoir, recelons; trois e de suite peuvent même être féminins : nous recelerons (1).

Dans les infinitifs, e qui suit r est féminin: dire, faire; — e qui précède r est masculin: laver, aimer. — Les troisièmes personnes plurielles des verbes, qu'elles prennent ou non les lettres oy, ont aussi cet e muet; la lettre n s'y entend aussi peu que possible (2); dans les finales en oyent au pluriel, le son e donne à cette syllabe une longueur que n'a pas la syllabe oit du singulier: il aimoit, ils aimoyent (3).

Dans la poésie, les vers terminés par e féminin ont une syllabe de plus que les autres, ce qui s'explique parce qu'on l'entend à peine. Il n'est pas moins muet dans les mots comme esperit, que l'on écrit même esprit, et la prononciation n'est pas autre dans vrayement que dans vrayment (4).

<sup>(1)</sup> Tous les exemples donnés dans ce paragraphe montrent avec quelle prudence on doit accentuer les z dans la reproduction des anciens textes.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 61, chapitre de Meigret.

<sup>(3)</sup> Voyez les remarques sur la diphthongue oi.

<sup>(4)</sup> Cependant, même au xvi siècle, vraiement comptait souvent pour

Dans certain mots e féminin adoucit la consonne précédente: bourgeois, dongeon, bourgeon, changeant, chargeant, rongeant, etc., que l'on prononce comme s'ils étaient écrits avec l'i consonne (j) bourjois, donjon, bourjon; dans d'autres, il allonge la voyelle qui précède: ambiguement (1), de ambigu, estourdiement, de estourdi (2); en vertu de la même loi, e masculin des adverbes separément, inopinément sera long, puisqu'il peut se marquer par deux ee: separeement, inopineement.

En général, du reste, la syllabe qui précède e féminin est plus longue que celle qui précède l'e masculin: ainsi, plus longue dans coste, fosse, paste, marche, escume, que dans costé, fossé, pasté, marche, escumer, etc. Dans tous les mots qui précèdent, ce point n'est pas douteux (3). Peut-être paraîtra-t-il moins certain, qu'en vertu de cette même règle, qui n'a jamais été posée jusqu'ici, mais qui est très-sûre, la syllabe qui précède l'e féminin du présent est plus

trois syllabes:

Pour vra-y-ement la maniere comprendre.

(MAROT.)

<sup>—</sup>Cf. Quicherat, Versif. franç., pp. 416 et suiv.—Voy. aussi, dans le même ouvrage, pp. 427, 328.

Quant à esperit pour esprit, le même auteur en cite de nombreux exemples qu'il tire même des poêtes du xvi siècle; on disait aussi souspeçon, verai, larrecin, derrenier pour souppon, vrai, larcin, dernier.

<sup>(1)</sup> H. Estienne écrit sans tréma : ambiguément.

<sup>(2)</sup> En allemand, l'e après l'i n'a pas d'autre esset : wie, bie, Brief, etc., 'se prononcent vie, die, brif. En hollandais de même : « ie wird wie i anegesprechen. »

<sup>(3)</sup> Ce point serait très-douteux pour nous, qui prononçons l'o également long dans coste et dans costé, l'a dans pate et dans pasté, etc.

longue que celle qui précède l'e masculin du prétérit; par exemple dans je passe, je conte, je porte, j'oste, que dans j'ay passé, conté, porté, osté (1).

I (2). — Rob. Estienne se borne à dire que la voyelle i se prononce en français et en latin, et que aulcunes fois est consonante, comme jaser, jeuer, jouer, jurer. » — Henri Estienne est plus explicite.

I consonne. — I peut être consonne en français comme en latin, soit au commencement soit au milieu des mots. S'il est consonne, il serait bon, pour avertir le lecteur, de le marquer par la majuscule, comme dans pale, simle, vendemle, que l'on écrit aussi page, singe, vendemge (vendange), avec g.

Ce *g* prend encore la place de *I*, mais avec un autre son, surtout chez les Picards qui disent *gambe* où nous disons *jambe*; nous leur avons pris les dérivés *gambade* et *gambader* (3).

I voyelle. — L'i voyelle est écrit par quelques-uns dans des mots où d'autres ne l'écrivent pas : ainsi dangier et danger, estrangier et estranger (4). Cet i appartenait à notre ancienne langue, qui l'écrivait dans tous ces mots et les semblables, et surtout les infinitifs, comme aidier, hebergier...; on la trouve même dans le

<sup>(1)</sup> Voyez plus loin, les remarques sur le verbe.

<sup>(2)</sup> Ce paragraphe est tiré surtout des Hypomneses, pp. 28-34. — CL. Geoffroy Tory. Champfleury, f. XLVI, r.

<sup>(3)</sup> Le G dur est employé en picard partout où nous employons le s; les Picards disent de même gardin, garbe, garret où nous disons jardin, gerbe, jarret, etc. Cf. Escalier, Rem. sur les patois, glossaire latin-franç. du xiv siècle, au moi pomerium (1978); Corblet, Gloss. picard, etc.

<sup>(4)</sup> A Genève, on dit encore péchier pour pécher, comme prunier. (Gaudy, Gloss, génevois, 1 vol. in-8°, 1827.)

corps des mots, comme je lieve, j'estieve, je grieve, qui sont encore (1582) employés quelquefois. On dit de même grief et brief; mais bref et greve, plus voisins du latin (brevis, gravis) sont préférables (1).— On rencontre aussi l'i après l'e dans plusieurs verbes, entr'autres il meine (de mener) et ses dérivés; mais il serait maintenant ridicule de le prononcer.

Dans d'autres mots l'i, sans être omis, se prononce si rapidement que beaucoup de dissyllabes où il est suivi de e deviennent monosyllabes (2).

Quant à la quantité, i est long, par exemple, dans les subjonctifs des verbes où il est suivi d'un s, et cette prononciation lente sert à les distinguer de l'indicatif: ainsi, i est long dans qu'il gemist, bref dans il gémit. De même, sans que l'écriture cependant soit changée, il est plus long dans combien que je prie au subjonctif que dans je prie à l'indicatif. Enfin dans les mots où l'i est seul on reconnaît sa quantité en se reportant au primitif latin: le verbe fier, de fidere, a l'i plus long que l'adjectif fier de ferus; de même il est bref dans lire ou lyre (LYRA), et long dans lire (de LEGERE), à cause de la syncope.

Les amateurs de l'italien changeaient, alors pour obéir à la mode, l en i dans les mots plaisir, plume,

<sup>(1)</sup> La diphthongue ie, remplaçant e ou a latin, s'est conservée dans beaucoup de mots après avoir disparu d'un très-grand nombre; nous ne disons plus brief, mais nous avons encore briéveté; de même fièrre, fiel, miel, lièvre, pierre, tiède, etc.

<sup>(2)</sup> Voy. plus loin, diphthongue IE.

qu'ils prononçaient piasir, piume (1); ils remplaçaient i par u dans sentu pour senti, et au contraire a par i dans je frappisse, et autres semblables (2); du reste nous voyons Henri Estienne lui-même mettre dans la bouche de son Celtophile le mot meslinge pour meslange (3).

O(4).—Nous prononçons l'o comme les latins; mais, dans les noms qu'ils terminent en io, mo, ro, to, nous ajoutons un n, et disons occasion, sermon, Ciceron, Caton, pour occasio, sermo, Cicero, Cato: en quoi nous imitons les Grecs qui disaient Σίμων, etc., et les Hébreux qui disent de même τιας.

Nous le changeons quelquesois en ou : Nos, nous; color, couleur; parsois aussi nous admettons les deux sons : nous disons en esset voulonté et volonté, tourment et torment, colom ou coulom (colombe), pourceau et porceau; il ne se change pas moins souvent en eu

<sup>(1)</sup> L'i qui remplace l des primitifs latins était en italien même une corruption de l'ancienne langue. Le cardinal Bembo a, sur ce sujet, dans son premier livre Della volgar lingua, un passage qui semble avoir échappé à H. Estienne: « Era il nostro parlare negli antichi tempi rozzo et grosso et materiale, e molto piu oliva di contado che di città. Par laqual cosa Guido Cavalcanti, Farinata degli Uberti, Guittone e molt'altri, le parole del loro secolo usando, lasciarono le rime lore piene di materiali et grosse voci... blasmo et placere, etc. » (Le Osservationi della lingua volgare... in Venetia, M.D.LXII.—In-8, pp. 42-43.)— En Anjou, l'on remarque une tendance analogue à mouiller les lettres bl, fl, etc. On dit bianc, bieu, pour blanc, bleu; fianc pour flam, fiamme pour flamme, etc.

<sup>(2)</sup> Langage fr.-ital., p. 143. Cf. ci-dessus, p. 229.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 16, ligne 9; p. 17, avant dernière ligne, et ailleurs. Les Picards disent de même minger, dins, diminche pour manger, dans, dimanche.

<sup>(4)</sup> Hypomneses, p. 31-26. — Cf. Geoffroy Tory (Champfleury, f. Ll v. et Lll, r.).

dans les finales latines en or : honneur, douleur, couleur, etc. : dans certains mots on prononce indifféremment ou et eu : demourer et demeurer; on dit mieux prouver que preuver; mais mieux preuve que prouve (1).

La voyelle o remplace souvent chez nous la diphthongue au des latins: ainsi or, de aurum; nous avons dit Pol de Paulus, comme le prouve ce proverbe

Si aussi sage es que sainct Pol, N'ayant rien es reputé fol;

mais il vaut mieux écrire Paul.

Autrefois o se redoublait, par exemple dans roole, quand il était long, comme a se redoublait dans aage, et e dans aiseement; il vaut mieux comme on a commencé à le faire, le marquer d'une sorte d'accent aigu (2).

U (3). — Robert Estienne s'était borné à dire que l'u était souvent consonne, surtout au commencement

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, p. 166. — M. Burguy, dans sa Gramm. de la langue d'Oil se demande d'ou provient cette irrégularité dans la dérivation des mots douleur, douloureux, et il répond: « Le langage de Bourgogne avait or dans tous les cas : creator, lor, etc.; or, eor, os, étaient remplacés en Picardie par eur, our, ous, comme : diseur, jongleur, etc.; a Normandie avait u, comme lur, donnur. Ces faits notés, la question se résout d'elle-même; les formes en eu, qui devinrent de jour en jour plus communes, s'introduisirent avec le langage picard dans l'Ile-de-France, et prirent ensin droit de bourgeoisie dans la langue sixée. » T. I, p. 26.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, e. — M. J. Quicherat cite de nombreux exemples de diérèses analogues à celle de aage ou éage (âge); voy. dans son Traité de Versif. franç., pp. 415-434, une longue et savante note au sujet des diérèses en usage dans notre ancienne poésie.

<sup>(3)</sup> Grammaire, p. 9; Hypomneses, pp. 38-40. — Cf. G. Tory, f LJX v° et LX r°.

des mots; Henri, après avoir dit que le son de l'u nous est particulier parmi les nations modernes (1), justifie l'emploi de cette lettre comme consonne au milieu des mots, par l'exemple des latins qui disaient tenvia ou tenuia (2), et au contraire dissoluisse pour dissolvisse (3); toutefois devant n l'usage que nous faisons de u consonne nous est particulier : fievre, livre, yvre, etc. La distinction de u consonne et de u voyelle sert même à distinguer les mots : il navra, c'est vulneravit; il n'aura, c'est non habebit.

Nous avons souvent changé en g le v consonne des latins: VASTARE, gaster; VESPA, guespe (h); et aussi u suivi de i, comme serviens, sergent, ABBREVIARE, ab-breger, etc.

Ni Robert, ni Henri Estienne ne proposent de distinguer par deux caractères particuliers u voyelle de u consonne: Henri Estienne cependant devait comprendre l'embarras où pouvait jeter cette confusion, lui qui, cherchant les mots qui répondaient au mot capriccio des Italiens, cite le mot uerue, et est obligé, pour en fixer la prononciation de recourir à la rime,

<sup>(1)</sup> Les Piémontais et les Écossais ont le son u comme nous; en Allemagne et en Bohème, ce son existe aussi; les Allemands l'ont marqué par eu (ueber) puis par û; les bohèmes le marquent par l'y grec accentué, ý

<sup>(2)</sup> Virgile, Georg. I:

Tenuia nec lanæ per cælum rellera ferri.

<sup>(3)</sup> Tibulle:

Nec satis ornatas dissoluisse comas.

<sup>(4)</sup> Le patois picard a conservé les consonnes latines : vépe pour guépe, etc. Cf. Nicot, au mot gant, etc.

serue: parce que, si l'on disait verve et verue, on ne disait que serve (1). — Nous avons vu plus haut u voyelle pour i (2).

Y'(3). — «Y se prononce comme i. Les anciens ne se sont point seulement servi de ceste lettre en nostre langue françoise es mots qui descendoyent du grec, comme aussi font les latins, hydropique, hypocrisie; mais aussi sen sont aidé quand ung i venoit au commencement du mot, faisant seul une syllabe, comme yuer (hyver) yure (ivre), à cause que y ha forme telle qu'il ne se peult joindre avec la lettre suyvante. Pareillement quand il y avoit ung i entre des voyelles, comme envoyer, je voyoye, afin qu'on n'assemblast l'i de la syllabe precedente avec la syllabe subsequente, et qu'on ne dist envo-ier, je vo-io-ie. Aussi en la fin des mots finissant en diphthongue ont mis ung y, comme moy, iray, ennuy.

Henri Estienne, à cette observation très-fondée, ajoute que l'y entre deux voyelles a le son de deux ii dont le premier appartiendrait à la syllabe précédente, le second à la suivante : loyal, loi-ial; moyen, moi-ien; la forme de l'y s'expliquerait par cet emploi : il

<sup>(1)</sup> Langage fr.-ital., p. 115. — Il cite quelques vers de la farce de Pathelin:

<sup>-</sup> Recommancez uous vostre uerve.

Je n'ay point appris qu'on me serve De tals mots.

Et afin que vous ne puissies douter de ce mot verus notez que sur iceluy est rymé serus. »

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 350.

<sup>(3)</sup> Grammaire, pp. 9-10; — Hypomneses, pp. 40-41. — Cf. Geoffroy Tory, & LXI v° et LXII r.

remplace deux i précisément parceque, anciennement, on écrivait deux ii dont le second était plus allongé, ij : moijen, loijal. — Dans quelques villes voisines de Paris on fait de l'y un véritable g, disant mogen pour moyen et pager pour payer : il faut prononcer moy-ien, pay-ier (1).

## DIPHTHONGUES.

Les diphthongues sont des syllabes « qui sont de deux voyelles tellement jointes ensemble en une syllabe qu'en prononceant on ait en partie le son de l'une et en partie le son de l'autre. Il y en a sept : ai on ay, ei, oi ou oy, ui, au, eu, ou. >

La prononciation des diphthongues est très-difficile : quand on la possède, on est maître de la langue.

AI. — «Il ne fault pas prononcer fa-i-re en trois syllabes, mais en deux: fai-re (2). » — La prononciation doit distinguer pain, vain de pin, vin, et donner un son plus ouvert aux premiers, quoique l'on puisse, par licence, faire rimer ensemble les uns et les autres (3).

<sup>(1)</sup> M. Janbert signale un même emploi de g pour y dans les patois de la France centrale; il cite les mots coutéger, s'éméger, nogier; pléger, rudéger pour couteyer (cotoyer), s'émeyer (s'émoyer, s'inquiéter), noyer, pleyer (ployer), rudeyer (rudoyer), etc. — La même remarque peut s'appliquer, pour quelques cas du moins, à la prononciation angevine.

<sup>(2)</sup> Voyes ci-dessus, p. 56, ce qui a été dit de la prononciation de aimer.

<sup>(3)</sup> Grammaire, p. 11; — Hypomneses, pp. 41-42. Nous ne distinguons plus, dans la prononciation, pain de pin. Voy. ce qui a été dit plus haut de l'E masculin.

AU. — Cette diphthongue a même son en français qu'en latin (1). Il ne faut donc pas prononcer de la même manière maus ou maux et mots, dont la rime confond les deux sons. Cependant la diphthongue au en latin a été souvent remplacée en français par un o simple (2); et nous avons fait au de la syllabe al des latins: MALVA, mauve; ALBA, aube (3).

De même une prononciation vicieuse a introduit au à la place de al dans certains mots français : un chevau pour un cheval (h).

EI. — • BI: peine, deux syllabes, comme peindre, ceindre, cueillir, orgueil, ceil (5).

Dans beaucoup de mots où se trouve la diphthongue ei, l'i ne s'entend pas, et n'a d'autre esset que de rendre long l'e qui précède; tels sont peine, veine. Mais on ne saurait écrire meine (6) parce que la pre-

<sup>(1)</sup> Les Latins prononçaient au comme a-ou. La règle posée par l'auteur explique l'orthographe de Meigret, qui représentait au par ao. Cf. ci-dessus, p. 126, et p. 186, note 2.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-dessus, voyelle O, p. 350.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, pp. 42-44.

<sup>(4)</sup> Lang. fr. ital., p. 145. — Un chevau ou plutôt un gevau se dit dans le patois angevin; nous disons encore un chevau-léger. — On trouve dans les mss. de Conrart, collection in-fe, t. IX, p. 1085, un « impromptu de M. Pellisson pour réponse à la question faite par le roy (Louis XIV) s'il faut dire vingt et un cheval ou vingt et un chevaux. » Bien que ce ne soit pas la prononciation qui soit ici en cause, mais la question de savoir si un, après vingt, veut être suivi d'un singulier ou d'un pluriel, nous donnons la solution délicate du poète :

Je croy que vingt et un Cesars Craindroyent Louis dans les basards; Et que vingt et un Alexandre De luy ne se pourroyent desendre.

<sup>(5)</sup> Grammaire, p. 11.

<sup>(6)</sup> Cf. ci-dessus, p. 188. - Hypomneses, p. 203. Cf. ci-dessus, p. 149.

mière syllabe est brève. — Au contraire l'e ne s'entend pas, et l'i seul se prononce dans les mots comme feindre, peindre, ceindre. — Quelques-uns confondent à tort ei et ai, écrivant pleine pour plaine, de PLANUS, et prononçant même fonteine pour fontaine.

EU (1).— Robert Estienne donne, pour exemples de cette diphthongue les mots seur, meur (sûr, mûr) peu, meurement, esmeu, heureux.

Henri fait quelques distinctions. Eu n'a pas le même son dans il pleut ou dans l'adverbe peu et dans j'ay pleu, de plaire, ou peu, de pouvoir : dans ces deux derniers l'u seul est entendu : plu, pu; et il peut naître une confusion fâcheuse de cette ressemblance d'orthographe : j'ay peu, en effet, peut traduire à la fois potui et habeo parum. — Même remarque pour seur, meur, qui se prononce sur, mur, avec u long (2).

OE (3). — Henri Estienne ne parle de cette diphthongue, non signalée par son père, que pour mémoire, parce qu'on la trouve écrite quelquefois pour oi (4).

Maistre et remettre aussi cueurs et obscurs Ce sont beaulx motz; mais en rithme ilz sont durs.

Nul poete ne s'est vu tant osé d'entreprendre. Des ordures des grands le poete se rend sale. Je ne sçay quel demon m'a fait devenir pæte. (BAIF.) (d'Aubigné.) (Regnier.)

(LA FORTAINE.)

<sup>(1)</sup> Grammaire, p. 12. - Hypomneses, pp. 44-46.

<sup>(2)</sup> Charles Fontaine, raillant les imitateurs maladroits de Marot, a dit, dans une épitre qui a été attribuée à Marot lui-même :

<sup>(3)</sup> Hypomneses, p. 46.

<sup>(4)</sup> On trouve aussi æ pour oe, comme pæte pour poete dans certaines éditions anciennes des poêtes du xvi\* siècle et même du xvii\*; mais, que les imprimeurs aient écrit pæte ou poete, la synérèse n'avait pas moins lieu:

A la foiblesse du sculpteur Le poete aujourd'huy n'en dut gueres.

OI ou OY (1). — • OI: oison, moindre, deux syllabes..; oy est la mesme diphthongue, mais elle s'escrit ainsi à la fin des mots: foy, loy, moy, et quelquefois au milieu, comme moyen, envoyer quand la syllabe suivante commence par une voyelle.

Cette diphthongue a divers sons. C'est le son e qui domine après l'o dans les mots mois, fois, trois; c'est le son i, dans les mots où elle est suivie d'un n : be-soin, coin, moins...

La diphthongue oi nous est venue des Grecs avec les pronoms moi, toi, traduisant µoì, τοὶ (dorien, pour σοὶ) et elle avait en français la même prononciation; on l'employa ensuite, par métathèse, en transposant l'i pour traduire les mots comme Gloria, gloire, ME-MORIA, mémoire; enfin, après avoir dit de CREDERE, de REGE, de FIDE, etc., crere, ré, fé, qui sont encore conservés dans certains dialectes, on remplaça e par oi ou oy: croire, roy, foy. — Du reste dans foi et foy la prononciation est la même; mais on écrit plutôt par y ce mot et les semblables. — Il faut se garder d'y prononcer oy comme or grec dans τῶς; c'est ce que font plusieurs qui détachent l'i de l'o et disent foï (2). — Il ne faut pas moins éviter de prononcer moas, foas, troas, poas, comme le menu peuple parisien.

Comme le son de oi est une sorte de son moyen entre oi et oe quelques-uns l'écrivent oe: moes, poevre,

<sup>(1)</sup> Grammaire, pp. 11-12. — Hypomneses, pp. 46-49.

<sup>(2)</sup> Nous avons retrouve à Noirmoutier cette prononciation, semblable à celle de oille, mot dont se sert M<sup>110</sup> de Montpensier pour traduire l'espagnol olla (olla podrida).— Cf. ci-dessus, p. 15.

foet (fouet), soer, et surtout moelle (1): mais ce dernier diffère un peu des précédents, parce que o, e n'y forment pas diphthongue, le mot étant plutôt de trois que de deux syllabes (2).

Revenant au son primitif é que oi avait remplacé, ou plutôt imitant la prononciation amollie des Italiens, l'usage tendait à remplacer le son oi par le son e:

On n'oseroit dire François ni Françoise, sur peine d'estre appelle pedant; mais faut dire Frances et Franceses, comme Angles et Angleses; pareillement j'estes, je faises, je dises, j'alles, je venes, non pas j'estois, je faisois, je disois, j'allois, je venois, et ainsi es autres il faut user du mesme changement. — Je croy aussi qu'on ne prononce plus la Roine? — Il y a longtemps que ceux qui font perfection (3) de prononcer delicatement et a la courtisanesque ont quitté ceste prononciation et ont mieux aimé dire la Reine (h): » — «Il est certain que ceci est venu pre-

Et quelle fievre ard toute ma moelle.

Que chacun prenne en main le meelleus Abelly.

Vielle sorciere dehontee

Que les beurreaux out fouettés.

Or il vous prend Macrobe et lui donne le fouet.

(Ressum.)

(2) Voy. plus loin les Remarques sur les verbes.

(3) Sur cette locution italianisée, saire perfection pour profession, voyes

le Nouveau lang. fr. ital., p. 25.

<sup>(1)</sup> Voy. p. 356, note 4. Pour ce mot moëlle, H. Estienne déclare, et la plupart des poëtes ses contemporains confirment son dire, il formait plutôt alors trois syllabes; maintenant au contraire il n'en forme plusque deux; foet (fouet) disyllabe autrefois est maintenant monosyllabe.

<sup>-</sup> Cf. Quicherat. Versif. fr., 2º édit.

<sup>(4)</sup> Lang. fr. ital., pp. 22, et 556 et suiv. — Le fait suivant peut montrer quelle incertitude il y a toujours eue dans la prononciation des provinces. En Anjou, à Saint-Mathurin, on dit français pour l'adjectif et le nom du peuple, et Français pour le nom du saint; à une lieue de là, à La Bohalle, on dit Français dans les deux cas.

mierement des femmes qui avoient peur d'ouvrir trop la bouche en disant François, Anglois (1).

OU (2). — Cette diphthongue a le même son en français qu'en grec.

On compte aussi quelquesois comme diphthongue, sur une sausse apparence, les lettres ie. Mais si ie est monosyllabe dans chien, mien, tien, sien, il est dissyllabe dans ancien, praticien, grammairien, miel, siel, etc. (3); il n'en est pas de même de ui, qui ne forme réellement qu'une syllabe dans les mots comme nuict, nuit, cuit, etc., et qu'on écrit parsois uy, comme muy.

Robert Estienne en parlant de la diphthongue ui avait donné pour exemples: destruire, nuire, nuict, fuite; quant à ie: «il y a ie qui est comme diphthongue, mais d'autre manière, car aucunement on oit le son de i et e separez, combien qu'ils ne facent qu'une syllabe, comme: miel, ciel, fiel, pied, fier, mien, chien, rien, etc. (4).

## DES TRIPHTHONGUES.

« Souvent advient que trois voyelles sont joinctes ensemble en une mesme syllabe, desquelles trois on oit les propres sons aucunement separez; eau: beau,

<sup>(1)</sup> Introduct. au traité de la conformité..., etc., p. 352.

<sup>(2)</sup> Hypomneses, p. 49.

<sup>(3)</sup> Sur tous ces mots où les poêtes faisaient tantôt des diérèses tantôt des synérèses, vey. Quicherat, ouvrage cité, pp. 301 et suiv.

<sup>(4)</sup> Grammaire, p. 12. - Cf. Quicherat, pp. 314-319.

seau, veau; — iei: vieillard; — ieu: Dieu, lieu, mieulx, yeulx; — oeil: oeil, oeillades; — oeu: oeuvres, soeur, voeu; — oui: mouiller, pouilleux; — ueil: cueillir, orgueil; — ueu: gueule (1). »

Henri Estienne ne revient point sur les exemples des diverses triphthongues donnés par son père. Les plus difficiles à prononcer sont oei et uei. Car ces mots oeil, dueil, accueil, orgueil et semblables sont prononcés par quelques-uns de manière que l'on n'entend qu'un e long avec un i à peine sensible; les autres font entendre le son d'un u: non de cet u qui est avant ei, mais d'un autre que l'on entend à la fin de la syllabe, bien qu'il n'y soit pas écrit. Cette dernière prononciation, admise dans orgueil (2), serait, intolérable dans orgueilleux, bien qu'elle soit en général plus usitée que la première.

On a tort de comprendre parmi les triphthongues eai ou eay, eoi, ueu, comme dans geay, bourgeois, cueur, gueux; parce que l'e dans les premiers, l'u dans les seconds n'a d'autre objet que de rendre le c ou le g doux ou dur : et en effet ceux qui écrivent cueur ne prononcent pas autrement que ceux qui écri-

<sup>(1)</sup> Gramm., p. 12. — Dans vieillard, il est facile de reconnaitre « les propres sons des trois voyelles aucunement separez; » mais dans les autres mots cités, la prononciation actuelle tantôt ne retrouve que deux sons: Di-eu; tantôt en marque seulement un : sœur, beau. Toutefois, pour ce dernier, rappelons (Cf. ci-dessus, p. 208) que certains patois prononcent biau, riau, etc., et que ces formes ont été longtemps écrites:

Levesque de Biannais et de saint Pol li quens. (JUBINAL.)

<sup>(2)</sup> Et aussi sans doute dans dueil qui s'écrit et se prononce maintenant deuil.

vent cœur. — Peut-être, pour uei, est-ce la même raison qui fait écrire accueil: ce serait par analogie ensuite qu'on aurait écrit dueil (1).

## DES CONSONNES.

Dans l'examen qu'il fait des consonnes, Henri Estienne ne s'occupe pas seulement de leur prononciation, qui n'est pas la même pour tout le monde, mais aussi des permutations qu'elles subissent en passant, par exemple, d'un primitif à ses dérivés. On ne remarque pas sans étonnement que Rob. Estienne et son fils ne paraissent tenir aucun compte des conquêtes déjà obtenues par l'orthographe. Ni ils ne proclament la nécessité du c à cédille, ni ils n'établissent de division formelle et rigoureuse entre i, u voyelles et i, u consonnes (j, v). Chacun d'eux, laudator temporis acti, acceptait l'héritage du passé sans chercher à en régler la transmission dans l'avenir. Aux censeurs ils répondaient l'un et l'autre : « je m'arreste aux anciens scavans qui en scavoyent plus que nous (2). »

B (3). — On dit flambe et flamme; de flambe viennent flambeau, flamber et flamboyer; de flamme on a tiré flammerole et flammesche. — D'une même racine on a tiré livre et librairie.

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 50-52.

<sup>(2)</sup> Rob. Estienne, Grammaire, p. 7.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, p. 52. - Cf. Geoffroy Tory, fo XXXV, vo.

C (1).— c, le plus souvent se prononce comme en latin. Aucunes fois devant a, o, u, se prononce du son de s: commenca, lecon, appecoy, recut, comme si tu escrivois commensa, leson, etc. Souvent pour addoulcir la prolation on entremet ung e: commencea, receut.

Henri constate, mais sans le prescrire, l'emploi du c à queue (caudatum), et lui oppose le c adouci par l'adjonction d'un e: avanceons. — Suivi de h, le c prend, devant e, i, a, un son particulier, autre dans chere, chien, champ que dans chole (d'où cholere), et cherde (corde). — Il est souvent difficile de démêler l'origine des mots qui ont changé le c du latin en ch: les Picards n'admettent ce son que devant e, disant cherf, chent, cheux pour cerf, cent, ceux, et au contraire kien, kat, pour chien, chat, etc. C'est tantôt chez eux, tantôt dans le pur français qu'il faudra chercher les étymologies.

D (2). — On a tort de dire que d à la fin des mots grand, friand a le son du t: il fallait seulement reconnaître que la prononciation n'y saurait distinguer le t du d. Mais d n'a pas le son de t puisque grand, friand et autres forment grande, grandeur, friande, friandise, friander; l'emploi du d s'explique dans ces mots par l'origine latine. — Dans les verbes, c'est l'infinitif qui règle l'emploi du d final des mots craind,

<sup>(1)</sup> Grammaire, pp. 5-6. — Hypomneses, pp. 53-90. — Cf. Geoffroy Tory, P XXXVII r et v.

<sup>(2)</sup> Hypomneses, pp. 55-57, et \$5-92.—Cf. Geoffroy Tory, f XXXVIII, r.

pind, find, troisièmes personnes de l'indicatif présent, venant des infinitifs craindre, pindre, findre. Toutefois au participe, on doit écrire: craint, comme on le voit par le féminin crainte.

Quand, de QUANDO, et quant, de QUANTUM, différent par l'étymologie; mais les gens du peuple et bien d'autres écrivent quant dans les deux cas.

F (1). — Cette lettre a toujours, au commencement, au milieu ou à la fin des mots, le son que nous lui voyons en latin: face, facile, difficile, bref, neuf, etc. — Pour ces deux derniers, remarquez que l'e est suivi de u dans neuf, bœuf, et non dans bref (2): c'est que celui-ci vient de breuis, où il n'y a qu'un u, et ceux-là de nouus et de bouis, où il y a deux uu, ou un o et un u. Toutefois cette règle n'est pas générale: ainsi de serrous et de cerrous viennent serf et cerf, bien qu'il y ait deux uu en latin.

On observera dans la prononciation que si les mots en euf sont suivis d'un mot commençant par une voyelle, f prend le son de v consonne: ainsi neuf arbres.

G(3). — • G, estant mis devant e ou i en une mesme syllabe, se prononce ainsi qu'un i (j), comme gemir, gibeciere. Quelquefois entre g et o on met ung e comme pour bourgois, on escrit bourgeois, asin qu'on ne pro-

<sup>(1)</sup> Hypomneses, 57-59. — Cf. Geoffroy Tory, fo XL, vo.

<sup>(2)</sup> Il y avait une grande incertitude dans l'emploi de e ou de su devant f ou v : en Anjon, su est d'un usage constant devant le v : je leuve, la fleuve, une feuve se disent pour je lève, la flèvre, une fève, etc. L'emploi de la forme orthographique veuve, pour vefve, n'a été réglé qu'au xvir siècle.

<sup>(3)</sup> R. Estienne, Grammaire, pp. 6-7. - Cf. Geoffroy Tory, & XLI, vo.

nonce le g avec o comme on le prononce en goblet.—
A la fin des mots, il est quelquesois escrit et ne se prononce point, comme tesmoing, soing, coing, dont vient tesmoingner, soingner, coingner combien que communeement on escrive tesmoigner, soigner, coigner.»

Tout le monde est d'accord sur la prononciation de changea, rengea, où ge a le son de I consonne: chanIa, ranIa (1); mais on prononce et l'on écrit interroga et interroguer aussi bien que interrogea et interroger (2).

Le g amolli qui paraît dans regne, regner, digne, signer, etc., et qui se prononce comme dans agnus (3) est parsois supprimé par une affectation contraire au caractère de notre langue, et certaines gens prononcent rene, rener, dine, siner (4).

H (5). — H tantôt se prononce, tantôt ne se prononce pas, et se place devant des mots dérivés de vocables latins, sans que ceux-ci en aient toujours été précédés.

C'est également une faute d'aspirer l'H dans les mots où elle est muette, comme homme, hostellerie, et

<sup>(1)</sup> Voyez ci-dessus, p. 198.

<sup>(2)</sup> Il en était de même pour déroguer. — Au xvu slècle, on hésitait entre naviger et naviguer. — Nous disons encore arrogant, avec le g dur.

<sup>(3)</sup> Nous traduisons littéralement. — La Méthode latine de Port-Royal fait observer que si notre n mouillé eût existé en latin, quelqu'un des auteurs anciens qui ont traité de l'alphabet latin aurait fait mention d'un son aussi remarquable. Le n mouillé ne se trouve dans aucun idiome germanique, tandis qu'il existe en breton, en écossais, en irlandais, en un mot dans tous les idiomes néo-celtiques, excepté dans le gallois. — Cf. Chevallet, t. II, p. 112; et ci-dessus pp. 168, 197, etc.

<sup>(4)</sup> Hypomn., pp. 59-60. - Voy. ci-dessus, lettre I.

<sup>(5)</sup> Grammaire, p. 7.—Cf. Geoffroy Tory, fo XLIV, ro, jusqu'au fo XLVI.

de ne pas l'aspirer où elle doit être aspirée, comme un'honte, un'haquenée, etc. (1).

- J. K. Pour i consonne (j), voyez ci-dessus, i voyelle. Pour le k, il semble que cette lettre manquât à l'imprimerie des Estienne et ailleurs; en effet, tantôt ils le remplacent par le x grec, tantôt par lz, et c'est ainsi qu'on voit noter la même lettre dans Abel Mathieu, dans Bouille, etc. (2).
- L (3).  $\alpha$  L quand on la redouble se prononce plus fort et plus rudement, comme allicher, icelle, chandelle; si i est devant les deux ll, elles se prononcent plus faiblement, et quasi comme si elle estoit seule, comme bailler, piller. Quelquefois I sescrit et ne se prononce point, comme mauluais de MALUS, mieulx de MELIUS, vault de VALET. » Les uns prétendent qu'il ne faut pas l'écrire, parce qu'elle est changée en u dans ces mots; les autres, qu'il faut l'écrire, parce que la diphthongue française provient de la voyelle primitive (4). « Quoy qu'il en soit, les anciens escrivains, gens de scavoir, l'ont gardee, comme plusieurs autres consonantes. Elle est quelquefois superflue, et l'escript on seulement pour aider la prolation, afin de ne mesler les lettres de la syllabe precedente avec la subsequente : comme aucuns escrivent peult, moult et plusieurs autres afin qu'on ne die pe-ut en

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 60-62. — Cf. ci-dessus, lettre C, et p. 112, note 2.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 281, et p. 202, note 3.—Cf. Geof. Tory, f XLVII, v.

<sup>(3)</sup> Grammaire, pp. 7-8. - Cf. Geoffroy Tory, & XLVIII, vo.

<sup>(4)</sup> Voy. la discussion de ce point de linguistique dans l'Origins de la langue française, par A. de Chevallet, t. II, pp. 61 et 163-165.

deux syllabes, mo-ut. Principalement ceste l superflue se met es mots finissans en aux ou eux, comme maulx, envieulx.

C'est à tort que les gens du peuple et même d'autres veulent remplacer l final de fol, col, mol, etc., par un u: fou, cou, mou; dans ces mots l doit s'écrire et se prononcer. Il s'écrit et ne se prononce pas dans soul ou saoul; de même dans sourcil, gril, coutil, fusil. Le peuple dit fi ou fis pour fils, filius, mais dit: un fil, avec l dur. Dans les verbes où il y a deux ll au présent, j'appelle, et au futur j'appelleray, une seule est conservée aux autres temps : j'appelois, j'ay appelé (1).

Pour LL mouillés, «quelques François (j'entens de ceux qui sont es confins de la France) au lieu d'escrire muraille font une sorte de changement, escrivans muraille. Et à ce mesme propos, j'ay memoire d'avoir veu escrire a quelques Dauphinois non pas fille mais filhe, et bailher, non pas bailler (2).

M (3). — Il faut se garder de confondre m avec n devant b et p dans le corps des mots: elle a sa prononciation propre: combler, trembler, embrasser, empire; de même à la fin des mots: nom ne se prononce pas comme non (4). La distinction n'est difficile à

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 62-64, et Cf. p. 2. - Voyez p. 349-350, i voyelle.

<sup>(2)</sup> Lang. fr. ital., p. 570.— Cf. ci-dessus, p. 168.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, pp. 64-65. — Cf. Geoffroy Tory, fo XLIX.

<sup>(4)</sup> Le dialecte béarnais observe soigneusement cette distinction, prononçant toujours m et n à la fin des voyelles nasales en, em, etc... Cf. Lespy, Gramm. bearn.

faire que si m ou n son suivis de consonnes, comme champs et chants.

- N(1). Cette consonne redoublée dans certains mots, comme honneur, doit être simple dans les dérivés, comme honeste, honorer, honorable: mais la faute serait plus grande d'écrire honeur avec un n seul que les autres mots avec deux nn. A la fin des troisièmes personnes du pluriel en oyent ou ent, le n ne se prononce pas (2).
- P (3). A la fin des mots, tantôt cette consonne se prononce, comme beaucoup (où le peuple a tort de la négliger), trop, camp; tantôt elle est muette, comme dans champ. Et si ce dernier doit être distingué de chant, c'est sur les finales de celui-ci, non de champ, qu'on devra insister.
- Q (4). Cette lettre ne se trouve guère que dans des mots dérivés du latin.
- R (5). • R, es commencement des mots se prononce quasi pour deux, comme rire, rare; et en la fin elle ne se prononce point quand le mot suyvant commence par une consonnante, comme: il veult aller dehors, comme si tu escrivois il veut alle (allé) dehors (6).

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 65-66. — Cf. Geoffroy Tory, fo LI.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, voyelle e, p. 346.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, p. 66. - Cf. Geoffroy Tory, fo LII.

<sup>(4)</sup> Ibib., p. 66. — Cf. Geoffroy Tory, fo Lill, vo.

<sup>(5)</sup> Gramm., p. 8. - Cf. Geffroy Tory, fo LV.

<sup>(6)</sup> R final se prononçait toujours au xvn° siècle après la voyelle e, soit qu'on donnât à celle-ci le son fermé ou le son ouvert; de là vient que tant de noma propres de ce temps sont si fréquemment écrits avec ou sans e

A ces quelques lignes de son père, Henri Estienne attache un commentaire.

Le peuple, surtout de Paris et des villes voisines, remplace, en beaucoup de mots, r par s ou z. Il dit en effet masi ou mazi, peze, meze, pour mari, pere, mere: ainsi les Latins disaient Valesius et Fusius pour Valerius et Furius. Mais, chose étrange! le même peuple change s en r en d'autres vocables, disant courin, rairon, pour cousin, raison (1). Pour sairon au lieu de saison, il n'a peut-être pas tort puisque ce mot vient du grec καιρου (2); de même, quand au lieu de casaque dont se servent ceux qui ne sont pas du peuple, on dit caraque, on est d'accord avec notre ancienne langue (3).

En outre le peuple supprime r final, prononçant plaisi, mestié, papié, resveu au lieu de plaisir, mestier, papier, resveur. C'est une faute, comme quand on dit—et ici Henri Estienne est en désaccord formel avec son père, — il faut parle bas, il faut disne de bonne heure (4) au lieu de il faut parler bas, il faut disner...

après n: Molier ou Moliere, etc. — Mais on voit par le texte de H. Estienne que le xvi siècle ne prononçait pas toujours er final, et que la prononciation des mots diné, déjeuné tendait à s'introduire : bientôt même l'usage la permit aux poêtes. (Cf. Quicherat, p. 383):

Parbleu, je viens du Louvre, où Cléonte, au levé,
Madame, a bien paru ridicule achevé. (Molitar.)

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 20, etc. — Cf. G. Tory, fo LV, ro.

<sup>(2)</sup> Joachim Perion, partisan fanatique des étymologies grecques, réclame l'orthographe caison, pour conserver, avec le c, l'équivalent du x grec.

<sup>(3)</sup> De là le nom populaire de caraco donné à certains vétements de femmes; on disait autrefois caracon (Cotgrave).

<sup>(4)</sup> Ici, H. Estienne ne met pas d'accent sur l'e de parle, disne, quoiqu'il

- Hors du peuple même on tombe dans la même faute, quand on dit apres disné, apres souppé: il faut dire apres disner, etc., comme apres boire, son boire et son manger; ce sont là des infinitifs employés comme substantifs. Toutefois si deux mots terminés en er se suivent, il vaut mieux ne pas prononcer, ou prononcer très-peu sensiblement, le r du premier. On dira donc: il faut alle disner chez luy (1).
- S (2). A part deux légères observations, dont l'une est que s peut être muette dans certains mots (monstrer), sans l'être dans tous ceux de la même famille (demonstration), et dont l'autre est que plusieurs mots prennent devant les voyelles s final (jusques a, encores) qu'ils perdent devant les consonnes, Henri Estienne n'a rien trouvé à ajouter aux règles tracées par son père (3).

Celui-ci donc, dans ses remarques sur la lettre s, reconnaît: 1° qu'elle donne un son très-ouvert aux syllabes où elle se trouve, mais ne se prononce pas dans maistre, escuelle (4), etc.; 2° qu'elle se prononce parfois, comme en latin: HONESTUS, honeste; CASTUS, chaste, etc.; 3° qu'elle sert parfois à allonger la syllabe, sans se prononcer: descouvrir, esconduire, eslever, mesme, mesler, aimast, asne, masle; 4° qu'elle distingue di-

en mette un trois lignes plus bas, sur apres disné, etc. — Il ne faut voir là qu'une négligence.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, note 32.

<sup>(2)</sup> Grammaire, pp. 8-9.—Cf. Geoffroy Tory, fo LVI.

<sup>(3)</sup> Voyez cependant les remarques sur les consonnes muettes et aussi sur les verbes.

<sup>(4)</sup> Voy. les vers de Charles Fontaine cités ci-dessus, p. 356, note 2.

vers temps verbaux : dans il peult, le son est bref; dans pourveu qu'il peust à l'advenir, le son est long; 5° qu'elle distingue différents verbes : il pleut, de pleuvoir; pleust à Dieu, de plaire.

Souvent s n'est écrit dans un mot que pour rappeler l'étymologie latine, et ne se prononce pas : soustenir de sustineo, etc. — Il ne se prononce pas non plus à la fin des mots qui sont suivis d'une consonne; prononcez : les femmes sont bonnes, comme s'il y avait : le femme sont bonnes (1).

S se prononce au contraire: 1° à la fin des mots suivis d'une voyelle: les enfans; — 2° à toutes les pauses ou repos de la voix; — 3° quand il vient après un son ouvert, comme: procés, accés, tés, sés, après, exprés.

Entre deux voyelles, s prend le son de z, ainsi : raser, maison se prononcent razer, maizon.

T (2). — Devant la finale ion, le t se prononce comme c ou ss; ainsi pour diction, exhortation dites: diccion.

<sup>(1)</sup> Geoffroy Tory, dans son Champfleury, for LVII, parle ainsi de s final omis dans la prononciation: « Priscian, dit-il, nous est bon tesmoing, au chapitre De literarum commutatione que le s pert bien souvent sa vertus, quant il dit: S in metro apud vetustissimos vim suam frequenter amitti... Les dames de Paris, pour la plusgrande partie, observent bien ceste figure poetique, en laissant le s finalle de beaucop de dictions; quant, en lieu de dire: « Nous arons disné en ung jardin et y avons mengé des prunes blanches et noires, des amendes doulces et ameres, des figues molles, des pomes, des poires et des gruselles, » elles disent: « Nous aron disné en ung jardin et y avon mengé des prune blanche et noire, des amende doulce et amere, des figue molle, des pome, des poyre et des gruselle. » Ce vice leur seroit excusable, se nestoit quil vient de femme à homme, et quil se y trenve entier abus de parfactement pronuncer en parlant. »— Cf. ci-dessus, p. 9.

<sup>(2)</sup> Grammaire, p. 9.—Cf. Geoffroy Tory, fo LVIII, vo.

exhortassion (1). — Le t redoublé sert « pour enforcir la prolation et prolonger la precedente syllabe, comme alumette, brunette (2).» Il ne se prononce pas, à la fin des mots, devant une consonne (3); dans la conjonction et, il ne se prononce ni devant une consonne ni devant une voyelle.

Henri Estienne nous apporte quelques observations nouvelles. — A la fin de quelques mots, comme trot pour le distinguer de trop (h), il a un son très-clair.

Entre deux voyelles, la prononciation, plutôt que l'écriture, l'introduit souvent pour éviter un choc, comme faisaient les Latins de la lettre D (redintegro);

<sup>(1)</sup> L'emploi du c doux avec le son du double ss au lieu du t remonte aux temps les plus reculés; on trouve dans les plus anciennes chartes : Solacio, perdicio, justicia, etc.; au commencement du vir slècle, Isidore dit déjà (Orig. 1, 26, 28): « Quum justitia sonum s literæ exprimat, tamen quia latinum est, per t scribendum est, sicut militia, malitia, nequitia, et cætera similia. «— Nos anciens romans nous fournissent un nombre infini de mots comme persecucion, destrucion, etc.; mais nous sommes revenus à la consonne étymologique latine, tout en conservant le son adouci déjà signaté par Isidore de Seville.

<sup>(2)</sup> G. Tory, fo XXXIX ro, remarque que les Lorrains prononcent herbette et autres mots sembiables, comme s'il y avait herbet.

<sup>(3)</sup> Geoffroy Tory que nous avons cité à propos de s final muet, écrit au sujet du T final: « T veult estre pronuncé en frapant de la langue contre les dents serrees. Les Italiens le pronuncent si bien et si resonent, quil semble quilz y adjouxtent un e, quant pour et en lieu de dire: Caput vertigine laborat, ils pronuncent: capute vertigine laborate... Laquelle pronunciation nest aulcunement tenue ne usitee des Lionnois, qui laissent le dict tet ne le pronuncent en facon que ce soit à la fin de la tierce persone pluriele des verbes actifz et neutres, en disant amaverun et araverun pour amaverunt, araverunt. Pareillement aucuns Picards laissent cellui t à la fin de aucunes dictions en francois, comme quant ilz veulent dire: « Comant cela, comant? monsieur, cest une jument; » ilz pronuncent: « Coman chela, coman? monsieur chest une jument. » Champfleury, fe LVIII.)

<sup>(4)</sup> Voyez ci-dessus, lettre P, p. 367.

ainsi on prononce aimet-il, donnet-il, aimet-elle, donnet-elle; de même vat-il, vat-elle. Dans quelques lieux l'usage de ce t est tellement établi, qu'on le trouve même devant d'autres voyelles que celles des pronoms il, elle, surtout dans at et vat, comme : il at ouy, il vat où j'ay dict (1).

V. — Il a été parlé de cette consonne en même temps que de la voyelle U (2).

X (3). —  $\alpha x$ , dit Robert Estienne, se prononce comme en latin, fors qu'en la fin du mot; alors il se prononce comme s; mesme aucuns escrivent s, au lieu que les anciens escrivoient x en certains mots comme envieux, voix, noix, canaux. La raison de cette ancienne orthographe, que nous suivons encore, n'est pas heureusement trouvée; il semble, selon lui, qu'on ait mis un x «de peur qu'on ne die envie-us, vo-is, no-is, cana-us (4); » comme s'il y avait bien moins à

<sup>(1)</sup> L'emploi du tau lieu de toute autre consonne pour prévenir l'hiatus entre un verbe à la 3° personne et son pronom a son explication dans ce fait que la 3° personne du singulier des verbes latins était terminée par cette lettre. M. de Chevallet remarque fort justement que, pour une raison analogue, c'est s que nous employons comme lettre euphonique après les secondes personnes : vas-y, donnes-en; seulement l'usage ne sépare pas cet s euphonique du mot précédent, et isole au contraire le t. Cette anomalie a aussi sa raison d'etre : l'e ne reste pas muet avant t; et si l'on écrivait : aimet-il au lieu de aime-t-il, il y aurait lieu de prononcer aimet-il comme aimait-il. — Voy. Chevallet, II, 148-150; Cf. ci-dessus, pp. 151-152.

<sup>(2)</sup> Voy. ci-dessus, p. 351-352.

<sup>(8)</sup> Grammaire, p. 9. - Cf. Geoffroy Tory, fo LX, vo.

<sup>(4)</sup> La véritable raison de l'emploi de x final a été signalée par les critiques modernes. On l'employa d'abord à la fin des mots qui avaient x en latin : croix, voix; puis, pour cs et gs au subjectif singulier et au complétif pluriel des mots en c ou en g: croc, crocs, crocx; joug, jougs, jous; par analogie, x, équivalent de cs et gs devint l'équivalent de cs et cs ainsi :

craindre qu'on ne prononçat: envie-ux, vo-ix, no-ix, cana-ux.

Trois fautes sont à éviter dans la prononciation de x, dit Henri Estienne (1): 1° il ne faut ni prononcer avec gs les mots où x a le son de cz, comme Xeno-phon; — 2° ni donner à x le son de z et dire, comme quelques-uns, ezemple, ezercer, pour ecsemple, ecsercer; — 3° ni donner à x le son de deux ss, comme les Italiens, et dire: Alessandre, Massime pour Alexandre, Maxime. Toutefois il faut observer que x des Latins se change souvent en deux ss en passant en français; on le voit dans lessive, issir, aissieu ou esceu ou aisseul, qui viennent de lixivium, exire, axis.

A la fin des mots, x n'a d'autre son que s: on prononce donc paix comme pais.

Z (2). — • De ceste lettre se servent les François es mots qui sont prins du grec, comme zele, zelateur. — On sen sert aussi en la fin d'aucuns mots au lieu de s pour monstre qu'elle se doibt prononcer a bouche ouverte, la langue serree contre les dents d'embas.

cheval, chevals, chevax ou chevaux; ciel, ciels ou cleuls, ciex ou cieux, chol, chols ou chouls, choux; porteur, porteurs, porteux. Par suite d'une analogie nouvelle entre le son des finales de ces derniers mots et le son des finales d'une autre série de mots qui, sans avoir la double consonne, avaient les terminaisons en au, eu, ou, on termina par x au lieu de s le subjectif singulier et le complétif pluriel des mots étaux, pieux, roux, parce qu'on écrivait chevaux, cheveux, choux. Cf. Chevallet, III, 40-41 (note); Burguy, Cr. de la langue d'Oil: celui-ci applique aux verbes comme aux noms ces observations qu'il développe plus longuement.

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 73-74.

<sup>(2)</sup> Grammaire, p. 10. - Cf. Geoffroy Tory, f. LXIV.

comme en tels mots: aimez, envoyez, participes du temps passé; ayez, voyez, impératifs (1).

Des lettres muettes. — A la fin de son petit traité de la conjugaison des verbes, Robert Estienne avait donné une liste de mots où quelqu'une des lettres de l'alphabet ne se prononçait pas. Mais sa grammaire ne disait rien à ce sujet. Henri Estienne a réparé cet oubli dans un chapitre des Hypomneses (2).

Les lettres muettes sont celles qui ne se prononcent pas. Elles sont telles ou par nature ou par position:

— par nature, comme dans nostre, vostre, apostre, monstre, oster, prester, arrester, où s ne se prononce jamais; — par position, comme dans ces exemples: puisqu'il t'a pleu tant faire pour nous et les nostres, nous sommes tenus de prier Dieu pour ta prosperité.

Ici T final de tant est muet; de même s des mots nous sommes tous..., prononcez nou somme tou tenus. Quant au premier nous, s final s'y prononce, parce qu'il est devant une voyelle: nous et...; s final se pro-

<sup>(</sup>i) Le x était, comme x, une lettre double. Son emploi au lieu de s a'explique par des raisons analogues à celles qui amenèrent, l'emploi de x. Comme x représentait cs, gs, ls, rs, le z représenta d'abord ts et ds au subjectif singulier et au complétif pluriel : ainsi dents, pieds furent remplacés par denx, piex; dans les mots comme cité, qu'on écrivait au complétif singulier citét (civitatem), bontet (bonitatem), amet ou aimet (amates), on eut au subjectif singulier et au complétif pluriel citex, bontex, cimex pour citets, bontets, aimets. La même remarque explique : vous seines, vous tenex pour vous aimets (amatis), vous tenets (tenetis), qui se sont même écrits. Ces mois étant fort nombreux dans la langue, lorsqu'un ent à marquer un son analogue à celui des finales de citex, bontex, simes, que employa, sans raison d'étymologie, mais par analogue de son, la même notation es; de là les fermes : succex, progrex, etc. — Cf. Chevallet, III, 41-42 (note) et p. 43 et suiv. (texte); Burguy, t. 1, abts.

<sup>(2)</sup> Hypomneses, pp. 79-100.

nonce aussi dans tenus, quoiqu'il ne soit pas suivi d'une voyelle: c'est que quand les consonnes finales de plusieurs mots, soit s, soit quelque autre, n'ont pas été prononcées, la plupart de ceux qui parlent bien, sinon tous, font sonner celle qui termine le mot suivant. Enfin dans puisqu'il t'a pleu, les gens du peuple et bien d'autres ne prononcent pas L et disent puisqu'i t'a pleu (1): il ne faut pas les imiter.

Après ce court préambule, Henri Estienne parle avec plus de détails des deux classes de muettes qu'il a distinguées.

1° Consonnes muettes par nature: de ces muettes, les unes servent à marquer une distinction tantôt plus ou moins nécessaire, comme matin (MANE) et mastin (CANIS VILLATICUS); jeune (JUVENIS) et jeusne (JEJUNIUM); tantôt plus ou moins inutile, comme entre beste (BESTIA) et bete (BETA), etc.; les autres servent à rappeler l'étymologie, comme L dans soulci, de solicitudo, P dans compte, qui se prononce comme comte, nom nouveau d'une dignité qui élève au-dessus de la noblesse simple. Cette même lettre P paraissait aussi autrefois dans escripre: on l'a supprimée, et avec raison; car elle

<sup>(1)</sup> CL ci-dessus, p. 209.—La Fontaine, imitant nes anciens poètes, s'est permis la rime de outil et de dit-il: on trouve d'ailleurs dans du Bellay et J. Lemaire les rimes de outils et de subtils, et dans Villon, celle de subtils et de routis, analogue à celle de périls et de Paris. — Voici les vers de la Fontaine:

En ce cas-là , je les prendrai , dit-il. L'histoire en est aussitôt dispersée; Et boquillons de perdre leur outil.

<sup>—</sup> Domergue (Journal de la langue française, n° du 28 mai 1791, p. 297) prétand que ils donnèrent doit se proponeur « donère (4 long).

n'était conservée là que comme caractéristique de l'origine du mot. Mais ces consonnes caractéristiques elles-mêmes doivent disparaître des mots français; quand elles étaient déjà hors d'usage chez les Latins. Ainsi, de ob et mittere, ils ont fait omittere et non obmittere. Que ceux donc qui écrivent obmettre ne soient pas si scrupuleux, et écrivent simplement omettre.

Beaucoup de mots, où figuraient aussi trois consonnes de suite, s'écrivent d'une autre manière; à plus forte raison ceux où il y en avait quatre, comme presbtre; écrivez prestre, quoique le B ait servi à marquer l'étymologie. A quoi bon, ici et dans les mots comme temps, corps, conserver des lettres inutiles pour marquer une origine qui est assez claire sans ces lettres?—Nos anciens avaient leurs motifs: ainsi en écrivant corps on ne laissait aucune confusion entre ce mot et le mot cors ou cornet. — Mais supposons l'orthographe chargée de toutes ces lettres superflues, comment feront les étrangers? - Qu'ils ne prononcent pas celles qui leur paraîtront difficiles, et ils se tromperont rarement. — Mais les mêmes consonnes ne sont pas également difficiles dans tous les pays. Les Allemands, par exemple, prononcent facilement plusieurs consonnes qui se suivent. Pour établir quelque uniformité, il est donc utile de chercher des règles positives et générales. En voici quelques-unes:

Où se trouvent quatre consonnes de suite, une au moins sera muette, quelquefois deux, comme dans presbtre.

S'il y a trois consonnes, presque toujours une d'elles

est muette, surtout s, t, p, c, d; — Exemples: — s: lasche, estre, nostre, cognoistre, maistre, desbaucher, esborder, etc. (1); — T: presents, absents, forts, ports, ouverts, etc. (2); — P: temps, corps, compte, escripts(3); — c: sainct, feinct, poinct(4); — D: dards, accords, mords: ce dernier se prononce comme morts (MORTUI) et mors, participe de mordre: il a mors (5).

S'il y a deux consonnes, une peut être muette, mais ce cas est rare, et le plus souvent c'est s devant l ou devant l, comme masle, fresle, gaster, gouster, arrester. Dans tous ces mots s est muette, mais rend longue la voyelle qui précède; elle sonne au contraire dans les mots peste, celeste, persister et beaucoup d'autres.

Quelques provinces prononcent l's dans des mots où ailleurs elle est muette, et réciproquement; de même

<sup>(1)</sup> M. Quicherat a réuni un grand nombre d'exemples qui peuvent servir à montrer quelle incertitude régnait, parmi les poêtes, et à plus forte raison dans le peuple, au sujet de la prononciation de s dans le corps des mots comme honneste et admoneste (Villon), juste et députe (Coquillart), robuste et brute (J. Marot), jusque et perruque (Coquillart), syllogisme et abisme (Martin Lefranc). etc. — Voy. Quicherat, Versif. française, pp. 365-367.

<sup>(2)</sup> Le t ne semble pas s'éire jamais prononcé dans ces mots. Nous avons vu plus haut que le ts était souvent remplacé par s. (Cf. ci-dessus, note 1, p. 374).

<sup>(3)</sup> M. Quicherat cite les rimes de précepte et faite (Marot), de sceptre et estre (M. Lefranc), de sceptres et ancestre (Villon, J. Lemaire, Jean Marot), de Egypte et petite (Rutebeuf), de Egypte et petite (Christine de Pisan), de eclipse et embellisse (Roman de la Rose.) — Versif. française, p. 368-369.

<sup>(4)</sup> M. Quicherat cite les rimes de délecte et musette (Marot), délecte et violette (Saint-Gelais), etc.

<sup>(5)</sup> Il en est du d comme du t. Voy. l'avant-dernière note. — Plus loin, Estienne qui distingue les cas où il y a deux où trois consonnes, mais qui ne tient pas compte si ces consonnes sont au milieu ou à la fin des mots (en cela, nous l'avons suivi à regret), reparlera du d, etc.

en quelques lieux on prononce dans hanneur, honnesteté, etc., les deux nn dont, en général, un seul est
prononcé. — En outre le même mot, pris dans diverses acceptions, fait ou ne fait pas sonner s; ainsi prononcez: accoster quelqu'un, avec s sonore; dites accoter (appuyer) un pot. — Enfin, parmi les mots d'une
même famille on voit de semblables irrégularités.
Ainsi, on prononce, sans s: demonstrer, beste, bestise;
bestail; tempeste, tempester; paistre, pasture, teste,
baston; mais au contraire en faisant sonner s: demonstration, bestail, tempestatif, pasteur, testonner,
bastonade.

Henri Estienne, dont on a déjà remarqué l'admirable sagacité, donne une excellente raison de ces anomalies: tous les mots où se prononce s sont moins anciens dans la langue que ceux où le temps l'a, pour ainsi dire, usée et effacée.

Après s, la lettre qui est le plus souvent omise dans la prononciation, c'est t suivi d'une autre consonne, surtout de s: mets, permets, hauts, faits, dits.

L est souvent muette aussi (1): oultre, doulx, doulceur, mieulx, vieulx, pouls, poulce, fault, vault, hault, sault, etc; dans les pluriels: maulx, animaulx, chevaulx. On trouve même quelquesois écrit maulvais, maulpiteux, mauldire: mais dans aucun de ces mots l n'est prononcé. Cherchant l'origine de ce son au,

<sup>(1)</sup> Nous avons cité plus haut (Cf. p. 375, note 1) la rime de dit-il et de outil. M. Quicherat cite les rimes de sourcil et si (du Bellay), cruels et suez, autels et beautez (Marot), hotels et notez, sauls et deux (Coquillart), nuls et nuds, nuls et retenus (Meschinat). — Versif. fr., p. 274.

Henri Estienne se range à l'opinion rappelée par son père, que au remplace la syllabe latine al; pour le prouver, il cite un certain nombre de mots où l'on employait indifféremment à cette époque al et au, comme malpiteux et maupiteux, malplaisant et mauplaisant; selon lui u remplace l: introduire u et conserver l c'est faire double emploi. On écrira donc sans L: chevaux, animaux, aucun, maux, etc. Mais après ou et après eu l'on ne peut invoquer la même mutation: on conservera donc L, au moins si elle est caractéristique de l'étymologie, surtout si elle se prononce comme en coulpe et poulpe (CULPA, PULPA).

B, si on l'écrit dans doubter, plomb, coulomb (ou colomb: COLOMBUS), ne se prononce pas (1).

C, surtout devant T est muet (2): jecter, allaicter, faict, dict, peinct, feinct, etc. Quelques-uns le changent en t dans jetter, allaitter, et le rejettent dans fait, dit, etc. Pour ces derniers, rien de plus rationnel, selon Henri Estienne: mais il faudrait une distinction. Il fait, il dit, il peint peuvent perdre le c: mais ces mêmes mots doivent le conserver s'ils sont participes:

<sup>(</sup>i) M. Quicherat cite les rimes de Job et cop (Rutebeuf), Jacob et trop (Vilion), Job et trop (Coquillart). — Loc. cit., p. 375.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 377, note 4.—M. Quicherat remarque l'omission du c dans la prononciation d'un grand nombre de finales, au pluriel; ce fait n'a rien d'étonnant, si l'on se rappelle la notation « équivalente (Cf. ci-dessus, p. 372, note 4). Il cite les rimes de boucs et genoux, sans et draps (Coquillart), aspics et pis (Marot), Turcs et durs (J. Lemaire), Grecs et discrets (J. Marot), Grecs et secrets (Regnier). Pour Grecs, mous avons conservé l'ancienne prononciation dans le nom d'une rue : la rue des Grès n'est antre que la rue des Grecs.— Au singulier, il serait plus difficile, sinon impossible, de trouver le c muet dans tous ces mots.

faict, dict, etc. — Dans practique, practicien, les uns changent le c en t, et écrivent prattique; d'autres le suppriment: pratique. — Enfin on prononce diton ou dicton.

D est muet (1) dans advancer, advenir, advertir, etc., mais non dans adversaire, admettre, administrer. Ce dernier mot est prononcé, mais à tort, par le peuple, aministrer.

F est muet (2) dans briefve, briefvement, ou plutôt breve, brevement, veusve, quoiqu'il s'entende dans brief (et mieux bref) et dans veus: il est probable que dans bresue, veusue, la consonne r servait seulement à indiquer que u suivant était consonne.

G final est muet dans les mots loing, tesmoing, besoing, où on peut ne pas l'écrire, quoiqu'il s'écrive et se prononce dans les dérivés: esloigner, tesmoigner, etc.— Le G est muet aussi dans congnoistre ou cognoistre.

H est souvent muette, et sert seulement alors à rappeler l'étymologie; hoste, de hospes, se prononce comme il oste, mais se distingue de ce verbe par la lettre h.

Par ce qui précède on a pu constater: 1° que souvent deux consonnes sont muettes dans un même mot, comme lt dans haults, ct dans dicts, etc.;—2° que

<sup>(1)</sup> M. Quicherat a noté, dans le Roman de Brut, la rime de David et de fini.

<sup>(2)</sup> M. Quicherat cite les rimes de sers et revers (Christine de Pisan), je vis et viss (J. Marot), Juiss et suis (Marot), Juiss et ennuis (Regnier), neuss et cheveux (Villon), neuss et nœuds (Marot, Saint-Gelais), etc. — Versif. fr., pp. 371-373.

l'orthographe tendait à supprimer l'une des deux muettes et qu'on écrivait plutôt hauts, faits, etc.

2° Consonnes muettes par position. — Henri Estienne déduit, de l'exemple suivant, les remarques qu'il fait sur cette classe de muettes:

Vous me dites tousjours que vostre pays est plus grand de beaucoup et plus abondant que le nostre, et que maintenant vous pourriez bien y viure à meilleur marché que nous ne viuons depuis trois mois en ceste ville : mais tous ceux qui en viennent, parlent bien vn autre langage : ne vous desplaise.

## Il en note ainsi la prononciation:

Vou me dite toujours que votre pays est plu gran de beaucoup e plus abondan que le notre, e que maintenan vou pourrie bien y viure d meilleur marché que nou ne viuon depui troi mois en cete ville: mai tou ceux qui en viennet, parlet bien vn autre langage: ne vou deplaise.

On voit ici que s ne sonne pas dans plus, ni D dans grand: mais s et D se prononceraient s'ils étaient suivis d'une voyelle: plu grand et plus abondan...—s est conservé dans toujours parce qu'il a disparu des mots précédents (1) et que la voix fait une pause après ce mot; cette règle s'applique à toute autre consonne qu'à s: ainsi T final de souvent sonnerait dans cette phrase: c'est un propos qu'on tient souvent, quand on ne sçait que respondre: — prononcez: c'est un propo qu'on tien souvent, quand...; quelques-uns même prononceraient ici s de propos, parce qu'on fait aussi une légère pause après ce mot. — Henri Estienne a soin de faire observer ici qu'il ne parle pas du peuple, qui a le tort

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 375.

de prononcer toujou; de même il ne prononce par le t final de viennent, parlent, que tous ceux qui prononcent bien font sonner, et avec raison, pour distinguer le pluriel du singulier (1). Du reste, il faut reconnaître que beaucoup de ces muettes, qui disparaissent dans un parler rapide, sont conservées lorsqu'on s'exprime lentement.

Des consonnes muettes, par nature ou par position, l'auteur passe naturellement aux voyelles supprimées par apostrophe.

De l'apostrophe. — H. Estienne se borne à parler de la voyelle e, qui 1° disparaît toujours devant une voyelle: c'est, je m'abuse; qui terr' a guerr' a, etc.; — et qui 2° s'élide quelquefois devant les consonnes; alors c'est ordinairement quand elle est précédée de la consonne D: grand'chose, grand peur (2), Dien vous

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 151, note 3.

<sup>(2)</sup> Après avoir noté, dans sa Grommoire béarnaise, ce fait qu'un certain nombre d'adjectifs béarnais terminés en au, tels principau, finau, conservent cette terminaison au féminin comme au masculin, M. Lespy fait observer qu'il en était de ces adjectifs, dérivés de vocables latins en alis (PRINCIPALIS, FINALIS), comme des adjectifs en ble, tels aimable, croyable, dérivés d'adjectifs latins en bilis : parce que, dans l'un et dans l'autre cas, le mot étymologique, avait la même terminaison aux deux genres. Il ajoute : « Ainsi on dit encore : grand pitié, grand peine, grand mère, grand rue; d'où vient cette apparente anomalie? Les grammairiens prétendent que dans grand mère, grand pitié, etc. l'e muet est élidé, et ils placent une apostrophe après grand. Cela prouve que les grammairiens ne savent pas l'histoire de la langue; il ne faut point d'apostrophe, car il n'y a rien d'élidé. L'ancienne langue rend raison de cette infraction à la loi d'après laquelle l'adjectif s'accorde avec le substantif; elle en rend raison par une autre loi fondée sur l'étymologie. » Cet arrêt contre les grammairiens est bien sévère. Si nous admettons pour lettres royaux, terme consacré dans les traditions peu variables de la chancellerie, la loi étymologique invoquée par M. Lespy, nous ne saurions l'accepter pour grand' pitié, grand' mère, etc., où nous croyons

gard de mal (1), ou parsois de la consonne L, comme dans mil pour mille (2) et quel quelle soit (3) pour quelle qu'elle soit.

l'apostrophe nécessaire: 1° pour ne pas créer au sujet du mot grand une exception qui ne s'applique pas à d'autres mots dérivés d'adjectifs latins analogues; 2° parce que le mot grande lui-même, sous sa forme régulière, peut être placé, en certains cas, devant plusieurs des mots cités ici: voilà une grande rue, voilà une grande salle, etc. — Cf. Lespy, p. 101; voy. aussi Palsgrave, édit. Génin, pp. 298-299.

(1) On trouve dans nos poëtes, depuis Baudoin jusqu'à Voltaire, un nombre infini d'exemples où gard' est employé pour garde :

Godefroy et Baudoin, que Dieu gard de tourment! (BAUDOIN.)
Dieu gard saus fin le rosier et la branche! (MAROT.)
Dieu gard de mal celles qu'en cas semblables!... (LA FONTAINE.)
Que Dieu vous gard d'un pareil logement! (VOLTAIRE.)

Il en était de même pour command, au lieu de commande, demand au lieu de demande, non-seulement à l'optatif, mais à l'indicatif :

Je vous command l'enseigne saint Denis.

A Dieu command' vostre beauté.

(R. DE GARIN.) (MAROT).

On trouve encore aim' pour aime :

Seignors barons, je vos aim, si vos crei. Je ne dis pas que vous sim follement. (R. de ROLLAND.)
(TEIBAUT.)

- Cf. Quicherat, Versif. franc., pp. 406-406.
- (2) On employait indifféremment mil et mille, selon les exigences de la mesure, dans les vers :

Mille doux mots doncement exprimez

Mil doux baisers doucement imprimez.

(DU BELLAY.)

- Cf. Quicherat, pp. 402-403...
- (3) il en était de même pour tel' au lieu de telle; quelle et telle pouvaient aussi s'employer, suivant les exigences de la mesure:

Qu'avez-vous? quell' mouche vous pique? (A. Charter.)
De voir leur prince en tel' maguificence. (J. Marot.)

— Dans tous ces exemples, nous marquons l'apostrophe, bien que ce signe ou ne fût pas encore connu ou ne fût pas généralement adopté: c'est que, pour tous ces mots, le poête usait d'une licence tolérée, et ne songeait pas à invoquer de loi étymologique, puisqu'il se réservait le droit de dire quelle, telle, etc.

A ces mots où l'usage autorisait l'élision de l'e muet final, M. Quicherat ajoute, en s'appuyant sur de nombreux exemples, poetic, fantastic, ca-

Henri Estienne constate le fait de l'existence de l'apostrophe; mais, à le voir dans son traité de la Précellence du langage françois, reprocher aux Italiens de dire ben pour bene, san pour sano, etc., on peut conjecturer qu'il est assez peu partisan de ces élisions:

Je leur feray confesser que ce qu'ils coupent ainsi la queuë à leurs mots est grandement contr'eux. Car quant bien ils voudront dire que ce qu'ils font ce n'est pas leur couper la queuë mais la trousser seulement, si est-ce qu'il s'ensuyvra qu'à eux-mesmes elle semble traîner (1).

Mais si notre langue elle-même ne peut encourir un semblable reproche pour l'emploi que nous faisons de l'apostrophe, reproche fort dur et injuste, selon nous, les remarques que fait plus loin (2) Henri Estienne sur certaines syncopes que nous nous permettons, ne nous laissent pas grande supériorité sur les Italiens: nous aussi nous coupons, nous coupions alors la queue de nos mots. Ainsi il constate que les gens du peuple et bien d'autres disent qu'a-tu pour qu'as-tu? et même qu'a-vous, n'a-vous, sça-vous pour qu'avez-vous, n'avez-vous, sçavez-vous (3). A ces formes le peuple, mais le peuple seul, en ajoute bien d'autres. Ainsi, à Paris surtout, il dit plamour (4), au lieu de pour l'amour;

tholic, comme public; puis inutil, fertil, comme vil, servil, etc. — Versif. fr., pp. 398-409.

<sup>(1)</sup> Précellence, pp. 16-17.

<sup>(2)</sup> Hypomneses, pp. 98-99, etc.

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, p. 63, texte et note, et p. 80.

<sup>(4)</sup> Cette rude syncope n'est guère plus étrange que celle-ci : ch' fr' ec-

ainsi encore, sa vostre honneur, sa vostre grace au lieu de sauf vostre honneur, sauf vostre grace se disent dans le peuple, et même hors du peuple, à Paris et dans les villes voisines.

Syncopes et apocopes. — Nous avons donc, en francais, de véritables syncopes et apocopes. Entre autres syncopes, Henri Estienne cite les formes j'amerray, je dorray pour j'ameneray, je donray ou donneray (1). C'est aussi par syncope que nous disons craindray, findray (2); et cette figure se retrouve dans les mots composés comme dorenavant, que le peuple prononce même dornavant, et desormais pour d'ores en avant, des ores mais; dans samdessusdessous qu'on prononce généralement en un mot pour dire ce que dessus dessous (3), comme samdevamderriere pour ce que devant derriere.

Ce sont là des marques d'un langage corrompu auquel se rattache encore le mot, qu'on prononce et

teur, où un frère ignorantin, qui nous l'a signalée comme usitée dans son ordre, nous a dit qu'il faut reconnaître : cher frère directeur. — En tous temps, en tous lieux, la rapidité de la prononciation a toujours tendu à contracter de cette façon des mots d'un usage fréquent.

<sup>(1)</sup> Voyez dans le savant Traité de Versif. franç., par M. Quicherat, p. 409, de nombreux exemples des formes verbales syncopées donrai, menrai ou merrai, lairai ou lerrai, demourrai ou demeurrai, durrai, etc., pour donnerai, menerai, laisserai, demeurerai, durerai, etc.; mais encore de substantis: verté, durté, seurté, obscurté, jartière, epron, chartiier, halbarde, fortresse, pelrinage, carfour, etc., pour verité, duret, sûreté, obscurité, eperon, chartetier, hallebarde, forteresse, pèlerinage, carrefour. M. Quicherat puise ses exemples dans nos poètes les plus anciens et descend jusqu'au xvir siècle, à Cornellie (carfour), à La Fontaine (chartier), à Sarasin (epronnant), etc.—Cf. Palsgrave, p. 401.

<sup>(2)</sup> Meigret n'avait pas commis cette erreur. - Voy. ci-dessus, p. 53.

<sup>(3)</sup> Ramus avait déjà parlé de cette locution, et Pasquier, dans sa seconde lettre, s'en occupe aussi fort longuement.

qu'on écrit spandant, surtout dans le peuple, pour cependant, ce temps pendant; antam (1), adverbe, pour ante annum.

Antam nous montre un seul mot français formé de deux mots latins: nous avons beaucoup de ces vocables composés: ainsi on dit debonnaire pour de bon aire ou de bonn' aire; de même aujourd'huy, naguere pour au jour de huy, n'a guere c'est-à-dire il n'y a guere de temps; quand on dit: cela est faict pieça, c'est comme si l'on disait il y a bonne piece [de temps] que cela est faict. Enfin tousjours que le peuple prononce toujou et même tourjou est formé de tous et de jours: les Picards (2) le remplacent par toudi (toros dies).

Ces modifications ne sont pas les seules qui cachent l'origine des vocables dérivés du latin. Henri Estienne passe longuement en revue les autres changements imposés aux mots tirés de cette langue, dans un chapitre qui complète le travail de Dubois (3), reproduit par son père : mais ces observations, fort utiles d'ailleurs, et présentées avec une grande finesse, n'appartiennent pas à la grammaire proprement dite.

Mais où sont les neiges d'antan?

Janotin Epiphane Qui tendis battoit fort sa femme.

(Epit. du cim. Saint-Denie.)

<sup>(1)</sup> La célèbre ballade de Villon :

a presque sauvé ce mot.

<sup>(2)</sup> Voy. J. Corblet, Gloss. picard:

<sup>(3)</sup> Voy. ci-dessus, p. 10 et suiv.

# IL - TRAITÉ DES PARTIES DU DISCOURS

Δn

## GRAMMAIRE PROPREMENT DITE.

Les quelques pages consacrées par Robert Estienne à chacune des lettres de l'alphabet sont devenues ici, grâce aux abondants commentaires laissés par Henri, un traité dont il n'est pas besoin de faire ressortir l'importance pour l'étude de la prononciation et de l'orthographe de notre langue. — Nous continuerons, en suivant pour guide la grammaire de Robert Estienne, à emprunter aux savants ouvrages de son fils les compléments réclamés par ce livre tout de pratique, où l'exposition des principes laisse tant à désirer.

Des lettres se forment les mots; des mots, l'oraison. Il y a neuf parties d'oraison : nom, article, pronom, verbe, participe, adverbe, conjonction, préposition et interjection (1).

<sup>(1)</sup> Dubois et Meigret n'avaient reconnu que huit parties du discours; Ramus ne s'était pas prononcé; les Grammaires provençales publiées récemment par M. Guessard (1 vol. ln-8°. Paris, Franck, 1858), restent dans les traditions vulgaires des grammairlens latins: « Las oit paris que om troba en gramatica, troba om en vulgar proensal; so es : nom, pronom, verbe, adverbe, particip, conjunctios, prepositios, interjectios » ( Lo domats proensales.) — « Totz hom qe sentenda en grammatica deu saber que vui pariz son de de qe todas las paraolas del mont si trason, so es noms, pronoma, verbs, partecips, adverbis, conjunctios, prepositios et interjectios » (R. Vidal, Las rasos de trobar.) — l'alsgrave avait aussi reconnu neuf espèces de mots: « In the frenche tong be iX partes of speche, article, nowne, pronowne, verbe, participle, adverbe, conjonction and interjection. » (Liv. II.)

#### DU NOM.

• Les noms sont les mots qui signifient ung corps ou chose qu'on peut toucher et veoir, comme livre, arbre, ou chose qui ne peult estre touchee ne veue, comme vertu, esprit, Dieu (1).

Les noms se divisent en substantifs et en adjectifs; les substantifs, en noms propres et en noms communs ou appellatifs. — Au nom propre se rattache le nom de la race, comme « Jehan Rian, Robert Estienne, dont on dit les Rians, les Estiennes. » — « Des noms communs, aucuns signifient corps : homme, cheval; aucuns signifient chose sans corps : vertu, esprit, Dieu; aucuns signifient nation : italien, francois, ou ville dont est quelqu'un : parisien, lionnois; aucuns servent à nombrer : un, deux, trois, et aucuns a denoter l'ordre : premier, second. D'autres signifient dignité ou estat sur quelque nombre de gens : quartenier, dizenier, cinquantenier, centenier, qui ha charge des mesnagiers de quatre rues ou de dix, ou de cinquante hommes ou de cent(2); aucuns sappellent collectifs (3),

<sup>(1) «</sup> Las paraulas substantivas son aiso com : bellezza, bonezza, ca-vals..., et totas las autras del mont, qe demostron substantia visibil e non visibil. » (R. Vidal, ouv. cit.; dans les Gramm. provenç. publiées par M. Guessard, p. 72).

<sup>(2)</sup> Les officiers lei nommés ne conservèrent pas, au xvir siècle, les attributions que leur assigne R. Estienne. L'office du centenier était supprimé. Le quartenier avait charge de faire exécuter, dans un certain quartier, les ordonnances et les mandements de la ville; il assemblait ches lui les bourgeois, et avait la garde des portes de son quartier. Il avait sous lui deux cinquanteniers, et chaque cinquantenier avait sous ses ordres quatre disainiers.

<sup>(3)</sup> Des collectifs cités ici, les deux premiers désignent de petites pièces,

comprenans un certain nombre : sizain, huitain, douzain, trezain (1). »

Comme les anciens grammairiens, Robert Estienne qui ne vise pas à sortir du sentier battu, même pour marcher sur un terrain conquis par des auteurs plus hardis, traite ensuite des accidents des noms, et, entre autres, des cas et des déclinaisons « les quels, dit-il, aucuns ne mettent (n'admettent) point. »— Les autres accidents sont l'espèce, la comparaison (et la diminution), le genre, le nombre et la figure.

- 1° Espèce. Les noms sont primitifs : bon, ou dérivatifs : bonté (2).
- 2º A. Comparaison.—La comparaison se fait à l'aide des adverbes plus, moins joints au nom adjectif, excepté pour quelques mots empruntés au latin: meilleur, pire, moindre (3).— « Quand nous voulons signifier ung

de poésie formées de six ou de huit vers; le douzain et le treixain étaient des pièces de monnaie valant douze deniers (un sol), ou treize deniers (un sol et un denier). On donnait autrefois un treizain à la messe des éponsailles, et Fauchet explique longuement l'origine de cet usage.—De ces mots sont tirés les féminins huitaine, qui s'applique aux jours, douzaine qui s'applique à différents objets, et enfin, dans certaines localités, treizaine. A Nantes, par exemple, les œufs, les huitres, les sardines, etc., se vendent par treizaines et non par douzaines.

<sup>(1)</sup> A cette division des Noms, comparez celle de Dubois, p. 32. — Palsgrave divise simplement les noms en substantifs et en adjectifs.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, passim. — Les Grammaires provençales, calquées comme celle-ci, sur la Grammaire latine, avait déjà reconnu la même division des noms quant à l'espèce.

<sup>(3)</sup> La langue du moyen âge formait la plupart de ses comparatifs de supériorité à l'aide de l'adverbe plus; cependant on en trouve un très-grand nombre formés à l'imitation des comparatifs latins; M. Burguy cite entre autres grandres, graignor, greignor, etc., de grand; puis ancianor, juvenur, sordeior, etc. M. de Chevallet ajoute: forsor plus fort, haisor et hautor, plus haut, bellezor, plus beau, etc. — Les Gramm. provenç. ne parlent pas des degrés de comparaison; H. Faidit

homme excellent en quelque chose, tellement qu'il ne soit besoing de l'accomparager a d'auties, nous adjoustons ce mot tres (qui signifie trois) au nom adjectif positif, et disons: tresdocte, tresfort, tresbon (1), c'est-à-dire excellent en scavoir, en force et en bonté (2). »

— « Combien que ce coinparatif meilleur emporte autant que plus bon, toutessois il eschappe au commun peuple de dire plus meilleur. » Henri Estienne, qui voit dans cette superfluité une imitation du grec (βελτιον μάλλον, ἄμεωον μάλλον) affirme qu'elle doit être « tenue pour elegance. » — Il ajoute que nous employons, encore à l'imitation des Grecs, le comparatif pire pour le positif maurais, quand nous disons : vrayement voila qui n'est pas pire pour voilà qui n'est pas mauvais; et ensin que tres, emprunté du τρίς des Grecs, s'emploie « tanten mauvaise part qu'en bonne » : tresmechant (3).

<sup>(</sup> Donatz processals) mête les formes positives et les formes comparatives:
« E de la regia del nominatiu singular, que vol s a la fi, voilh ancar traire
fors: maestre (magister), pastre (pastor), melher (melior), peier (pejor),
sordeier (deterior), maier (major), menre (minor), genser (pulchrior),
leuger (levior), greuger (gravior).»

<sup>(1)</sup> M. de Chevallet sérive notre adverbe très, de la prép. latine trans, au delà : très-habile, habile au delà de ce que les hommes le sont généralement : nous aurions donc ici la même particule qui entre dans la composition du verbe trespasser, trépasser. Joachim Perion dit, comme Estienne et les autres : « Cûm doctissimum, exempli gratia, tresdocte interpretamur, a græco τ; k illud tres sermo noster mutuatus est... — Hons autem velim etiem exponas, unde mortuos trespasses vocemus.—... Trans propositio tres significare dicatur : quod multo est evidentius in hog genere dicentii : il ha trespassé son commandement.» (Joach. Perion. De linguæ gall. cum græca cognatione, Paris, 1564, in-8°, p. 132 r°, et p. 133 v°)

<sup>(2)</sup> Grammaire, p. 15.

<sup>(3)</sup> Conformité, pp. 31-32.

En empruntant aux Grecs cette particule, et en disant tresbon ne sommes-nous pas supérieurs aux Italiens qui disent bonissimo? « La langue italienne se peut elle vanter d'avoir credit à l'endroit de la grecque (1)? » — Malgré cette condamnation, les formes italiennes commençaient à envahir la langue (2) : ces superlatifs étaient « fort plaisants aux courtisans, comme sonnans fort bien et ayant quelque garbe, tellement qu'il vous faudra prendre garde de dire plustost doctissime que tres locte, bellissime que tresbeau, bonissime que tres bon (3).»

B. Diminutifs. — « Il y a des noms qu'on appelle diminutifs (4), qui demonstrent la diminution de leur pri-

<sup>(1)</sup> Précellence, p. 58.

<sup>(2)</sup> On lit dans Perion, loc. cif., p. 143, ro: « Illud ppl; nostrum, literæ unlus mutatione, fecimus...; quanquam sunt hodie qui illud ex linguæ nostræ finibus exterminare volunt, cùm Latinorum super ativa quæ vocantur, penè ad verbum in multis usurpant, veluti illustrassimus, illustrissime, neverendissime, aliaque ejusdem generis, quæ unuquam, ante hos paucos annos, audita sunt.» — Ces formes superlatives avaient déjà existé dans la langue, mais alors formées d'après les traditions latines; elles nous revinrent par l'Italie. M. de Chavallet cite : de altissimus, altisme; de carissimus, cherisme; de sanctissimus, saintisme, etc. M. Burguy répète les mêmes exemples.

<sup>(3)</sup> Langage français italianisé, p. 215. — Pa'sgrave forme le comparatif comme les Estienne; pour le superlatif, il dit avec raison : «The superlatives addeth to his comparatyve one of these sixe wordes : le, mon, ton, nostre, vostre, leur, of suche gendre and nombre as the adlectives selfe, .. etc.»

<sup>(4)</sup> Voy. dans l'ouvrage de N. de Chevallet, t. II, p. 392 et suiv., et dans la Gram. de la langue d'oil, de M. Burguy, t. I, p. 99, une liste des terminaisons diminutives employées dans notre ancienne langue. — Chevallet: el, elle, eau; ille; ole, eul, euil; ule, oule, ouille, le; eule, ele; chon, rhe, on; in, ine; et, ette; ot, otte. — Burguy: iau, eau, el, ele, ait, ete, ate, ot, on.

Nous dirons de ces formes diminutives comme des formes superlatives en issime : leur emploi en roman s'explique par les traditions latines;

mitif, sans faire comparaison à autres: comme de grand on dit grandelet, c'est à dire ung peu ou quelque peu grand; homme, hommet; arbre, arbrisseau; aneau, anelet; escu, escusson. - De même pour les noms propres: Pierre, Pierrot, Perrot; Jaques, Jaquet; Magdelaine, Magdelon; Marguerite, Margot. — Il y a d'autres terminaisons: Jacot, Jacotin; chausse, chausson, etc.

A ce chapitre fort incomplet (1), Henri Estienne ajoute quelques observations. Il remarque, par exemple, que, suivant une locution grecque, nous composons une sorte de diminutif à l'aide du mot méchant: comme: un meschant petit cheval (2); ailleurs il dit: « Nostre langage est tellement ployable à toutes sortes de mignardises que nous en faisons ce que nous voulons, adjoustans souvent diminution sur diminution, comme: arc, archet, archelet; tendre, tendret, tendrelet. — Nous avons plusieurs diminutifs de ceste sorte, à sçavoir en illon: oiseau, oiselet, oisillon; carpe, carpeau, carpillon. » Nous disons même, par une « superdiminution, » cotte, cottillon, cottillonnet. — « Aucuns font le mesme a une autre sorte de terminaison, qui est

oubliées ou négligées plus tard, elles reparurent au xvi° siècle dans le langage italianisé. La vogue n'en dura pas longtemps, maigré les tentatives des poêtes pour les maintenir dans l'usage ordinaire de la langue.—

M. Lespy fait observer que les formes diminutives n'ont jamais cessé d'être en usage dans les dialectes du midi de la France, et selon lui « c'est là que le Français les a trouvées.»— Mais l'influence de ces dialectes sur la langue générale est fort contestable, ou du moins fort restreinte; l'jn-fluence italienne est un fait acquis.

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, pp. 33-34, etc.

<sup>(2)</sup> Conformité, pp. 22-33.

son ou con, prononceant le c comme s: enfant, enfancon, enfançonnet..... Je n'oublieray pas que nous imitons des Grecs une certaine forme de diminutifs:
c'est comme quand de ce mot mousche nous deduisons
cestuy-cy, mouscheron: car les Grecs usent ainsi de
genre neutre en telle chose..... — Nous disons aussi
plaidereaux, par forme de diminution emportant mespris, et usons de plusieurs autres terminez les uns en
reau, et aucuns en aceau comme procuraceau (1).

3° Genre. — Entre les mots, « les uns appartiennent aux hommes et masles, et pour ce on les appelle du masculin genre, comme : seigneur, docteur, bon, mauvais; les autres sont appellez femenins, pourtant qu'ils appartiennent aux femmes et femelles : regente, roine, bonne, mauvaise. Ici se place une hardiesse que l'auteur oublie souvent, et que son fils n'admet guère : « Quant au neutre genre, dit-il, c'est-à-dire qui ne soit ne masculin ne femenin, nous n'en avons point, non plus que les Hebreux : mais est comprins soubs le masculin (2). »

<sup>(1)</sup> Précellence, pp. 66-72. - Cf. ci-dessous, chapitre des verbes.

<sup>(2)</sup> Suivant le Donatz proensals (Guessard, pp. 2-4), il y a cinq genres: « Genus es de cinq maneras: masculis, feminis, neutris, comus, omnis.— Masculis es aquel que perten a las masclas causas solamen, si cum bons, mals; feminis es aquel que perten a las causas feminiles solamen, si cum bona, mala; neutris es aquel que no perten a l'un ni a l'autre, si cum gaugz (GAUDIUM), bes (BONUM).... Comun son aquelh que pertenen al mascle e al feme ensems, si cum son li participi que finissen en ans o in ens;... omnis es aquel que perte al mascle e al feme e al neutri ensems.»— Palsgrave avait dit comme Estienne: « ... For neutre gendre, they have none, ressemblyng therin the hebrew tonge, whiche also have no mo but the sayd two genders here expressed. » (Édit. Génin, p. 66, cf. p. 27.)

- -- « Aucuns noms, soubs une même terminaison, sont masculins et femenins : homme chaste, femme chaste; chose possible, cas possible.
- Le femenin souvent se fait en adjoustant ung e au masculin : constant, constante; heureux, heureuse; aucunes fois, en adjoustant cest e, la consonne precedente se double : bon, bonne; rous, rousse; Le femenin se fait aussi en adjoustant ceste terminaison sse ou esse au masculin : maistre, maistresse; larron, larronnesse (1).

Ici encore nous rencontrons H. Estienne; nous lui demanderons toute la pensée de son père: le françois a-t-il, comme le grec et le latin, un genre neutre? — > • Je dy qu'il en ha un, mais confus avec le masculin. Et si on replique comment, n'estant point distingué d'avec le masculin, on le pourra cognoistre, je respon qu'on le discernera par l'application. • Quand nous disons nihil pulchri, c'est l'application seule en effet qui montre que pulchri est neutre et non masculin. « D'avantage, si les Latins comme aussi les Grecs, n'ont distingué les neutres d'avec les masculins qu'en une partie des cas, et encore ayans la terminaison commune, pourquoy le françois ne pouvoit-il faire le tout pareil? Je dis doncques pour conclusion que le françois ha un genre neutre. •

Ainsi quand nous disons rien d'honneste, ce mot honneste est du genre neutre. — Un emploi remarquable du neutre en français, c'est d'être mis, comme en

<sup>(1)</sup> Grammaire, pp. 15-16.

grec, pour le masculin singulier: comme cu n'est rien qui vaille, pour cut nomme n'est rien qui vaille, ou pour le masculin pluriel: il tua tout cu qu'il rencontra, c'estadire tous ceux..., etc. (1)

« Je trouve aussi que, comme en grec, l'adjectif au genre neutre tient quelquesois la place d'un substantif, en françois pareillement aucuns mots qui sont adjectifs de leur nature servent de substantifs. Ainsi nous disons an accident, un différent... Ils tiennent la place de substantifs lesquels ne sont point en usage; car on ne dit pas une accidence pour un accident, ni une différence pour un différent, qui signifie debat (2).

Ensin l'adjectif neutre est souvent employé pour un adverbe, en français comme en grec: il sent bon, il sent mauvais (3).

h. Nombre. — Les noms ont deux nombres, singulier et pluriel. Aux mots qui se terminent en e au singulier, lequel se prononce en ouvrant ung peu la bouche, il fault adjouster une s pour faire le plurier, comme : pierre, pierres, homme, hommes, table, tables, etc. — A tous ceulx desquels l'e final se prononce a bouche ouverte au singulier, de tout temps on adjouste un z au lieu de s pour faire le plurier, comme : lettré, lettrez, aimé, aimez (h).—Ceux qui se terminent

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 26-31, livr. I. Observ. 8.

<sup>(2)</sup> Dans le même sens. Périon éarit aussi : des différents, et non, comme les modernes, différents.

<sup>(3)</sup> Conformité, pp. 25-26.

<sup>(4)</sup> Nous avons dit plus haut (p. 374, note 1) que ce s était l'équivalent de ts ou ds. — Jouchim Perion, après avoir dit que les noms français,

en consonnante au singulier, on leur adjouste une s pour en faire le plurier, comme grec, grecs (1); champ, champs. Il fault eccepter ceulx qui finent (sic) en t ou d, car au plurier le t et le d sont tournez en s ou sont rejectez, comme : dent, dens; dard, dars (2). En quelques mots on retient le t et luy adjoint on s à cause de la prolation, comme en secrets, regrets... En laissant le t et adjoustant s pour le plurier, la consonnante attire à soy l'accent et fait sonner e a bouche ouverte, comme par l'accent agu, secrets, regrets.

• Ceulx qui finent en al au singulier, muent al en aulx au pluriel (3), comme: cheval, chevaulx; loyal, loyaulx (4).

dérivés du latin ou du grec, sont tirés du daif ou de l'accusatif de ces langues (ce qui n'est pas, on le volt, une découverte moderne), dit que s final du pluriel en français s'explique par les terminaisons latines ou grecques qui étaient également en ç ou en s, et ajoute : « Quæ càm ita sint, càmque litera s in iis, quos dixi, duobus casibus tam apud Græcos quam apud Latinos in omni inflexione reperiatur, profectò s in omnibus, non x litera extrema scribenda est. Quæ enim ratio est in accu-andi et dandi casibus x scribere, in quibus s extrema est litera? — Nulla, inquit. — Quòd si in his, inquam, casibus s poni debet, cur in nominandi gignendique casibus x potius quam s scribetur? — Non video, inquit, quamobrem id recte fleri possit, quamdoquidem in nullis casibus x inveniatur, et s inveniatur in tribus. » (Perion, ouv. cit., p. 51.)

<sup>(1)</sup> Une particularité de la langue béarnaise c'est de terminer à la fois par x et par s, au pluriel, les mots dont le singulier est en c; ainsi : loc, lieu, locxs; de même, fait justement remarquer M. Lespy, on voit en latin un certain nombre de mots écrits, sans nécessité apparente pour nous, avec un x et un s; ainsi : auxsilium, etc.

<sup>(2)</sup> Perion demande que le t soit conservé : « In participiorum numero multitudinis t scribendum esse origo ipsa declarat, etsi minimè nobis, vocalitatis causa, pronuntietur. » ( Perion, ibid., p. 120.)

<sup>(3)</sup> Rob. Estienne écrit indifféremment pluriel ou plurier.

<sup>(4)</sup> Cf. ci-dessus, p. 372, note 4. — Perion écrit aus pour aus; par analogie, il préfère sans nul doute, chevaus à chevaux : — « Cur articulum,

- » Ceulx qui finent en s au singulier gardent la mesme au pluriel, comme : propos, les propos (1).
- » Il fault noter que les anciens en beaucoup de mots, au lieu de s final ont escript ung x, voire au singulier, comme ombrageux, maulx, faulx, aux, cieulx, eulx (2). Et ce ont faict presque toujours en ces terminaisons de aulx et de eulx. Aucuns noms ne se trouvent point au pluriel nombre, comme sang, or, argent, que interrogatif, et gré(3).
- 5° Figure. Les mots sont ou simples: ami, heur; ou composés: malheur.
- 6° et 7° Cas et Déclinaisons. « Quant aux cas des noms, ou cadences et terminaisons d'ung mesme mot, au nominatif, génitif, datif, accusatif et ablatif, nous sommes entierement differents des Latins, car nous n'avons qu'ung cas ou terminaison au singulier pour tous ces six cas des Latins, et ung seul cas pour le pluriel en ajoustant une s au singulier; mais nous declarons ces cas par des articles le, la; de, du; a, au; les, aux, des. » A vrai dire les noms ne peuvent donc point avoir de déclinaisons : « car puisqu'il n'y a qu'un

dandi casus numero multitudinis per s non per x, ut vulgò fit, scribendum putas? — Quòd cæterorum, inquam, ejusdem numeri casuum articuli per s citra controversiam scribuntur; quòdque nomina ipsa tam græcorum quàm latinorum in his ipsis casibus per s scribi solent. » Cf. ci-dessus, p. 395-396, note.

<sup>(1)</sup> Palsgrave avait blen mieux dit: « Al substantives whose singular numbres ende in any of these III letters have theyr singular numbre and plurel all one, as corps, paix and nex, may serve indifferently for both numbres. »

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 372, note 4.

<sup>(3)</sup> Grammaire, pp. 16-17. - H. Estienne n'a rien ajouté à ces règles.

cas pour le singulier et ung autre pour le pluriel, comment se declineroyent-ils (1)?

Henri Estienne ne suit pas la distinction faite par son père de ces cas qui ne sont point des cas. Il admet en français de véritables cas, génitif, datif, etc. Et pourquoi n'en aurions-nous pas? Les Grecs en avaient bien. On voit en effet le savant hellémiste, dès le début de son traité de la Conformité du françois avec le grec, s'attacher à montrer que nous faisons de nos cas le même emploi que les Grecs; nous le résumons.

Nominatif et vocatif. — « En la plus grande part [des noms] nous faisons le vocatif semblable au nominatif;... mais en aucuns nous ostons une lettre, asçavoir s, comme quand nous disons Thomas est venu, et puis quand nous l'appelons: Thoma, venez diner. Ainsi ostons-nous ceste s à Nicolas quand nous l'appelons (2).

Génitif. — » Nous employons le génitif, non comme les Latins, mais comme les Grecs. Nous disons manger du pain, manger le pain, et quelquesois, sans ces particules du et le : manger pain... Et ceste disserence de construction n'ha point lieu en ces exemples seulement ou en semblables (comme manger du fruict, boire de l'eau), mais s'estend jusques à toutes les autres locutions esquelles le genitif nous declare une part et por-

<sup>(1)</sup> Pour Palegrave, la déclinaison n'est autre chose que la variabilité : « Of IX partes of speche, dit-il, V be declined, that is to say varie their last letters. »

<sup>(2)</sup> Conformité, p. 33.

tion seulement de la chose dont il est question (1)... Et n'y a point de doute que comme les Grecs, quand ils disent έχλεψε τῶν χρημάτων αὕτου laissent à entendre μέρος ou autre mot semblable, nous pareillement, en ceste façon de parler: il luy a desrobé de son argent, ne voulions qu'on entende partie ou une partie... Comme les Grecs aussi, qui disent sans exprimer la préposition ἔνεκα, χωόμενος κούρης, nous disons: il est fâché de cela au lieu de: il est fâché à cause de cela (2).

Due chose fort digne d'estre notée, c'est que, comme les Grecs devant un génitif d'un nom propre d'homme ou de femme, omettent ce mot νίος (c'est-àdire fils) ou θυγάττρ (qui est à dire fille) ainsi le vieil françois omettoit ce mot fils en tel endroit (3), ou pour

Granz colps receivent, granz colps dunent.

(Ch. de R.)

Ces derniers exemples ne nous semblent pas analogues aux premiers, où un substantif, exp imé d'abord, était ensuite sous-entendu; ainsi pour l'exemple suivant ou tout autre de ce genre:

Ne fust sa lance et le Gaudin,

nous adoptons l'opinion de M. Burguy : « L'article derivant du pronom

<sup>(1)</sup> L'article partitif était très-peu en usage (Burguy, p. 5) :

<sup>(2)</sup> Conformité, pp 3-6 et 31.

<sup>(3)</sup> Ce n'est pas sculement le mot fils que « le vieil françois » sous-entendatt dans les locutions de ce genre, mais tout autre mot. « Ainsi, dit is. de Chevallet, après avoir fait mention d'une lance, on disait la Beaudoin pour la lance de Braudoin, etc. On ilt dans une ordonnance somptuaire de Philippe le Hardi: «Se aucuns bourgois faisoit contre cet atirement ou aucune bourgoise, li bourgois, pour son fossait, ou pour le sa same, paieroit vx livres tournois. » — Il en est encore de même aujourd'hui dans certaines expressions d'un fréquent usage, et dans lesquelles un mot est asses souvent sous-entendu: le champagne pour le vin de Champagne; portrait à la Rembrandt pour à la saçon de Rembrandt.... Nous disons encore : la Saint-Jean pour la sête de Saint-Jean, etc. »

le moins devant le génitif d'un nom propre d'homme, et luy laissoit sa place justement entre l'article et le génitif. » Ainsi, continue H. Estienne, « deux papetiers freres qui ont fait le papier sur lequel est imprimé ceci estans fils d'un qu'on nommoit Hanri sont appelez par ceux du lieu (et mesmement par les vieilles gens) les d'Hanri, au lieu de dire les fils d'Hanri: et ay pris garde expressement qu'ils ne disent pas les Hanris, comme on appelle moy et mes freres les Estiennes, du surnom de notre pere, au lieu de dire les fils d'Estienne, mais ainsi que je viens de le dire, asçavoir les d'Hanri, et consequemment des d'Hanri, aux d'Hanri (1).

Datif.—A la faveur d'explications plus subtiles que justes, H. Estienne au lieu de parler du datif, s'occupe longuement des ellipses qui se font de certains substantifs, a non seulement au datif, mais aussi aux autres cas. Quant au datif en particulier, « nous disons ordinairement habillé à la françoise, à l'angloise..., cela est faict à l'antique... Quand nous parlons ainsi, nous omettons ce nom façon, ou mode, ou coustume. Il fault noter que pareillement, quand nous disons habillé de noir ou vestu de noir, vestu de gris, nous omettons un

demonstratif, on ne s'etonnera pas d'en voir la forme employée où plus tard nous avons décidé que le pronom demonstratif doit seul trouver place. Je dis la forme, parce que je crois qu'il faut faire une différence entre li, la, article, et li, la, tenant lieu de notre pronom démonstratif. Li, la démonstratif devait avoir un accent, comme le pronom démonstratif espagnol el, la, lo, qui se décline de la même façon que l'article, mais dont il se distingue par l'accent. » (Burguy, Ouor. cité, pp. 57-58.)

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 6-7.

nom substantif qui se doibt joindre avec ces adjectifs, car il est certain que nous voulons dire : vestu d'habil-lement noir... (1) »

L'auteur ne présente aucune observation particulière sur l'emploi de l'accusatif et de l'ablatif. Mais nous avons encore à lui faire quelques emprunts relativement aux noms substantifs et adjectifs.

L'adjectif se place tantôt avant, tantôt après le substantif qu'il qualifie, et, de sa position, résulte parfois quelque différence (2). Ainsi, une grosse femme, une femme sage, un gentilhomme ne sont point une femme grosse, une sage femme, un homme gentil; le mort bois est un arbre qui ne porte point de fruit, comme le peuplier; le bois mort est un arbre mort, ou une de ses parties. La même différence, mais moins sensible au vulgaire, se remarque entre un jeune homme, un brave homme, un homme estrange (étranger) et un homme jeune ou encore jeune, un homme brave, et un estrange homme (un singulier homme).

En général les adjectifs, s'ils désignent une couleur (3), se placent après le substantif : bonnet blanc, vin rouge; si la bonté ou la beauté, avant le substantif : bon pain, beaucheval; mais bel et bon réunis se placent indifféremment avant ou après le nom : un cheval bel et bon, un bel et bon cheval...—Beaucoup d'autres adjectifs n'ont pas de place marquée, tels sage, vaillant, excel-

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 7-21, et surtout 15-17.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 295.

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, p. 295, note 1.

l'oreille, placés dans tel ou tel ordre. Ainsi un habile homme, un galant homme, un simple homme, un sage homme plaisent mieux que un homme habile, etc. — Grand et petit se placent moins bien après le nom. Dites donc plutôt un grand homme, un petit homme que un homme grand, un homme petit. — La même observation s'applique aux adjectifs joints au mot femme; dites: une belle femme, une bonne femme, et non une femme belle, etc. (1).

On voit par ce passage, dont nous avons exactement rendu le sens, que les idées du seizième siècle en fait d'euphonie n'étaient pas tout à fait les nôtres, et que nous avons établi quelques distinctions nouvelles entre certains noms, selon qu'ils sont suivis ou précédés de l'adjectif.

### DE L'ARTICLE.

Il ne faut pas demander à Robert Estienne des définitions bien savantes. Pour lui, « articles sont petits mots d'une syllabe faisans ung mot (2). » Leur emploi

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 154-159.

<sup>(2)</sup> Les Grammaires provençales publiées par M. Guessard ne disent rien de l'article, mais parmi les pronoms, on trouve el (Donatz proensals), qui, bien que traduit par ille, est employé par l'auteur comme article : el nominatiu, le nominatif; Faidit ne comprend pas, dans sa liste, les autres formes; mais dans las Rasos de trobar, R. Vidal admet dans son énumération des, pronoms el, els, los, la, las, qu'il empleie lui-même comme articles.

n'est guère mieux fixé: « on s'en sert pour donner a cognoistre les cas des Latins... Les deux principaulx, et qui proprement doibvent estre nommez articles sont le pour les masculins, et la pour les femenins singuliers, qui ont pour le pluriel soit masculin soit femenin les: lesquels articles sont empruntez des pronoms ille, illa, illi; les autres de, du, des,—a, au, aux, sont empruntez des præpositions (1). Quant à aux, s'il est mis avec le pronom quels, x se mue en s (2) et se joingt tout ainsi que si c'estoit ung mot; comme ausquels.— Exemples (3):

| •            | Masculin.       |                   | Féminin.   |                 |
|--------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|
|              |                 |                   |            |                 |
|              | Singulier.      | Pluriel.          | Singulier. | Pluriel.        |
| Nom. et acc. | Le maistre.     | Les maistres.     | La femme.  | Les femmes.     |
| Gin. et abl. | De, de maistre. | De, des maistres. | De femme.  | De, des femmes. |
| DATUE        | A, au maistre.  | A, aux maistres.  | A femme.   | A, aux femmes.  |
| VOCATUP      | Maistro.        | Maistres.         | Femme.     | Femmes.         |

Suivant Robert Estienne, « souvent nous usons de

<sup>(1)</sup> Nons renvoyons aux savants travaux de MM. de Chevallet et Burguy pour tout ce qui concerne les formes successives ou simultanées des articles le, la, les, du, des, au, aux; mais pour montrer combien il faut savoir tiré le, la, les, du latin, nous résumerons ici brièvement l'opinion d'un helèniste contemporain de H. Estienne, mais plus absolu encore dans son système. Selon Joachim Périon, les Latins n'ont pu nous léguer les articles, puisqu'ils n'en avaient pas; l'usage que nous faisons des articles et nos articles eux-mêmes, nous les avons empruntés aux Grecs. Le, que plusieurs prononcent lo, dit-il, vient de δ, la vient de η, ou en dialecte dorien α, précédée l'un et l'autre de la même lettre euphonique l; du, que les paysans prononcent dou, et de viennent de του, en changeant le τ en d; au vient de τῷ, en supprimant le τ et changeant ω en au, comme on dit Haurus ou Morus; des et aus sont les piuriels régulièrement formés de au et de. (J. Perionis de cognatione..., p. 107 r~-108 v\*.)

<sup>(2)</sup> Cf. la note précédente, et aussi p. 395-396, note 4.

<sup>(3)</sup> Grammaire, pp. 18-19.

ces deux mots unq et une comme d'articles, disans: ung livre, une semme (1). » — Mais H. Estienne n'est pas de cet avis. Après avoir montré qu'on peut dire également bien : on luy a faict autant d'honneur que s'il eust esté roy ou un roy; et il luy fault trouver femme ou une femme, et que, un, une « ne changent rien de la sentence, » il se demande «comment se faict cela?» — Voici sa réponse : « Ceste particule un s'appelle improprement article; et est quelquefois du tout (tout à fait) superflue, comme en l'exemple precedent; quelques fois elle n'est point superflue, mais est comme une pièce servant à l'usage des cas, comme on dit : voila UN livre, et non pas voila livre : et toutes fois tant s'en fault qu'elle soit article, que mesmes elle luy est opposée. Car si je dis voila LE livre, ce propos est comme opposé à cestuy-cy, voila un livre: d'autant que ce premier parle particulierement d'un certain livre, le second parle generalement, et laisse incertain de quel livre on entend (2).

Or, reprend Rob. Estienne, il y a quelque diffe-

....Inter mulieres

Qua ibi aderant, forte unam aspicio adolescentulam.

(TER. Andrie, I. 1.)

<sup>(1)</sup> On trouve de nombreux exemples dans Plaute, dans Térence, dans Cicéron même de unus employé exactement dans le sens de notre article indéfini un, une:

<sup>—</sup> Sur ce vers, Donat, qui écrivait au iv siècle, nous fournit ce commentaire remarquable : « Ex consuetudine Terentius dixit unam, ut dicimus unus est adolescens. Tolle unam, ita fiet ut sententiæ nihil desit, sed consuetudo mirantis non erit expressa; unam ergo τῷ ἰδωστομῷ dixit, vel unam pro quamdam. » — Cf. Chevallet, III, 152. — Palsgrave donne également pour articles ung, une et le, la.

<sup>(2)</sup> Conformité, pp. 75-76.

rence d'user de de et du, articles masculins du genitif singulier: aussi de a et au, articles du datif singulier. Car nous disons le livre de Pierre et non du Pierre, pourtant que (parce que) du jamais ne se joingt aux feminins ne aux propres noms: si ce n'est qu'on vueille specifier une certaine personne qu'on cognoist ou de laquelle on a parlé, comme le livre dudict Pierre. Au contraire on dict le livre du maistre, et non poinct de maistre, comme en parlant d'un particulier, si tu n'adjoustes le propre nom: de maistre Jelian; ou en ceste maniere de parler: tu fais l'office de maistre, qui est dict en general. • — Il en est pour a, au, comme pour de, du (1).

Henri Estienne remarque, à propos de « la particule du, laquelle semble participer de la nature de la
præposition et de l'article, « d'abord qu'elle est parfois superflue, comme quand on dit : j'ay du blé et du
vin, au lieu de j'ay blé et vin; ensuite que « quelquesfois elle semble estre opposee à d'un, comme nous
avons tantost veu un opposé à le (2). »

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus le chap. de Garnier, etc., p. 288.

<sup>(2)</sup> Conformité, pp. 76-77.

- « Du et des quelquesois servent comme de pronoms; »— il y a DBS hommes la dedans, c'est-à-dire aucuns hommes. « Du aussi sert quelquesois pour de et ce demonstratifs, comme: je mange Du mouton que nous avons tué, c'est-à-dire: de ce mouton (1).
- De souvent se trouve devant les articles le et la, comme le maintien de l'homme, la prenelle de l'œil, la cousture de la robe. Pourquoi donc n'avoir pas décliné le génitif avec de le, de la, et pourquoi surtout établir entre de l'homme et du mouton une différence fondée seulement, en réalité, sur ce que l'un des deux mots commence par une voyelle, l'autre par une consonne?

Robert Estienne signale encore quelques autres emplois de l'article le, la, les. Devant les noms propres d'homme (2) on le supprime, mais non devant les autres : le Rosne, la Champaigne (3);—« il denote quelque chose dequoy on a parlé ou dequoy il est mention : j'ay veu l'homme qui a faict cela; — ils sont mis quelquefois devant les adjectifs qui sont joincts aux noms propres: Philippe le Bel (h); — ils se mettent quelquefois aussi

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, Ramus, p. 240.

<sup>(2)</sup> A propos de l'article devant les noms propres, nous devons rappeler ici un curieux passage de J. Perion: « Discriminis causa, nos sæpe cum de quibusdam loquimur, quorum nomina eadem sunt, ut de quo loquamur intelligi possit, hoc modo explicare per articulum solemus: Pierre le Fevre, id est Petrus Faber quod Latini non exprimunt. A Græcisne hoc dicendi genus habemus? — Est plane græcum, inquam; Παῦλος ὁ ἀπόστολος, Paulus apostolus, nos Paul l'apostre interpretamur. » (Ouor. cit., p. 111 v°.)

<sup>(3)</sup> Cf. ci-dessus, Ramus, p. 239.

<sup>(4)</sup> Cf. ci-dessus, p. 69, 249.

devant le comparatif plus, en ceste maniere: c'est bien la femme la plus gracieuse que je vei jamais, ou c'est bien la plus gracieuse femme que, etc.; — quelquesois ils sont relatifs et lors sont pronoms, comme: j'ay veu Pierre et le voirez (1). — Il ne fault oublier que l'infinitis, prenant nature de nom, recoit l'article le (2), comme: le boire, le manger (8).

Ces indications si sommaires sont complétées par Henri Estienne. D'abord, dans ses Hypomneses, il montre quelle différence il y a entre faire le comte (le compte) d'une chose, c'est-à-dire la comter, et en faire comte, c'est-à-dire l'estimer; entre faire la teste, qui

...James dehens lo claus De ma maysoo no tornarey. ...Jamais dans le fermé
De ma maison je ne retournerai. »

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 69, 240.

<sup>(2)</sup> Les infinitifs employés substantivement prirent grande faveur surtout à la fin du xvi siècle. Le fait a été constaté par M. Jung, qui en a presque donné l'explication quand il a signalé la préférence marquée de Henri iV pour ces infinitifs transformés en substantifs. Le roi écrit à Bellievre : « Le differer accroît les defiances; » à madame de Grammont; « Dieu benisse mon retour, comme il a fait le venir, » etc. Mais d'où venait cette tendance du prince? M. Lespy y voit « le résultat d'une habi. » — En effet, « en béarnais, l'article suivi d'un infiniti ou d'un participe (on voit quelle extension prend même ici la règle) forme un véritable substantif : l'ana, l'aller; lou tourna, le retourrer, le retour;

<sup>—</sup> L'abbé d'Ulivet, reprenant Regnier Desmarais d'avoir restreint l'emploi de cet infinitif à certaines locutions consacrées, se demande : « Y auroit-il grand mai à étendre un peu cette liberté de créer des substantifs dans ce goût-là, puisq 'elles peuvent occasionner des expressions neuves et heureuses? Temoin la réponse de l'Angéli, ce fou de la vieillé cour immortalisé par Despréaux : un jour le Roi lui ayant demandé pourquoi on ne le voyait jamais au sermon : Sire, dit-il, c'est que je n'entends pas le raisonner, et je n'aime pas le brailler. » (Rem. sur la langue française, 1771. in-12, p. 149). — Cf. J. Perion, p. 110 v\*).

<sup>(3)</sup> Grammaire, p. 20.

se dirait d'un sculpteur ou d'un peintre travaillant à une statue ou un tableau, et faire teste, qui est s'opposer: faire teste à l'ennemi; entre il est, ou il va en la prison, qui se dit d'un homme qui visite librement une prison, et il est, on l'a mené en prison, qui se disent d'un prisonnier. Il ajoute que, dans certains cas, on ne peut employer l'article: il est à table et non à la table, à moins qu'on ne dise à la table de qui: il est à la table de monsieur; que l'on peut quelquefois employer ou non l'article, indifféremment: il est en la ville, en la court, ou bien: il est en ville, en court; enfin que parfois, avec un même verbe, on se sert ou non de l'article, selon que le nom est ou n'est pas joint au verbe immédiatement: il le faut tenir en bride ou il luy faut tenir la bride.

Quelquesois en plaçant une préposition devant le nom, nous donnons à la phrase un sens dissérent : courir par les rues se dit de n'importe qui; courir les rues se dit d'un sou; fuir la guerre, c'est détester, éviter la guerre; fuir de la guerre se dit d'un lâche qui déserte (1).

Dans son Traité de la conformité du françois avec le grec, Henri Estienne revient sur le même sujet : « En premier lieu, dit-il, comme le grec use de son article pour discerner une generalité de la particularité, ne plus ne moins use le langage françois du sien. Exemple : On luy a faict autant d'honneur que s'il eust esté Roy, cela s'entendra generalement. Mais si deux Fran-

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 185-190.

çois ou deux Espagnols parlant ensemble disent: on luy a faict autant d'honneur que s'il eust esté le Roy, les François s'entrentendront touchant le Roy de France (1), et les Espagnols touchant le Roy d'Espagne. — D'une manière analogue nous disons le Seigneur pour le Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire Dieu. « Item, comme les Grecs appeloient leur Homère δ ποιπτής, on a autressois appelé Marot le poete ou le poete François: lequel titre, a eu depuis tant de competiteurs qu'on n'a sceu à qui le donner sans faire tort aux autres. »

Henri Estienne, qui a refusé de regarder un, une comme une sorte d'article, dit, en parlant de ceux : « Il ne s'ensuit pas que si ordinairement ceux sert de pronom il ne puisse aussi quelquesfois servir d'article. Je di davantage que, si l'on prend bien garde à l'emploi de cette particule, on trouvera que, quand nous la voulons faire servir de pronom, nous adjoustons au bout un petit mot d'une syllable, asçavoir ci, disant ceux-ci.... Et mesme tout ainsi qu'on adjouste ci après ceux quand il sert de pronom, aussi le populaire (lequel je n'avoue pas toutesfois) adjouste souvent ceste particule les au devant de ceux tenant lieu d'article, comme les ceux de la maison; » c'est la tournure grecque: οἱ ἀπὸ τῆς οἰχίας. — Comme les Grecs aussi, nous employons l'infinitif pour substantif en préposant l'article, et enfin nous plaçons l'article devant certains adverbes: le dehors, le dedans, etc. (2).

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, Ramus, p. 239, IV.

<sup>(2)</sup> Conformité, pp. 74-85.

# DU PRONOM (1).

- Pronoms est une sorte de mots qui servent pour supplier (suppléer) le nom tant propre qu'appellatif, sans aucune signification ou declaration de temps, denotant toujours quelque certaine personne.
- Le pronom ha six accidents, qui sont : espece, personne, genre, figure, nombre, et cas avec declinaison (2).
- » Il y a douze pronoms: je (3), tu, soy ou se; il, ce, cest, eulx; mon, ton, son, ou mien, tien, sien; nostre, vostre.

Espèce. — Les pronoms sont primitifs: je, tu, ou dérivatifs: mon, ton. — Des primitifs, quatre sont démonstratifs: je, tu, ce, cest; trois sont relatifs: soy, il.

<sup>(1)</sup> Grammaire, pp. 21 32.

<sup>(2)</sup> En pariant du non, Rob. Estienne a fait du cas et de la déclinaisen, qu'il réunit ici, deux accidents particuliers.

<sup>(3)</sup> M. Burguy se demande si « la lettre i de ces differentes formes du pronom se (ju, jeu, jou, jo, jeo) s'est toujours prononcée en consonne?»—M. de Chevallet répond : « Ego donna d'abord eo, io, que l'on trouve dans les serments de 842; Italien, io; portugals, eu; langue d'oc, io, eo, iou.... Dans la suite, e ou i furent remplacés par le son chuintant que nous représentons par jou g, et eo, io devinrent jo, puis je. » M. de Chevallet semble regarder comme une preuve à l'appui de cette opinion que « au xii et au xiii slècle, on trouve ce pronom écrit tantêt je et ge. Pour je, qu'il substitue à ie, M. de Chevallet a t-il donc trouvé deux notations différentes, supposant la distinction, à cette époque, de i et de j? La forme ge serait plus concluante; mais la prononciation ge qui finit par l'emporter dans la langue exista pendant longtemps sans doute, simultanément en différentes provinces, avec ie, par i voyelle : et la preuve, c'est que, dans les patois de la Vendée, par exemple, on dit encors is et non je.

eulx; un est tantôt démonstratif, tantôt relatif: il, ou li ou luy.

Personnes. — Le pronom a trois personnes, comme les verbes.

Genres. — • Il y a trois genres des pronoms: aucuns masculins, comme il, celuy; les autres semenins, comme elle, celle; et d'autres qui sont masculins et semenins, servans tant à l'homme qu'à la semme, comme je, tu, soy, qui. • — Robert Estienne, on le voit, persiste à ne pas admettre le genre neutre, que son fils s'est obstiné à conserver.

Figure. — Les pronoms sont simples : je; ou composés : moy-mesmes.

Nombres. — Les pronoms ont les deux nombres comme les noms; le singulier : il, et le pluriel : ils. — Certains pronoms ont seulement le singulier : ceci, cela; d'autres ont la même forme au singulier et au pluriel : se, qui, que, etc.

Cas et déclinaisons. — « Les pronoms ont quelque maniere de cas et declinaisons, ainsi que les noms. » — Les douze pronoms sont compris dans trois déclinaisons; dans la première, sont rangés je, tu, soy; dans la seconde, les démonstratifs et les relatifs; dans la troisième, les possessifs.

# I. - SINGULIER.

| Nominatif Je, moy.     | Tu, toy.       | >          |
|------------------------|----------------|------------|
| GENITIF De moy.        | De toy.        | De soy.    |
| DATIF A moy, me.       | To, à toy.     | A soy, se. |
| ACCUSATIF Moy, me.     | Te, toy.       | Soy, se.   |
| VOCATIF                | Toy, tu.       | •          |
| ABLATIF A moy, de moy. | A toy, de toy. | De sey.    |

### GRAMMAIRE FRANÇAISE.

### PLURIEL.

| NOMINATOR Nous.          | Yous.    | •   |
|--------------------------|----------|-----|
| GENITIP De nous.         | De vous. | •   |
| DATIF A nous.            | A vous.  | Se. |
| ACCUSATIF Nous.          | Vous.    | Se. |
| VOCATIP »                | Vous.    | •   |
| ABLATIF A nous, de nous. | De vous. |     |

REMARQUE. — Moy, toy, servent dans les interrogations, pour les réponses affirmatives ou négatives: estce toy? c'est moy, ce n'est pas moy. — Me, te, se, sont placés devant le verbe; moy, toy, soy, après le verbe: je me recommande à TOY. — Se a lui-même un pluriel, c'est leurs, génitif pluriel de il, comme: c'est le leur pour c'est a eulx; — ils sont leurs pour ils sont a eulx; — ils le feront leur pour ils le sapproprieront. — Nous avons déjà vu la même erreur dans Dubois (1).

### II. - SINGULIER.

Masc.

Fem.

Fėm.

Навс.

| NOMINATIF | Ce, cest.                        | Geste.    | II, Iuy.                        | Elle.          |  |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|--|
| GÉNITIF   | De ce.                           | De ceste. | De luy.                         | D'elle.        |  |
| DATIF     | A ce. ,                          | A ceste.  | Luy, a luy.                     | A elle.        |  |
| ACCUSATIF | Ce.                              | Ceste.    | Le, luy.                        | Elle, la.      |  |
| ABLATIF   | De ce.                           | De ceste. | De luy.                         | D'elle.        |  |
|           | Masc.                            |           | Fèn                             | <b>.</b>       |  |
| NOMINATIP | Oni, one, quel                   | . leguel. | Qui, que, quel                  | ile, laquelle. |  |
|           | NITIF De qui, de quel, du quel.  |           | De qui, de quelle, de laquelle. |                |  |
|           | DATIF A qui, a quel, auquel.     |           | A qui, a quelle, a laquelle.    |                |  |
|           | Qui, que, quel, lequel.          |           | Qui, que, quelle, laquelle.     |                |  |
|           | ABLATIF De qui, de quel, duquel. |           | De qui, de quelle, de laquelle. |                |  |
|           |                                  |           |                                 |                |  |

## PLURIEL.

| Ces. | Ils, oulx, les; les.                     |
|------|------------------------------------------|
| _    | Leurs, de leurs, d'eulx; d'elles, leurs. |
| -    | A eulx, leur; a elles, leurs.            |
| _    | Ils, eulx, les; elles.                   |
| _    | Leurs, de leurs, d'eulx; d'elles, leurs. |
|      | =                                        |

<sup>(1)</sup> Cf. cl-dessus, p. 35.

Nominatif. . . . Qui, quels, lesquels.
Géntif. . . . De qui, dequels, desquels.
Datif. . . . A qui, a quels, ausquels.
Accusatif. . . . Qui, quels, lesquels.
Ablatif. . . . De qui, de quels, desquels.

Qui, quelles, lesquelles.

De qui, de quelles, desquelles.

A qui, a quelles, auxquelles.

Qui, quelles, lesquelles.

De qui, de quelles, desquelles.

REMARQUES. — Ce se place devant les consonnes ou' h quand il est aspiré : ce loup, ce haran; — et cest devant les voyelles ou h qui ne se prononce point : cest enfant, cest homme. — De ce vient cesti ou cestui. « qui ha ces pour son pluriel. A cestuy quelquefois on conjoingt ci ou la, et dit on : cestuy ci, a scavoir qui est pres de nous et de qui on parle; et cestuy la, qui est loing de nous et de qui on a parlé (1). Leur pluriel est ceulx. - Ceci, cela viennent encore de ce. Ceci demonstre la chose presente ou prochaine; cela monstre la chose plus esloignee. Aucunes fois on met un mot entre deux, comme ce livre ci, cest homme la. - De ce est encore composé celuy ou cil, qui est ung pronom demonstratif qui ne termine rien; pourtant (pour cela) on lui baille ung relatif qui le suit, pour determiner ce qu'il demonstre : celuy est homme de bien qui vit selon Dieu. Pour bien parler on ne met jamais ci ne la apres. Parquoy c'est mal parlé françois de dire : celuy la est homme de bien qui... >

Il et luy diffèrent, en ce que il se met avant le verbe : il dit; excepté dans les interrogations: fera il? « mais luy sert aux responses, comme qui a faict cela? luy, et non pas il. — Le et la sont relatifs qui ne se joignent

<sup>(1)</sup> Nous rappelons que nous marquons souvent sur e, pour plus de clarté, ici et ailleurs, l'accent que Rob. Estienne néglige souvent.

sinon aux verbes, et se mettent devant : je LE voy, je LA voy, » à moins que le verbe ne soit à l'impératif : fay le, aime la. « Ils sont toujours accusatifs, sinon avec le verbe substantif, comme : ils sont bons hommes, mais ils ne LE sont que de tant qu'ils craignent Dieu.

— Iceluy, icelle sont de mesme signification que sont il, luy et elle. »

De qui, que, quel, lequel, le plus général est qui, parce qu'il sert à tous genres, à tous nombres et à toutes personnes. Il ne reçoit point d'article. Il peut être précédé de prépositions. - « Nous usons de que quand la preposition n'y est point requise, comme : voila Jehan que vous demandez. Il n'est jamais nominatif qu'avec le verbe substantif, de tous genrés, nombres et personnes, comme : je suis ce que je suis, vous estes ce que vous estes. Il est souvent interrogatif, comme: qu'estes-vous, qu'avez-vous? On use aussi souvent de que pour lequel ou laquelle, comme : je parleray a cest homme, lequel (ou que) vous craignez. — Quoi (1): il semble qu'il nous sert pour le quid ou quod des Latins, comme quand on dit: il ha de quoy, quoy faisant. Il sert aussi pour adverbe interrogatif: pourquoy? surquoy?

• Y aucuns dient estre pronom relatif d'actions et passions, autant en pluriel qu'en singulier, comme : je vous dis qu'il est fort malade afin que vous y avisiez; prens garde a toy : j'y pren garde. — Aucunes fois il

<sup>(1)</sup> Sur l'emploi de quoi, bien plus étendu dans notre ancienne langue qu'il ne l'est maintenant, voy. Chevaliet, ill, p. 166-167.

fait relation de lieu, comme : vous vous en allez a Paris, je m'y en iray apres vous; y allez-vous?

- » Il fault noter que nous usons de ce petit mot dont pour de qui, duquel, desquels, de laquelle, desquelles, comme: j'ay veu le livre, les hommes, la femme et les choses dont vous m'avez excript (1).
- III. La declinaison de mon, ma, mien, mienne, le mien, la mienne; ton, ta, tien, tienne, le tien, la tienne; son, sa, sien, sienne, le sien, la sienne; nostre, le nostre; vostre, le vostre ne présente aucune difficulté. Le nominatif et l'accusatif sont semblables, ainsi que le génitif et l'ablatif, qui sont précédés de la préposition de; le datif est précédé de a.

On emploie le masculin mon, ton, son pour le féminin ma, ta, sa devant les voyelles: mon ame, son ignorance. — Mon, ton, son se mettent avec le substantif: estce la ton maistre? c'est mon maistre. Que si on ne veult reprendre le substantif on use de mien, tien, sien, et ne se mettent guères sans articles: estce la ton hivre? c'est le mien. Avec le verbe substantif ils n'ont point ces articles: ce cheval est mien, cestny ci est tien; excepté si ce précède; car nous ne disons pas ce est tien, mais c'est le tien. Il en est de même de nostre et le nostre, vostre et le vostre.

e Il y a ung pronom qu'aucuns appellent réitératif de la mesme personne, soit nom ou pronom, qui est

<sup>(1)</sup> Sur ces mots dont, y, cf. ci-dessus, pp. 81, 260, etc.—Ni Burguy ni Chevallet ne rappellent de particularités dans l'emploi de ces mots, aujourd'hui pronoms plutôt qu'adverbes, autrefois plutôt adverbes que promons.

mesme, et au pluriel mesmes; comme: je suis du mesme conseil; j'ay parlé à luymesme ou à eulxmesmes (1).

Robert Estienne, on a pu s'en convaincre, n'a pas fait un seul pas en avant; toutes les observations qu'il présente dans ce chapitre des pronoms, nous les avons trouvées ailleurs : même confusion des adjectifs et des pronoms démonstratifs ou possessifs; même respect pour les traditions latines que l'auteur s'attache à suivre du plus près qu'il peut. — Au contraire, sur ce sujet si embrouillé, la sagacité de Henri Estienne triomphe. Nulle part ailleurs cet observateur ingénieux n'a su pénétrer dans le détail d'analyses plus délicates, et n'a été mieux servi par sa connaissance profonde de tout ce qu'on appelait alors les élégances des langues anciennes, du latin, du grec, de l'hébreu. Nous n'avons pas trouvé, dans ses œuvres, moins de cinquante pages relatives à la théorie du pronom: nous en résumerons les points principaux.

Henri Estienne étudie d'abord le rôle du pronom dans les phrases interrogatives. — Dans ces phrases, le pronom se place après le verbe; dites donc: quelle heure est-il? Mais si l'on dit: demandez quelle heure il est, dite moy quelle heure il est, le pronom se place avant le verbe; puis cherchant à compléter les travaux non-seulement de son père, mais de tous les grammairiens qui l'ont précédé lui-même, il entre à fond dans la matière et fait les remarques suivantes (2).

<sup>(1)</sup> Sur l'origine et les diverses formes de ce pronom, voy. Chevallet, Ill, pp. 144-148.

<sup>(2)</sup> Tout ce qui suit, jusqu'au chapitre du verbe, est tiré des Hy-

I. Bien qu'on dise: je suis, tu es, il est content, et non moy suis, toy es, luy est content, on peut cependant employer moy, toy ou luy, mais en répétant je, tu, il dans des phrases comme celle-ci: quant à moy, je...; quant à toi, tu...; quant à luy, il...; et même avec ce dernier, on peut supprimer l'un des deux pronoms et dire: mais luy, il ne s'en fait que rire, ou bien mais luy ne s'en fait...; ou ensin: mais il ne s'en fait que rire (1).

II. Nous répétons souvent deux pronoms de la même personne: je me persuade, tu te permets, etc., et ici me, te, sont au datif; ou bien: vous vous accusez, nous nous tourmentons, et ici vous, nous sont à l'accusatif (2). Dans ces exemples, le second pronom pourrait être remplacé par un autre complément. Mais il est certains verbes qui ne se conjuguent jamais sans ces deux pronoms, comme: nous nous taisons, nous nous reposons, nous nous esbatons, etc.; — d'autres changent de sens selon qu'ils sont conjugués avec deux pronoms de la même personne ou deux pronoms de personne différente: dans nous nous hastons, nous nous faschons, le sens est autre que dans nous vous hastons, nous vous faschons, et ces derniers mots signifient à proprement parler: nous faisons de sorte que

pomneses, pp. 159-185; quelques additions, empruntées au Traité de la Conformité, sont indiquées dans les Notes.

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus Ramus, p. 247; Garnier, p. 304.

<sup>(2)</sup> L'accusatif, est-il besoin de le dire? c'est le complément direct; le datif est le complément indirect. — Cette répétition du pronom n'avait point échappé à Palsgrave. Voy. Édit. Génin, p. 79.

vous vous hastiez, que vous vous faschiez; - d'autres ne sont jamais conjugués ainsi; on dit : j'apprends, mais non je m'apprends; - d'autres prennent ou ne prennent pas les deux pronoms, indisséremment: nous nous rions de luy ou nous rions de luy se disent également. Parmi ces derniers, qui se conjuguent avec un ou deux pronoms, quelques-uns, pour recevoir les deux pronoms, réclament l'emploi de la particule en; ainsi, nous fuyons, nous allons à Paris, ont le même sens que nous nous en fuyons, nous nous en allons à Paris (1); et il faut remarquer que, dans ces locutions, en n'a pas le même sens que dans cette autre : parce que la peste est en la ville je m'en suis retiré; ici, en remplace d'icelle : je me suis retiré d'icelle. - Enfin quelques verbes ont un autre sens s'ils sont conjugués avec un ou avec deux mêmes pronoms: nous étudions, nous doutons, c'est: nous cherchons à apprendre, nous avons un doute; mais

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, Meigret, p. 100. — Nous avons blâmé l'explication donnée par Meigret de l'emploi de en dans les locutions : je m'en vais, tu t'enfuis, etc. Après avoir longtemps cherché une solution meilleure de cette difficulté que ni Burguy ni Chevallet n'ont abordée, nous avons fait, sur un grand nombre d'exemples, ces observations : 1º en n'est guère employé avec les deux pronoms que devant des verbes qui, sous leur forme simple, sont neutres : aller, je m'en vais ; fuir, je m'enfuis ; courir, je m'encours; retourner, je m'en retourne; voler, je m'envole; 2º que certains verbes neutres, qui maintenant ne s'emploient que sous leur forme simple, suivaient autrefois la même analogie : « Et si sen partit et sen retourna à Constantinople (Villehardouin); et si sen rentra lemperors à Constantinople (id.); il eut en fantaisie de s'en aller en la maison de Cesar, et s'en recourir après son frere (Amyot, vie de Cicéron): ne pourrait-on pas conclure, de ces exemples, que la préposition en qui marque le point de départ indiquant ici une transition, avait pour effet de rendre transitif ou actif le verbe auquel on la joignait? si la conséquence tirée de ces inductions est fondée, il faut bien en convenir, c'est, au fond, l'explication de Meigret.

nous nous étudions à..., c'est: nous nous appliquons à...; nous nous doutons de luy, c'est: nous le tenons pour suspect. — Si un autre verbe suit le verbe conjugué avec deux pronoms, ces pronoms pourront être séparés: on dit également bien: nous nous pensions sauver et nous pensions nous sauver. Dans les phrases interrogatives, cette séparation est de rigueur; dites: vous vouliez vous retirer? et non vous vous vouliez retirer?

III. Nous avons vu que moy et toy sont datifs ou accusatifs. Certains verbes changent de sens selon que le pronom change de cas: dans accorde moy cela, qui signifie: donne moy cela, moy est au datif; dans accorde toy à cela, qui signifie: consens à approuver cela, toy est à l'accusatif. — Ces pronoms moy, toy, au datif, tantôt prennent la préposition à, comme: venez à moy, tantôt ne la prennent pas, comme: respondez moy. — Le datif du pronom est moy ou me, toy ou te; avant le verbe on place me, te; comme: il m'a parlé; après le verbe, moy, toy, comme: parlezmoy. Mais on ne peut employer indifféremment l'un pour l'autre; ainsi on dit: persuadez-moy cela et non: me persuadez cela; et au contraire: il me persuada cela et non il persuada moy cela.

IV. Les pronoms moy, toy (ou te) nous, vous, etc., sont souvent explétifs; dans: regardez-moy la mine de ce galand, moy n'est pas nécessaire.

Tout explétif qu'il est, ce pronom modifie quelquesois d'une certaine manière le sens de la phrase; quand on dit : cest homme là ne m'ha point bonne physionomie, c'est autant comme si on disait : cest

homme ne me semble point avoir bonne physionomie, item quand nous parlons ainsi : ostez-moy cela de vostre phantasie, c'est comme si on disait : si vous me voulez croire, vous osterez... (1).

V. A la façon des Hébreux, nous employons quelquefois un relatif sans antécédent; comme quand nous disons: on me l'a baillée belle. C'est comme si l'on disait: la trousse qu'on m'a baillée, on me l'a baillée belle (2).

VI. Nous employons souvent le pluriel pour le singulier: je vous aime pour je t'aime. Nous n'usons guère du singulier qu'avec les domestiques, les inférieurs ou des amis intimes; mais cette familiarité, plusieurs ne la prennent pas cependant avec leur femme. —Quand on écrit, et surtout en vers, on dit souvent tu, toy au Roi et à Dieu (3).

La première personne du pluriel est employée aussi pour le singulier par les magistrats et les princes (4).

<sup>(1)</sup> Cette dernière observation est tirée de la Conformité, pp. 41-42.

<sup>(2)</sup> On dit avec les mêmes ellipses : vous avez beau à faire telle chose; il y revint de plus belle.

<sup>(3)</sup> Dans le Journal de la langue française, fondé par Domergue, on trouve (n° du 1° et du 8 janvier 1791) deux longues lettres sur l'adoption de tu au lieu de vous en parlant à une seule personne.

<sup>(4)</sup> En latin, on n'employait pas la deuxième personne du pluriel pour le singuller, mais la première personne pouvait s'exprimer par le singulier ou le pluriel. Tibulle, dans un seul vers, emploie les deux formes:

Et seu quid merui, si quid peccavimus, uror.

M. de Chevallet cite divers passages de Julius Capitolinus, de Grégoire de Tours et de nombreux romans du moyen âge, où l'emploi du pluriel pour le singulier, à la deuxième personne, est très-remarquable.

e En parlant à une seule personne nous usons souvent du pronom pluriel. Je n'enten pas quand nous mettons vous au lieu de toy; mais quand, en la personne de celuy ou celle à qui nous parlons, nous taxons ou louons les autres aussi à qui attouche le fait duquel nous parlons. Exemple, si je parle à un jeune homme desbauché je diray: vous, jeunes gens; n'avez autre pensement que de cercher vos plaisirs. Il est vray que le plus souvent nous adjoustons ce mot entre devant le pronom, et disons: entre vous jeunes gens... — Il vient fort bien à propos ici de parler d'une autre locution qui revient à ceste autre, asçavoir où nous mettrons ce mot entre; car alors nous disons vous autres ou entre vous, nous autres ou entre nous (1).

VII. Quand le pronom suit le verbe, il est tellement uni à lui que la prononciation ne doit pas l'en séparer; aussi, en écrivant, on fait bien de les joindre par un trait d'union: di-moy, fay-moy, que dit-il? preste-le moy, etc. Toutefois si le pronom appartient au verbe suivant, on réunira par la prononciation le pronom au verbe dont il dépend: venez me dire la response..., etc.

Ainsi, pour nous borner à un exemple, Julius Capitolinus dit, en parlant à Dioclétien: « Sæpe dicitis vos vita et clementia tales esse cupere qualis fuit Marcus (Antonius, Philosophus). »— (Vie de Marc-Aurèle, édit. Casaubon, 1603, p. 44.— On voit qu'ici l'adjectif qui qualifiait cette deuxième personne du pluriel se mettait lui-même au pluriel, contrairement à l'usage moderne.

<sup>(1)</sup> Nous autres, pour nous, et vous autres pour vous sont des formes empruntées à la langue espagnole : nosotros, vosotros.... Ces formes composées sont seules employées, et non nos, vos. Dans le midi de la France, nous autres, vous autres sont employés aussi, comme en espagnol.

VIII. Dans cestuyci, cestuy-la (1), ceci, cela, ceuxci, ceux-lá, les particules ci et la sont des adverbes: ci n'est autre que icy. On le trouve dans la formule épigraphique: ci gist honorable homme...— On devra remarquer que ci, la peuvent être séparés: cest homme ci, ce pain la.

Combien que ce pronom ce se doive dire proprement des choses qu'on monstre au doigt, neantmoins nous en usons souvent autrement, en parlant de choses peult estre fort esloignees de nous, voire qui sont en l'autre bout du monde. Exemple: ne m'apportez point de ces petits rubis, mais de ces grands. Celuy qui dira ceci a quelqu'un allant en Portugal, ne luy monstrera point, en parlant a luy, ny des petis rubis ny des grands, et toutesfois usera de ce pronom démonstratif. Et fault noter que quand il dit: ne m'apportez point de ces petis rubis, c'est autant comme s'il disoit: de ces petis rubis que vous scavez. De demonstratif ce sert aussi à marquer le mépris: je parlois à un de ces plaidereaux.

H. Estienne note encore deux emplois des démonstratifs. Nous disons vaguement l'autre « quand après quelque verbe ou façon de parler notable nous adjoustons: comme dit l'autre (2).» — « Dautre part, en parlant de soy-mesme, au lieu de dire: me voici on dira voici

<sup>(1)</sup> H. Estienne réunit cestuyci, et sépare cestuy-la. C'est qu'il regarde cestuy-i comme une contraction pour cestuy-ici.

<sup>(2)</sup> Nous employons l'autre en citant des phrases proverbiales dont on ne peut désigner plus clairement l'auteur. Le mot autre, en ce sens, ne viendrait-il pas de auctor, author que de alter?

vostre homme...; et dans cette locution «voici est tellement adverbe qu'il ne laisse de tenir de la signification du pronom (1).»

IX. Luy s'emploie pour le datif des deux genres, et se place avant le verbe: je le luy ay dict. Mais si l'on veut distinguer l'homme de la femme on dira, en plaçant les pronoms après le verbe: « l'avez-vous dit à luy ou à elle? »

X. Nous remplaçons souvent le pronom possessif par l'article; ainsi : je vous preste l'oreille, prestez-moy l'oreille, et non je vous preste mon oreille, prestez-moy vostre oreille. — Où il faut remarquer encore que nous employons le singulier et non le pluriel (2).

XI. Cestuyci et ceci, cestuy-la et cela ne doivent pas être confondus. Ceci et cela ne s'appliquent qu'au neutre, à moins d'être séparés par un nom masculin : ce livre-ci, ce livre-la.

XII. On ajoute quelquesois, à celuy, celle, les particules ci et la. On ne devra jamais le faire si qui ou que doivent suivre; ne dites donc pas : celuy la qui aime, mais celui qui aime.

Là est un adverbe de lieu; le vulgaire prépose quelquefois un i, et dit ila (3). — Quant a ci (b), ou ici il vient du pronom ce (5).

XIII. On dit : je suis allé; mais si le sujet est

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 48-51.

<sup>(2)</sup> Cette remarque est juste pour préter l'oreille ; mais on dit : donner les mains d une affaire, et ici c'est le pluriel qui est employé.

<sup>(3)</sup> Cf. Chevallet, III, 296; Burguy, II, 278-280.

<sup>(4)</sup> Cf. Chevallet, III, 306; Burguy, II, 278-280.

<sup>(5)</sup> Conformité, p. 50.

complexe, on remplace je par moy, comme: Pierre et moy sommes allés (1).

XIV. En parlant de soi et d'un autre, le Français se place le dernier; ainsi on dit: Pierre et moy plutôt que moy et Pierre, à moins qu'on ne parle d'un domestique, d'un homme très-inférieur ou de sa femme. Quelques-uns cependant font à leur femme cet honneur de la nommer avant eux, mais non sans paraître ridicules au plus grand nombre qui leur reproche de parler en hommes γυναικοκρατούμενοι, menés par leurs femmes.

XV. Nous avons vu employer le démonstratif ce sans qu'il y eût démonstration. On emploie de même le possessif vostre sans qu'il y ait possession. Ainsi, souvent en nostre langage nous disons vostre galand au lieu de dire ce galand que vous sçavez; et mesme nous dirons: voila vostre galand d'hier, et entendrons: ce galand qui vous voulut affronter hier, ou auquel vous chantastes si bien sa leçon hier, ou lequel vous frotastes si bien, setc. (2).

XVI. Un usage particulier des possessifs se remarque quand nous disons: « il est mien, ou il est tout mien; je suis vostre, je suis tout vostre au lieu de dire: il est à mon commandement, ou je suis à vostre commandement, ou je suis prest à vous faire plaisir. — Je trouve l'usage de ces pronoms estre tel en la langue grecque (3). »

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 79, 246, 298.

<sup>(2)</sup> Conformité, p. 87.

<sup>(3)</sup> Conformité, pp. 44-47.

XVII. « Je vien au pronom relatif, en françois luy, et di que ceste façon de parler (qui sert bien pour abbreger), il y est allé luy troisieme, ou luy quatrieme, au lieu de dire il y est allé accompagné de deux, ou de trois, est conforme à celle des anciens auteurs grecs (1). »

XVIII. « Le François ne dira pas : pense en toy; ains fault qu'il die, soub peine de parler mal, en toymesme (2). » On voit par là un des principaux emplois de mesme, réitératif de la même personne, comme le nomme Rob. Estienne (3).

#### DU VERBE.

Dès l'an 1542, Rob. Estienne avait publié un petit traité de la conjugaison des verbes français; comme nous le reproduisons intégralement, nous ne donnerons pas ici des modèles de conjugaison qu'on trouvera dans cet opuscule; nous nous bornerons aux remarques générales faites par Rob. Estienne dans sa Grammaire, et par son fils dans ses divers ouvrages: malheureusement ils sont loin l'un et l'autre d'avoir épuisé la matière.

Les verbes, dit Rob. Estienne, ce sont mots qui signifient ou faire quelque chose, comme aime; ou souffrir, comme je suis aimé.

<sup>(1)</sup> Conformité, p. 51. — Cf. ci-dessus, p. 244.

<sup>(2)</sup> Conformité, p. 53.

<sup>(3)</sup> Voyez cl-dessus, p. 115-116; cf., p. 32.

D'après cette définition, l'auteur divise ensuite les verbes en verbes actifs, « qui signifient faire quelque chose; » en verbes passifs, « qui signifient souffrir; » enfin en verbes neutres « qui ne sont ne actifs ne passifs, et n'ont point de déclinaison passive (1). »

— « Oultre ces trois sortes, il y a le verbe nommé substantif, qui est estre, qui ne signifie action ne passion... Toutesfois, il est si nécessaire a toutes actions et passions que nous ne trouverons verbes qui ne se puissent resouldre par luy: par ce que toute action ou passion requiert existence, ou subsistance et estre. »

Une dernière classe de verbes est celle des verbes nommez impersonels, a cause qu'ils n'ont ne personnes ne nombres; c'est-à-dire, quand on en use, on ne scait de qui c'est qu'on parle, ne si c'est a une ou plusieurs personnes: seulement ont les modes et les temps distinguez, et sont tierces personnes. Ils sont de deux sortes en latin.... - Donc ils sont de deux sortes en français: car, évidemment, les deux langues n'en font qu'une. - Les uns finissent en t, pour lesquels expliquer et rendre en françois on prepose il, comme oportet, il fault: oportuit, il a fallu; les autres se terminent en tur; à tels, pour les exposer en françois on prepose on, comme: AMATUR, on aime; DICITUR, on dit. En laquelle maniere de parler quelquesois ils prend la place de on, comme ils disent, pour on dit. »

<sup>(1)</sup> Palagrave divise les verbes de deux manières : d'abord en verbes actifs, passifs ou moyens, ensuite en verbes personnels ou impersonnels.

Suit un chapitre fort important, dont la forme concise n'est pas susceptible d'être résumée, et qui traite de points trop intéressants pour que nous puissiods l'abréger en rien: c'est la théorie complète du verbe: nous citerons textuellement, comme un spécimen de la manière de l'auteur, de son orthographe, de son style, de sa ponctuation même, tout ce passage des accidents du verbe (1).

- « LES ACCIDENTS DU VERBE. Le Verbe ha sept accidens, qui sont Mode, Temps, Espece, Figure, Conjugaison, Personne et Nombre (2).
- " Des Modes. Les Modes sont de cinq sortes (3). La premiere sappelle indicative, pourtant que le verbe aucunessois demonstre que quelque chose se fait, ou qu'elle se faisoit, ou qu'elle a esté faicte, ou qu'elle se fera; comme, l'aime, l'aimoye, l'ay aimé, l'avoye aimé, l'aimeray (4).
- La seconde mode ou maniere du Verbe, sappelle Imperatiue, quand par iceluy on commande de faire quelque chose: comme Aime. Elle n'ha point de pre-

<sup>(1)</sup> Nous avons donné de semblables spécimens pour Dubois, passim; Meigret, p. 89, pour Pelletier, p. 174, pour Ramus, pp. 257 et 266.

<sup>(2)</sup> Les accidents du verbe, selon Palsgrave, sont : le mode, le temps, la circonlocution (en usage aux temps passés), le nombre, la personne, la conjugaison, la formation ou dérivation, la composition, l'affirmation et la négation, enfin l'ordre.

<sup>(3)</sup> Selon Palsgrave, la langue française a sept modes: l'indicatif, comme je parle; le subjonctif: vouléx vous que je párle; le potentiel: je parleróye; l'impératif: párle; l'optatif: bien párle il; le conditionnel: sy je párle; l'infinitif: parler.

<sup>(4)</sup> L'I majuscule était pour l'auteur, un signe équivalent de notre j.—Cf. ci-dessus, p. 348.

terit : car on ne peult commander pour le passé, qui est temps irreuocable (1). Elle n'ha donc que le present, qui toutessois n'est point si present qu'il ne tienne quelque chose du futur temps. Aussy de vray ce seroit commander sans propos a celuy qui ia feroit ce qu'on luy a commandé. Avec ce, on ha de coustume, quand bon semble, de luy adiouster aucuns Noms et Adverbes signifiant temps: comme Fai cela demain, a ceste heure, presentement: dont la pluspart emporte le futur. Quelque fois on se sert du futur de l'Indicatif pour l'Imperatif: comme, Vous ferez cela, Tu iras la. Combien que par l'Imperatif, aussi proprement se puisse dire, car autant vault Faites cela, et va la, que, Vous ferez cela, et Tu iras la, prononcez en facon de commandement ou remonstrance avec les plus grans, car les soubiects ou moindres ne peuuent pas commander a plus grans qu'eulx : veu qu'entre les esgaulx mesmes le commandement n'ha point de lieu. Parquoy il est euident que cest Imperatif est plus futur que present: ou que pour le moins nous le pouvons appeler aussi bien futur que present.

- \* La tierce mode sappelle Optatiue: quand on souhaite et desire que quelque chose se face presentement, ou qu'elle eust este faicte ou qu'elle se face a l'aduenir: comme, O que uolontiers i'Aimeroye, i'Auroye aimé, Dieu uueille que i'Aime.
- > La quatrieme mode sappelle conjonctive ou subjonctive, quand on parle avec cause ou condition, et

<sup>(1)</sup> Cependant en grec, l'impératif aoriste était d'un usage général.

qu'il y a deux modes et manieres joinctes ensemble pour faire sentence parfaicte comme si je di: quand je l'auray dict, la sentence n'est pas parfaicte si je n'adjouste quelque chose, comme tu le scauras, ou semblable. Pourquoy l'aimeroye je, veu qu'il ne me fait jamais que mal?

- La cinquieme mode des verbes se nomme Infinitive: quand le verbe, mis seul, ne determine ou demonstre certaine personne qui face ou endure quelque chose, ne le temps ouquel l'action se face: ne le nombre des personnes qui la font, ung ou plusieurs, comme: aimer. Si autres mots ne sont adjoincts a cestuy, on ne scait qui aime, toy, ou moy, ou autre, ne en quel temps et combien on est. Elle ha ung præterit, lequel signifie temps, comme avoir aimé. Ceste mode est la source dont proviennent toutes les parties d'ung verbe.
- » Les Latins ont ung futur, comme amaturum esse : que les François declarent et representent par le futur indicatif en adjoustant ce mot que, comme quand nous disons : J'espere que Jehan aimera.
- Quant a ceulx que les Latins appellent gerundia et supina, les Francois n'en ont besoing; car ils les expriment et representent par les infinitifs ou participes; comme, au lieu que les Latins dient eo venatum, les Francois dient: je m'en vay chasser; redeo venatu, je revien de chasser; veni venandi gratia, je suis venu pour chasser; recreatur animus venando, on s'esbat en chassant. Nous en pouvons bien dire aucuns autrement, comme: je vay a la chasse, etc.

- Des temps. Il y a trois principales manieres de temps: le present, le preterit ou passé, et le futur (1).
- » Par le temps present nous est donné a entendre que la chose de quoy on parle se fait presentement, comme: je t'aime, tu es aimé de moy.
- Le temps preterit et passé est divisé en trois temps : le premier se nomme temps preterit imparfaict, pourtant qu'il ne nous denote pas ung accomplissement ne perfection d'une action ou passion passee, mais tant seulement avoir esté commencee, comme : j'aimoye.
- Le second s'appelle preterit parfaict, lequel est de deux sortes; l'une est simple, qui denote l'action ou passion parfaicte, duquel toutessois le temps n'est pas bien determiné, de sorte qu'il despend de quelque autre, comme : je vei le Roy lorsqu'il fut couronné; je fei ce que tu m'avois commandé, soudein que je receu tes lettres; je leu hier les lettres que tu m'avois envoyees il y a huict jours. L'autre est composee du verbe avoir et d'ung participe du temps passé, et signifie le temps du tout passé, ne requerant aucune suite qui luy soit necessaire pour donner perfection du sens, comme: j'ay veu le Roy, j'ay faict ce que tu m'as commandé, j'ay leu tes lettres. Il en y a encores deux sortes; l'une, qui se fait par le preterit parfaict, dudict verbe avoir, et le mesme participe du verbe qu'on traicte,

<sup>(1)</sup> Palsgrave passe en revue les temps de chaque mode; l'indicatif a : présent, je párle; le prétérit imparsait : je parlòye; l'indéfint : je parlòy; le prétérit parsait : je ay parlé; le prétérit plus-que-parsait : j'avòye parlé; le futur : je parleráy.— Les autres modes ont tous ces temps ou seulement quelques-uns.

comme j'eu aimé. — L'autre, encores par le preterit parfaict du verbe qu'on traicte, comme j'ay eu aimé. Ces deux sortes sont indeterminees, comme aussi le preterit plus que parfaict, et pourtant requierent une cause precedente ou subsequente le plus souvent avec temps preterit, comme : j'avoye faict quand vous veintes; j'eu faict quand vous arrivastes; j'eusse faict si tu me l'eusses escript; j'ay eu faict avant qu'il arrivast.

- Le tiers s'appelle preterit plus que parfaict: lequel se forme par le preterit imparfaict de j'ay, as, a: avec le participe preterit du verbe qu'on traicte, comme: j'avoye aimé.
- Le futur signifie le temps a venir, comme j'aimeray. Il ne se divise point que par adverbes ou noms signifians temps, comme je le feray a ceste heure, maintenant, demain, dedans huict jours. Quelquesois aussi, pour monstrer la chose suture plus que presente, nous disons par le preterit parsaict: j'ay faict maintenant, j'ay dict, j'ay tout incontinent disné; pour: je feray, diray, disneray incontinent.
- Des espèces de verbes. Il y a deux especes de verbes: l'une primitive, quand le verbe est premier, et n'est point formé ne derivé d'ung nom, comme aimer; l'autre derivative, quand il est formé et derivé d'ung nom, comme de melancholie, melancholier; de cholere, cholorer; de fient, fienter; de ris, rire.
- Au regard de ces derivatifs latins, comme le frequentatif, meditatif et desideratif, les Francois n'en ont point en ceste signification. Et quant a l'inchoactif, nous l'exprimons par le verbe commencer, comme : je

commence avoir faim. Et le meditatif latin en rio par verbes de desir, comme: PARTURIO, je desire, je veulx enfanter. Et quant au frequentatif, nous l'exprimons par l'adverbe souvent et ses semblables, comme je hante ou voy souvent. Et combien que visiter soit tiré de visito latin, et frequentatif, il n'en garde pas toutesfois la signification en notre langue: tellement qu'il ha besoing de l'adverbe souvent, comme: je visite souvent le palais et les prisonniers. Nous en avons qui signifient imitation, terminés en zer, comme tyrannizer, latinizer, grecizer.

- Des figures. Les verbes ont, aussi bien que les noms et pronoms, simple figure et composee. La simple, comme dire, veoir, ouir; la composee, comme contredire, preveoir, desier.
- Des conjugaisons. Il y a quatre conjugaisons de verbes, separees selon la diverse terminaison des infinitifs (1).

<sup>(1)</sup> Palsgrave n'admet que trois conjugaisons: la première a le présent de l'indicatif et le participe passé terminé par e, mais avec un accent différent; l'infinitif est en er : je parle, je ay parle, parler. — La seconde conjugaison a le présent indicatif en is, le participe en y, et l'infinitif en ir : je convertis, jay converty, convertyr; les verbes de chacune de ces conjugaisons, le présent, le participe prétérit et l'infinitif ont le même nombre de syllabe. — La troisième conjugaison a le présent indicatif terminé en s, et tantôt d'une syllabe, comme je bas, je tens, je romps, je mets; tantôt de plusieurs syllabes, comme je combás, jenténs, je corrómps, jenterméts; l'indéfini se termine aussi en s précédé de y, in, eu, ou, u, comme je fis, je prins, je recéus, je béus; le participe prétérit est terminé en s, t, u ou y, comme jay prins, jay dit, jay batú, jay reçéu, jay dormy, et il est tantôt d'une syllabe, tantôt de plusieurs; l'infinitif, toujours polyyllablque, est terminé en re ou en yr, comme bâtre, téndre, corrómpre, méttre, dormyr.

- La premiere se termine en er long, comme: aimer, frapper, donner.
  - La seconde en eoir, comme veoir, pouvoir.
- La tierce en re bref (muet), comme: dire, battre, cognoistre, faire.
  - » La quatrieme en ir, comme : fuir, jouir, gaudir.
- Des personnes. Comme les pronoms, aussi les verbes ont trois personnes.
- La premiere parle de soy et non d'autre, par action ou passion : j'aime Pierre, je suis aimé de Pierre.

   Mais, au pluriel, elle peult comprendre toute autre personne : toy et moy avons faict cela; luy et moy et toy avons faict cela (1).
- La seconde personne est celle a qui nous adressons la parolle, comme tu aimes. De laquelle aussi le pluriel peut s'adjoindre la tierce personne; comme: vous et Pierre irez la. Les Francois usurpent ceste seconde personne pluriele pour la singuliere, parlans a plus grans que soy, comme: vous estes mon pere et seigneur.
- » La tierce personne est celle de qui, soit presente ou absente, nous parlons sans leur addresser la parolle, comme: Pierre est allé là; les hommes sont quelques fois pires que les bestes.
- Des nombres. Tout ainsi que les noms, semblablement les verbes ont deux nombres: le singulier, comme je li; et le pluriel, comme nous lisons.

<sup>(1)</sup> Cf. Meigret, ci-dessus, pp. 77-78.

Robert Estienne, à la suite de ce long chapitre, donne ses modèles de conjugaison: nous n'avons pas à nous y arrêter ici; c'est à son fils que nous voulons demander maintenant le complément du texte que nous venons de reproduire.

Henri Estienne ne trouve rien à répondre ni à ajouter à la division des verbes en quatre conjugaisons; au sujet des modes, il se borne à constater deux faits: 1° le mode infinitif, précédé de l'article, devient un véritable nom (1); 2° « comme les Grecs quelquesfois usans de cest adverbe  $\delta\pi\omega$ ; omettent un Imperatif qui devroit estre mis devant, ainsi usons-nous de nostre que,... quand nous disons: mais qu'il n'y ait point de faulte, au lieu de dire: mais voyez qu'il n'y ait point de faulte; ou: que je ne vous y trouve plus, au lieu de: faites que... (2).

Nous sommes amplement dédommagés du silence de H. Estienne sur ce sujet, par la théorie complète qu'il nous a laissée des temps; plus tard nous verrons aussi ce qu'il dit de la corrélation des modes entre ' eux, et des temps entre eux.

Les temps de nos verbes sont simples ou composés.

— Avant d'en régler l'emploi, voyons à quelles remarques donne lieu l'orthographe de ces formes verbales.

Temps simples. — 1° Comme les Grecs disent au présent 6άλλω avec deux λλ, et à l'aoriste ε΄6αλον,

<sup>(1)</sup> Conformité, p. 67, Observ. viii; — Cf. cl-dessus, pp. 25, 17, 247, etc. (2) Conformité, p. 97.

« ainsi fait nostre langue és preterits de certains verbes: nous disons au present j'appelle, et au preterit j'ay appelé. Car ceux qui escrivent j'ay appellé font long ce que la prononciation fait bref: ce qui est contre toute raison. Ainsi est-il du verbe aller; car on dit: où allez vous? avec ll double; je suis alé avec l simple... J'adjousteray encores ceci, c'est que (si mes oreilles ne sont deceues) ceux qui sont estimez bien prononcer disent: j'eschappe, je suis eschapé; je frappe, j'ay frapé; et és verbes semblables, semblablement (1).»

2° Par suite d'une erreur trop commune, on voit souvent ajouter à la première personne du singulier de l'indicatif présent, la lettre s qui ne convient qu'à la seconde personne: je suis, je puis, je dis, je lis; de même, j'escris, je fais, je me tais, je crois, je vois, je reçois: c'est surtout après l'i que l'on voit placer cet s; mais on le rencontre aussi ailleurs: je crains, je viens (2). Il est plus correct de le supprimer, excepté dans quelques monosyllabes, avant une voyelle: je suis ami, je lis un livre: ici l's sert à adoucir la prononciation (3).

3° A l'imparfait, l'usage s'est récemment établi de terminer par un s la première comme la deuxième personne: j'aimois, tu aimois. On écrivit d'abord: j'aimoye, je faisoye, etc.; cette terminaison, dont Marot s'est servi dans ses vers, est encore employée aujour-

<sup>(1)</sup> Conformité, p. 54.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 161.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, p. 196.

d'hui, en vers et même en prose; l'usage, qui aime la brièveté, ayant retranché l'e final, aux formes j'aimoy, je faisoy, on ajouta s, par euphonie, surtout devant une voyelle: aussi ceux mêmes qui écrivent et prononcent j'alloys à la ville, prononcent et écrivent j'alloy dehors, et marquent souvent d'une apostrophe ce mot j'alloy', pour indiquer l'élision de l'e (1).

h° Au parfait, plusieurs disent: j'alli, tu allis, il allit, je bailli, je mandi pour j'allay, tu allas, il alla, je baillay, je manday, et au contraire, je cueillay, j'escrivay, je renday, je venday pour je cueilli, j'escrivi, je rendi, je vendi (2): c'est surtout à la première personne que cette faute se commet, et tel qui dit je venday ne dira pas il venda. — N'y a-t-il donc aucune règle à ce sujet? il y en a une, très-facile et très-sûre: les verbes où e précède r à l'infinitif veulent un a au parfait: aimer, j'aimay, tu aimas..., etc.; les verbes où e suit r à l'infinitif, veulent i au parfait: rendre, je rendis (3).

5° Au participe passé, c'est une faute de dire sentu pour senti. Il me souvient aussi qu'il (Marot) estoit de

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 196-197. — Palsgrave donne, pour exemple de la forme des imparfaits en oye, une longue pièce d'Alain Chartier:

Quand en Erance estoye Je entretenoye Seurté par voye Par les villes quoye. ..... etc.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 341, 160, 96-97, etc.

<sup>(3)</sup> Hypomneses, pp. 194-195. - Cf. ci-dessus, p. 350.

l'opinion de ceux qui disent : il m'a tors, il m'a mors non pas : il m'a tordu, il m'a mordu (1). »

Temps composés; auxiliaires divers. — 1° « Nos verbes françois ont leurs preterits de deux pièces : en quoy de prime face nostre langue pourroit sembler n'estre pas d'accord avec la grecque : mais si nous prenons garde de près, nous trouverons qu'elle s'accorde très bien... Car comme nous usons du verbe j'ay (c'est-à-dire habeo) pour faire nostre prétérit, ainsi eux ont usé de leur  $\xi_{\chi\omega}$ , qui signifie le mesme, tesmoin ce vers d'Hesiode :

Κρύψαντες γάρ έχουσι Θεοί δίον άνθρώποισι (2):

car il dit κρύψαντες έχουσι au lieu de ἔκρυψαν, ne plus ne moins que nous disons: ils ont caché (3). — Nous formons quelques preterits encores d'autre sorte, quand nous disons: je suis venu, je suis allé, item je suis tombé. Ce que nous et les Latins avons commun avec les Grecs, qui disent τω πεπορευμένος, ainsì que nous: il etoit allé, et les Latins erat profectus.

2º Nous suivons aussi les Grecs quand nous disons, en prenant devoir pour un veritable auxiliaire: je doy demain souper avec mon frere, au lieu de ce que le Grec dira: μέλλω αὔριον δειπνεῖν μετὰ τοῦ ἀδελφού... Car je crois qu'il n'est besoin d'avertir ceux qui sont Francois naturels que ce doy ici ne signifie pas je suis tenu

<sup>(1)</sup> Langage français italianisé, p. 143. — Cf. cl-dessus, p. 350.

<sup>(2)</sup> Car les Dieux ont caché leur vie aux hommes.

<sup>(3)</sup> Cf. Villemain, préface du Dictionnaire de l'Académie, 1835.

de debvoir, ou mon debvoir m'oblige à ce faire. — Or sçay-je bien que ce mot (devoir) est en usage entre les Walons encores en une autre façon qui est fort estrange, et à rebours de la nostre; car au lieu que nous l'appliquons au futur, ils l'appliquent au preterit, Pierre m'a deu dire que vous estiez malade. Mais je laisseray aux Walons rendre compte de leurs walonismes; il suffit, si je ren compte de mes gallismes ou gallicismes (1).

3° « Je vien aux exemples de quelques façons de parler que les Italiens ont prises de nostre langage, commanceant par une qui est en ce vers de Petrarque

Di dì in dì vo cangiando il viso e' l pelo.

Il est certain que ceste saçon de parler est prise de notre langage, auquel elle est aussi frequente qu'elle y a bonne grace, comme en ce vers, pris d'une elegie de Philippe Desportes:

Mais durant qu'en regrets tu te vas consumant,

et en ce passage pris d'une sienne chanson:

Le plus souvent en vous voyant La peur va mes sens effroyant.

Ceste façon de parler nous est fort ancienne: mais les Espagnols y ont voulu avoir leur part, tesmoin celuy

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 54-57.

qui a traduict ainsi le vers de Petrarque allégué cidessus:

Cadadia voy mudando el gesto y el pelo. » (1)

USAGE DES TEMPS (2).—« J'entre maintenant dans une matiere d'autant plus difficile, selon le proverbe grec, qu'elle est belle, et non moins profitable que belle : c'est l'observation de l'usage des temps.

Présent. — Suivant l'ordre, je commenceray par le present. Je dis donc que quand nous usons du present au lieu du futur, nous ensuivons les Grecs, comme quand nous disons: où disnons-nous aujourd'huy? où souppons-nous demain?... Nous disons aussi souventes-fois: et bien, que devenons-nous? ne passons-nous point oultre? — Nostre langue ha aussi cela de commun avec la grecque, quant à l'application du temps present, qu'elle en use volontiers au lieu du preterit, en faisant quelque recit... Mais pource qu'on ne pourroit amener exemple de ceci qui ne fust bien long (d'autant qu'il faudroit veoir un discours entier) il me suffit d'en avoir adverty.

Imparfait.— Quant au preterit imparfaict, je trouve que nous ensuivons les Grecs, comme nous disons: ainsi qu'il mouroit ou comme il mouroit...; les Grecs diront comme nous: ως δὲ αὐτὸς ἀπίθνησκεν...

Parfait défini et parfait indéfini. - » Nous avons

<sup>(1)</sup> Précellence, p. 271-272. — Palsgrave (édit. Génin) parle longuement de cet auxiliaire, p. 469-410.

<sup>(2)</sup> Tout ce chapitre est résumé du Traité de la Conformité..., p. 58-67. — Voyez le même sujet traité drans Palsgrave, p. 382 et suiv.

aussi deux preterits parfaicts... Quand nous disons: j'ay parlé à luy et luy ay faict response, cela s'entend avoir esté faict ce jour là; mais quand on dit : je parlay à luy et luy fei response, cecy ne s'entend point avoir esté faict ce jour mesme auquel on raconte ceci, mais auparavant, sans qu'on puisse juger combien de temps est passé depuis. Car soit que j'aye faict ceste response le jour de devant seulement, soit qu'il y ait jà cinquante ans passez ou plus, je diray : je luy fei · response, ou alors, ou adonc je sei response. Voilà comment, par ce preterit, nous ne limitons point l'usage du temps passé... - De cent estrangers à grand peine sen trouvera il dix qui ne heurtent, voire choppent à ceste disserence de nos deux preterits... Car d'un homme qui fust venu parler à eux depuis un demiquart d'heure, voire depuis une minute de temps, ils eussent dict: il veint icy, il parla a moy. Et mesmes sans qu'il soit besoing de les escouter longtemps pour en donner sentence, ils font quelquesois leur procès eux-mesmes, quand ils disent: il me veint parler aujourdhuy. Car ce jourdhuy qu'ils ajoutent porte leur condemnation.

• Quand nous parlons ainsi: je suis venu, j'ay faict, nous entendons du jour auquel nous sommes; et, au contraire, je vein, je fei, se dit d'une chose qui n'a point esté faicte ce jour là. Je ne nie pas que quelquesfois, selon le propos qu'on tient, on ne signifie par ce preterit là le temps aussi qui est passé devant le jour auquel on est. Car nous disons ordinairement: je luy ay faict souventessois plaisir, et non pas je luy fei sou-

ventesfois plaisir. Et toutesfois, en la negative, nous usons de tous les deux: je ne luy ay jamais faict plaisir, je ne luy fei jamais plaisir. Mais, tout bien considéré, il se trouvera qu'en l'affirmative ce premier preterit, j'ay faict est plus general que le second je fei...

Je vien a monstrer un autre usage fort notable du premier preterit de nostre langue, lequel il ha conforme à l'aoriste grec. Il n'y a rien de plus commun en nostre langue que ces façons de parler : c'est un dangereux vilain; si on le fasche, il a aussitost donné un coup de dague; c'est un fin rusé; quand il se sent pressé, il a incontinent trouvé des eschappatoires... Je di que ces façons de parler tiennent de l'air de la grecque suivante esquelle on use de l'aoriste:

Ος καί Θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ΄ ἔκλυον αὐτοῦ.

Pour le traduire simplement et en gardant les mesmes temps il faudroit dire : celuy qui obeit aux Dieux, ils l'ont aussi tost EXAUCÉ. »

Corrélation des temps entre eux. — H. Estienne revient, dans ses Hypomneses, sur la distinction des deux sortes de prétérits je vins et je suis venu; il montre ensuite quelles fautes sont le plus habituelles aux étrangers quand ils ont à faire concorder les temps de plusieurs verbes employés dans une même phrase, mais dans des propositions différentes; il ne donne pas de règles; mais, par les exemples qu'il cite, on comprend quelles fautes il a en vue de corriger. Selon l'illustre grammairien, qui le premier a su reconnaître la difficulté et la résoudre, il ne faut pas

dire: quand il me disoit cela, j'estois bien marri; ni: quand il me disoit cela, je fus bien marry; mais: quand il m'a dit cela, j'ay esté bien marri; ou: quand il me dit cela, je fu bien marri. On pourra dire cependant: quand il me disoit cela, j'estois bien marri, mais dans un autre sens. Cette phrase signifie: j'etois bien triste au moment où il me dit cela. Les phrases précédentes, au contraire, signifient: lorsqu'il m'eut dit cela, j'eus un grand chagrin, et il faut comprendre que le chagrin a pour cause ce qui a été dit.

Une faute opposée à celle-ci c'est d'employer le prétérit au lieu de l'imparfait. Ne dites donc pas : ce cheval fut bon quand je l'achetois, mais bien : ce cheval estoit bon quand je l'achetois ou quand je l'achetois. De même ne dites pas : le cheval qu'il me donnoit fut un bon cheval, ni quand je voyois Pierre il fut malade, mais bien : le cheval qu'il me donna estoit un bon cheval, ou quand je vi Pierre il estoit malade (1).

CORRÉLATION DES MODES ENTRE EUX. — Il ne faut point s'attendre à trouver ici des règles sur l'emploi de tel ou tel mode après tel ou tel autre dans des phrases formées de propositions subordonnées: H. Estienne ne s'est pas élevé jusque-là. Il se borne à donner quelques exemples qui montrent comment il faut corriger certaines fautes de langage. Il ne faut pas dire: je luy demandois cela, mais il ne voudroit m'accorder, mais bien: je luy demandois cela, mais il ne voulut pas

<sup>(1)</sup> Hypomneses, pp. 192-193.

me l'accorder, — ou : je luy demanday cela, mais...; — ou enfin : je luy ay demandé cela, mais il n'a pas voulu..., etc. C'est une faute semblable, ou plutôt une même faute, de dire : je le priois de cela (ou je l'ay prié de cela), mais il ne voudroit. Pour qu'on pût employer cette forme voudroit, il faudrait qu'il y eût d'abord : je le prierois, et, dans le premier exemple, je luy demanderois (1).

H. Estienne ne s'est pas borné à étudier l'usage des temps ou des modes des verbes; dans maint endroit de ses ouvrages, il s'occupe du verbe considéré comme mot, indépendamment de son emploi; c'est ainsi qu'il traite ici des dimininutifs, là des verbes composés, ailleurs de verbes qui combinent, pour ainsi dire, et expriment à la fois deux idées. Nous continuerons à résumer ces différents passages.

Verbes diminutifs. — « Nous avons une sorte de diminution en ceste partie d'oraison qu'on appelle verbes; car, de sauter nous faisons sauteler; de voler, nous déduisons voleter, et de trembler, trembloter; de pincer, pinçoter. Vray est qu'es verbes de ceste sorte, il faut considérer que parmi la diminution, ils ont aucunement la signification de ceux que les Latins nommoyent frequentatifs, principalement aucuns; comme sauteler, c'est proprement faire plusieurs petits sauts les uns incontinent après les autres. Or faut-il tous-jours avoir memoire de ce que j'ay dict de la facilité

<sup>(1)</sup> Hypomneses, p. 194.

de nostre langage, quant à faire recevoir à ses mots tel pli qu'il luy plaist leur donner: mais il en vient bien mieulx à bout quand il ne faut que suivre l'analogie. Pour exemple, tout ainsi qu'il dit trembloter, pinçoter, beuvoter, ainsi pourra il faire suçoter, de sucer (1).

Verbes composés. — « Nous avons aussi en nos verbes les mesmes commodités de composition (ou la plus grande part) qu'ont les Grecs. Car premierement nous mettons des prepositions qui signifient privation devant plusieurs verbes, ainsi comme eux. » Ainsi nous disons lier et deslier; ainsi encore, croire et decroire, comme quand on dit : je ne le croi ni le decroi. — Item nous avons aucuns verbes composez signifians privation, desquels les simples ne sont point en usage; mais la composition a été formée sur les noms, comme decapiter. - Item nous avons ceste particule re, qui respond fort bien à l'avri des Grecs, comme παίεω frapper, αντιπαίεω, refrapper; κακολογείν, mauldire ou injurier, ἀντικακολογεῖν, reinjurier ou remauldire: ce que Suetone s'est ahardi de dire remaledicere. Or est-il vray que nous ne mettons pas notre re devant tous les verbes, comme les Grecs mettent leur avil; mais en mettant ce re devant les verbes faire et dire nous suppleons en partie à ce defaut.

» Comme aussi les Grecs disent αλληλοφονείν nous disons s'entretuer; αλληλοφαγείν, s'entre-manger (2). » Nous avons fait aussi des emprunts aux Latins, et

<sup>(1)</sup> Précellence, pp. 70-71.

<sup>(2)</sup> Conformité, pp. 67-69.

\*nostre langage a bien sceu s'aider de quelques petites particules latines pour faire des excellens verbes composez. L'une d'icelles est foras; car quand (pour exemple), de voye il eut faict envoyer, renvoyer, convoyer, il adjousta forvoyer, comme si on disoit: aller for la voye... Ainsi a esté faict forligner; ainsi forclorre, fort usité en la pratique...; nous usons encores aujourdhuy de forfaire pour mal faire (1).

Verbes à signification complexe. — « J'ay pris garde que nous avons comme les Grecs des verbes dedans lesquels est enclose la signification d'un autre verbe. Comme: il s'est sauvé en une maison, au lieu de dire il s'est sauvé se retirant ou fuyant en une maison, ou il s'en est fui en une maison et ainsi s'est sauvé (2).

En regard de ces verbes à signification complexe, on peut placer certaines locutions qui, formées de deux mots, n'ont cependant que le sens d'un verbe simple: ainsi faire réponse équivaut à répondre. Le verbe faire entre dans un grand nombre de ces locutions: faire une demande, faire lecture, faire diligence, faire mestier, faire compte, faire estime, etc. (3).

— « On dit aujourd'hui donner aide, donner secours, plustot que prester aide, prester secours (4). »

S'il nous était possible ici d'entrer dans le détail

<sup>(1)</sup> Précellence, pp. 418-121.

<sup>(2)</sup> Conformité, p. 69.

<sup>(3)</sup> Conformité, p. 118. — Palsgrave, dans la recherche des nombreux idiotismes où entre notre verbe faire, est bien supérieur à H. Estienne; — voy. Palsgrave, édit. Génin, pp. 411-413.

<sup>(4)</sup> Précellence, p. 275.

d'exemples particuliers, nous trouverions dans les œuvres de Henri Estienne de nombreux passages qui, de plus ou moins loin, se rattachent à la grammaire; mais les limites de ce travail nous forcent à chercher surtout les généralités, et nous y rentrons avec Robert Estienne.

#### DU PARTICIPE:

- Participes sont motz derivez des verbes, participans de l'action et passion de leurs verbes, ayant pareil gouvernement (regime), en tant qu'ils se joingnent avec les noms, pronoms, prepositions et adverbes, ainsi que le verbe. Outre ce, ils ont genres et nombres comme les noms, sans aucune difference de personnes ne de modes. Il semble avoir esté inventé pour plus grande brieveté de langage, et se met pour le verbe, comme, au lieu de dire: Pierre aimoit ceste fille et luy donnoit force dons, pour abreger nous usons du participe, disans: Pierre aimant ceste fille, luy donnoit force dons. Cette opinion, que le participe sert à la brièveté du langage a été reprise et développée par H. Estienne.
- « Comme aucunesfois, dit-il, en la langue grecque, il fault resouldre le participe en son verbe en mettant devant la particule si ou èdv (c'est-à-dire si), de mesme le fault il faire au françois. » Ainsi nous disons: « faisant cela, vous offenserez les amis, au lieu de dire: si vous faites cela; » de même: « croyant bon conseil, vous aurez bonne issue de vos affaires, c'est à dire si vous

croyez...; item: faisant vostre devoir, vous aurez la victoire, c'est à dire: si vous faites... (1).

Revenons à la grammaire.

- Il y a deux sortes de participes, les uns presens actifs, les autres preterits passifs.
- Tous participes presens sont terminez en ant pour le masculin, et en ante pour le femenin, comme aimant, aimante. Ils se declinent ainsi que les noms, comme :

Mominatif et accusatif; Almant, l'almant, ung almant. Génitif et ablatif: D'almant, de l'almant, d'ung almant. Datif: A almant, a l'almant, a ung almant.

Le pluriel se fait du singulier en tournant le t en s, comme aimant, aimans; — le femenin se fait en adjoustant e au masculin pour le singulier, et es pour le pluriel : aimant, aimante, aimantes (2).

Les participes preterits de verbes de la premiere conjugaison sont terminez en e long (accentué) pour le masculin, comme aimé, et pour le femenin on adjouste ung autre c brief (muet), comme aimée. Le pluriel prend un s a la fin, comme aimees. Quant aux autres conjugaisons, ils ont diverses terminaisons, comme basti, bastie; batu, batue; crainct, crainte (3).»

Les participes présents (4) deviennent souvent sub-

<sup>(1)</sup> Conformité, p. 71, Observ. IV.

<sup>(2)</sup> Cf. Palsgrave, p. 787.

<sup>(3)</sup> Voy. Palsgrave, qui donne sur l'accord du participe des règles trèsimportantes, pp. 788-791.

<sup>(4)</sup> Cf. Conformité, p. 70, Observ. 1.

stantifs; ainsi, « de pendant, c'est à dire qui est pendu, nous faisons le substantif pendant qui signifie ce a quoy quelque chose est pendue. » Nous disons de même: le croissant de la lune, le taillant de quelque ferrement; « de escrivant, c'est a dire qui escrit, nous disons ung escrivant, et plustost escrivain; de allant, nous disons c'est ung grand allant, c'est a dire ung trompeur ou fin et cault homme. » — Par une même analogie nous disons avec des participes preterits feminins: l'entrée de la maison; ma pensee; une armee, une montee; « ainsi d'autres tels infinis (1). »

# DE L'ADVERBE.

Robert Estienne s'étend longuement sur l'adverbe dans le chapitre qu'il consacre à cette partie du discours.

Après avoir défini l'adverbe, il dit quelles exceptions restreignent la définition générale qu'il a donnée.

Adverbes, dit-il, ce sont mots qui ne se déclinent point, et pourtant (pour ce motif) n'ont aucuns articles: lesquels communeement se joignent aux verbes pour montrer quelle est leur action ou passion.

L'adverbe peut « prendre la nature de nom, » et alors « il ha ung article devant, ainsi que les noms, comme : le trop de biens gaste. »

L'adverbe ne montre pas toujours « quel est le

<sup>(1)</sup> Grammaire, pp. 71-72.

verbe en sa signification, » par exemple quand il « signifie lieu, » comme quand on dit : je m'en vay la, dela, d'ici, d'ailleurs.

Enfin l'adverbe peut se joindre « aux noms, mesme adjectifs, comme : fort noir, trop riche, bien blanc. »

L'adverbe, comme les autres parties du discours, a divers accidents; Rob. Estienne lui attribue espèce, figure, et, ce qui peut sembler étrange, signification.

Espèce. — Il y a deux espèces d'adverbes : l'une primitive, comme ouy, non, bien, mal; l'autre dérivative, comme volontiers, qui vient de volonté. «Et notez que tous adverbes en ment sont derivez, comme soudainement de soudain, sagement de sage : esquels l'e, brief au primitif, se prononce brievement. Il y en a esquels l'e long du primitif se prononce aussi longuement, comme de aisé, aiseement, et ainsi des autres. Ceux qui se terminent en amment se tirent des participes en ant, comme de plaisant nous disons plaisamment.

• Quelquesois nous usons d'aucuns primitis pour leurs adverbes, comme: say viste ou soudain cela, pour soudainement. • Henri Estienne insiste sur cette remarque: « Le Grec, dit-il, n'use pas de son adjectif au genre neutre pour un substantif seulement, mais encores pour un adverbe: lequel usage aussi est samilier au françois: il sent mauvais, il sent bon (1). • — « Ainsi saisons-nous encore quand nous disons: subit pour subitement, fort pour sortement (2). »

<sup>(1)</sup> Conformité, p. 26.

<sup>(2)</sup> Conformité, p. 85.

Figure. — « Il y a trois figures d'adverbes : l'une simple, comme ouy, non, hier; l'autre composee, comme : nani, avanthier; la tierce est de ceulx qui sont derivez des composez, comme de malheureux, malheureusement. »

Les adverbes peuvent être composés: 1° « de noms et de verbes, comme pieça (1), qui est composé de piece et a, tierce personne du verbe ay, as, a; » 2° « de noms et participes, comme maintenant, de main et tenant; » — 3° « de nom et adverbe, comme jourduy, auquel nous adjoustons la preposition au (2), comme ce jourduy, aujourduy; » — 1° « de preposition et nom, comme demain; » — 5° « de plusieurs prepositions, comme paravant, auparavant, quand elles passent en nature d'adverbe, c'est a dire quand elles nont point de gouvernement, comme auparavant que je veinsse tu estois venu. »

Signification. « Il est beaucoup de diverses significations d'adverbes. Les uns signifient temps présent, passé ou futur;... autres signifient lieu; » d'autres sont affirmatifs ou négatifs, appellatifs ou interrogatifs, collectifs ou séparatifs, dissuasifs ou désidératifs; etc.

Dans ces différentes classes, Rob. Estienne fait entrer une grande quantité d'adverbes dont il explique l'étymologie et l'emploi à l'aide de nombreux exemples; nous en citerons quelques-uns, en choisissant ceux où l'auteur offre les renseignements les

<sup>(1)</sup> H. Estienne parle de cet adverbe, cf. ci-dessus, p. 386.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, p. 403.

plus intéressants au point de vue de nos études modernes.

- Alors: aucuns l'escrivent à l'hors (AD ILLAM HORAM); Auprime et oraprime ou orprime, ou selon
  aucuns horaprime, quasi qui diroit en latin AD HANC
  HOBAM PRIMAM. Cipricimi, mot composé de quatre:
  ci, pris, ci, mis, pour dire incontinent et sans délay,
  comme qui diroit: en ce lieu pris et en ce mesme lieu
  pendu. Demain, composé de la preposition de et main
  qui signifie matin, dont es rhythmes (en vers) on dit
  soir et main. Plus souvent on dit matin, et aussi souvent demain matin (1). Donc signifie Ergo, et par
  TUNC, nous disons adonc.
- » Guere ou gaire signifie beaucoup ou moult, soit de temps ou autre; et il ne se met jamais sans negation precedante: comme il n'y a guere qu'il est venu, pour il n'y a point moult de temps. Les Savoyens en usent sans negation en interrogant: guere cela? comme s'ils disoyent: cela coustera il beaucoup?
- Jamais et tousjours sont adverbes de temps perpetuel, et se joingnent a tous temps: je ne le feray jamais, c'en est faict à jamais, c'est a dire à toujours.— Maishuy ou meshuy, c'est a dire plus d'aujourd'hui, comme quand nous disons: je ne le feray meshuy.
- » Ça signifie au lieu ou près du lieu où est celuy qui parle: comme il vient ça ou il vient en ça. Le contraire et opposite de celuy est la, signifiant au lieu ou pres du lieu loing de celuy qui parle, comme

<sup>(1)</sup> En Allemand, morgen signifie égalememt demain et matin.

il va la ou il va enla. — Ci demonstre le lieu prochain de celuy qui parle, comme faict ça. On n'use guere de ci sans la preposition par après le verbe; lors il est demonstratif de mouvement par lieu, comme le Roy passera par ci. Que si on le met devant le verbe, il est toujours sans preposition, comme: il est ci venu, il est ci passé.

- > En est comme relatif du lieu ou de la chose de laquelle il est parlé; comme s'il est mention de quelque lieu, nous disons j'en vien. Plus souvent s'entend de la chose mentionnee, comme je n'en ay point, a sçavoir de l'argent dict. Aussi menaceans nous disons: tu en auras, a sçavoir des coups(1). Quant a ceste facon de parler: il y en a, il en est, comme il en est ou il y en a en ce monde a qui ne chault de Dieu, elle n'est point receue de ceulx qui parlent bien, car il fault dire: il est des hommes en ce monde,... etc.
- I ou y signifie en ce sens, par ce lieu et au lieu, comme: y allez-vous, cest a dire allez-vous en ce lieu la?
- Ou est faict de ubi, latin. Il se joingt aux quatre verbes aller, venir, estre, passer, comme: ou allezvous? d'ou venez-vous? ou estes vous? ou passerez-vous, par ou passerez-vous? vers ou?
- Il fault noter que quelquesois nous mettons deux ou trois adverbes ensemble, comme: allons la ou il y a de bon vin. En gros latin on diroit: illuc ubi illic est bonum vinum (2).

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, p. 46.

<sup>(2)</sup> Cf. ci-dessus, Dubois, p. 47.

Nous reviendrons, avec H. Estienne (1), sur quelques-uns des adverbes et quelques-uns des principes posés par Robert. Reprenons d'abord la dernière règle que nous venons de citer; Henri la complète ainsi: « J'ay pris garde que comme les Grecs mettent souvent deux adverbes pour un, ainsi faisons-nous ordinairement quand nous disons: encores derechef, puis apres, ceans dedans, ainsi comme, quasi presque, et autres.

Ou. — Il nous fault prendre garde à la signification que nous donnons à ou quand nous parlons ainsi: vous vous estes retiré le plus loing des coups que vous avez pu, ou vous deviez donner courage aux autres... Souvent aussi nous disons au lieu que, lesquels trois mots ne signifient autre chose que ou tout seul : vous vous estes retiré..., au lieu que vous deviez..., etc. — Je trouve encore une autre signification de ce ou, comme germaine de ce que que je vien de monstrer, laquelle toutesfois est autre que de au lieu que, comme si je dis : où il me hait à la mort pour si petite offense, que fera-il quand il verra que je pourchasseray sa ruine?

Non, ne. — Il ne fault pas oublier l'adverbe negatif, asçavoir non ou ne... Le premier poinct est que, comme l'adverbe negatif grec estant double augmente la negation (au lieu qu'en latin il equipolle une affirmation), ainsi fait nostre adverbe. Et ne plus ne moins que cela se fait en trois sortes au langage grec, aussi se fait-il au nostre... Quant a la premiere donc, fault

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 85 et suiv.

noter que nous parlons souvent ainsi : je ne l'ay poinct faict ny ne le veulx faire. - Exemple de la seconde: je ne trouveray nul qui veuille entreprendre cela. -Exemple de la troisieme : je ne vous nie pas qu'ainsi ne soit. Item, je vous ay defendu de n'y aller point. -J'amenerois aussi pour exemple de ceste façon de parler: vous ne m'en avez rien dict, si rien significit nihil, comme plusieurs pensent; mais ceulx qui estiment que rien signifie nihil, s'ils en considerent bien l'usage trouveront qu'au contraire c'est le res des Latins, et ce que nous disons chose... Et puisque ainsi est, nous ne devons pas nous tant mocquer de ceulx qui disent quelque rien pour quelque chose. Personne est, comme rien un mot affirmatif: « mais ce qui fait abuser plusieurs en la signification de ces deux mots, rien et personne, est qu'ils sont joincts ordinairement à la particule negative.

• Le second point quant a l'usage de cest adverbe (négatif) est que nous usons du nostre par maniere d'interrogation, en exhortant quelqu'un a faire quelque chose. Ainsi nous disons: ne ferez-vous poinct ce que je vous commande? n'irez-vous poinct où je vous ay dict? •

# DE LA PREPOSITION.

« Prepositions, dit Rob. Estienne, ce sont petits mots souvent d'une syllabe, quelquesois d'une lettre, le plus souvent de deux syllabes et sort peu de trois, qui se mettent devant les autres mots quand on parle d'ung lieu, d'un ordre ou qu'on dit cause pourquoy. comme : il est en la chambre, second apres cestuy la, je l'ay faict a cause de luy.

If y en a des simples, comme a, au, aux, de, des, etc. et des composees entre elles, comme paravant, au paravant, entre.

L'auteur passe ensuite en revue les principales prépositions; il semblerait, à le voir donner aux comme pluriel de au, et es comme pluriel de en, qu'il reconnaisse les deux nombres à la préposition, qui est essentiellement invariable; mais ce pluriel s'explique au moins pour a, au, aux, parce qu'ils « servent pour articles. »

Henri Estienne (1) fait de nombreuses remarques, non sur la préposition en général, mais en particulier sur en, de, sur, après, avec : nous résumons ici ce chapitre.

- En. Nous disons: il y est venu en robbe de dueil, pour vestu de robbe de dueil; en robbe longue, etc. Nous employons en après le verbe substantif, devant un nom verbal: ainsi nous disons estre en possession, au lieu de posseder.
- De. C'est à l'imitation des Grecs que nous disons de nature; de longtemps; j'ay appris cela de (ou des) mon jeune aage; de nuict, etc.; on dit aussi Henri Estienne de Paris au lieu de Parisien: il en est de même en grec; on ne pourrait le dire en latin.

Sur. — « Eni dénote charge, comme à ini tou

<sup>(1)</sup> Conformité, pp. 98-104.

ξενίων, que nous appelons mareschal des logis. Nous donnons a nostre sur ceste mesme signification en quelques façons de parler, comme quand nous disons: il est sur toute la maison, il est sur les finances, au lieu de dire superintendant des finances. - — Nous disons encore, à l'imitation des Grecs, sur cela il prit congé de luy; sur tout dites luy bien...

Après. — C'est aussi à l'exemple des Grecs que nous disons : il est après pour en sçavoir des nouvelles.

Avec. — Homere qui a dit : ἔμα τῷ ἡμέρα nous a appris à dire : avec le jour pour dès l'aube du jour.

La remarque suivante nous a paru moins intelligible: nous la donnons textuellement: « Nostre langage omet en certaines façons de parler les prepositions, et principalement a coustume d'omettre son après quand elle dit: estre venu, avoir disné, pour: après estre venu, après avoir disné. »

### DE LA CONJONCTION.

• Conjonctions, dit Rob. Estienne (1), ce sont mots qui ne se declinent point; seulement servent pour joindre et assembler les mesmes especes des parties d'oraison ou les clauses (propositions) aux clauses, avec quelque signification...

<sup>(1)</sup> Grammaire, p. 82.

» It eschet à la conjonction deux accidens, a scavoir figure et signification. •

Quant à la figure, les conjonctions sont simples, comme et, ou, mais, que; — ou composées, comme combien, toutesfois, sinon; — quant à la signification, elles peuvent être copulatives: et; disjonctives: ou; adjonctives: pendant que, tandis que; adversatives: mais, combien que, ja soit ce, ains, ainçois; continuatives ou conditionnelles: si; négatives: ni. — «D'autres rendent la cause de ce qui est dit ou faict, comme car; aucunes servent quand on veut excepter quelque chose, comme: sinon, sans cela, autrement; il y en a qui inferent ou recueillent des propos precedens ce qu'il ensuit, comme parquoy, donc, pourtant; quelques unes ne servent que d'accomplir l'oraison, comme or, doncques, ordoncques. »

Après avoir montré que nos conjonctions et, ou, mais, si ont en français et en grec des usages analogues, H. Estienne signale, en terminant, un emploi remarquable de que, également emprunté aux Grecs: et il en donne cet exemple: « que vous a on faict que vous estes si fort courroucé? ou qu'avez-vous, que vous estes si eschauffé? »

### DE L'INTERJECTION.

Interjections sont mots qu'on entrejecte et entremet parmy ung propos pour demonstrer l'affection de celuy qui parle; et ne se declinent point, ne ne sont le plus souvent que d'une syllabe.

- Il y en a de diverses sortes, lesquelles difficilement se peuvent toutes mettre par escript; car chascun, selon ses diverses affections jette quelque voix ou de tristesse ou de joye, ou pour demonstrer quelque chose advenue soudain, a laquelle il n'a pensé, dont sesmerveille ou sescrie. > Les plus communes, suivant l'auteur, sont : o, hei ou hé, hau, hai, phiphi, helas, hoé: ce dernier « sert en admiration ou estonnement, comme quand on dit : hoé qu'est cela?
- » Ha sert quelquesois a melancholie, comme: ha quelle sascherie. Autressois a la cholere, comme: ha meschant tu es mort. Aussi a la joye et risee, comme: ha ha ha he.»

Rob. Estienne n'emploie jamais le point exclamatif après les interjections. Du reste, la ponctuation ne lui a pas paru mériter un chapitre particulier, et cette lacune n'a pas été comblée par son fils.

Robert Estienne termine sa grammaire par un long traité étymologique copié presque textuellement sur celui de Dubois, et que nous avons résumé dès le début de ce livre. Nous n'avons pas à en parler de nouveau, mais nous reviendrons, comme nous l'avons annoncé, sur la théorie du verbe : le traité particulier que nous reproduisons ici, d'après un texte unique, en sera l'utile complément.

# TRAITÉ

BR LA

# CONJUGAISON DES VERBES.

De Gallica verborum declinatione. — Parislis, ex officina Rob. Stephani, typographi regii. — M.D.XL., petit in-8° de quatre feuilles, sans pagination.

Ce mince livret qui, jusqu'ici avait échappé aux bibliographes, est le premier ouvrage où Rob. Estienne ait exposé une théorie du langage français. Un caractère particulier de ce livre, tout élémentaire, c'est qu'il est à la fois écrit en latin et en français; on jugera par le début, que nous transcrivons, du système suivi par l'auteur.

- « De gallica verborum declinatione. De la declinaison des verbes françois.
- » Ut in lingua latina, sic in gallica conjugationes verborum sunt quatuor, quæ in infinitivo gallico declinatus activi maxime discernuntur. Il y a au langage françois quatre conjugaisons de verbes, ainsi comme au latin; lesquelles conjugaisons on discerne principalement en l'infinitif françois de la declinaison active.
- » Infinitivi gallici terminationes. Les terminations de l'infinitif en françois: er, primæ conjugationis, oir secundæ, re tertiæ, ir quartæ. Exempla: amare, aymer, recipere, recevoir, legere, lire, audire, ouyr.
- » Nec refert quotæ conjugationis aut cujus generis sit latinum verbum; nam in singulis conjugationibus gallicis, verba ex omni latino conjugatu et genere, præter passivum, invenire licet: ut apparebit exemplis poet primam conjugationem positis. Et ne peult chaloir de la quantiesme conjugaison, ou duquel gerre (1) soit le verbe latin. Car en chacune conjugaison françoise on peult trouver des verbes de toutes conjugaisons et de tous gerres en latin, excepté le gerre passif, comme il apparoistra par les exemples qui sont mis apres la premiere conjugaison.
  - » Admonitio. Ung advertissement...

<sup>(1)</sup> Sic, ici et ailleurs : genre.

On le voit, une phrase française traduit toujours la phrase latine qui la précède. Nous continuerons à citer textuellement cet important opuscule, où nous trouvons le véritable usage de la langue et non le système arbitraire d'un grammairien imprudent; mais nous pensons que le françois suffira, et se fera comprendre sans l'aide du latin.

« Ung advertissement. Quant est en latin, les verbes se déclinent facilement sans aucuns pronoms; mais en la déclinaison françoise, ainsi comme au langage, il les fault quasi tous repeter et redire : je, tu, il, nous, vous, ils.

» Pour decliner plus facilement les verbes en françois, il fauldra premierement apprendre ce qui s'ensuyt : J'ay, tu as, il a, nous avons, vous avez, ilz ont; — j'avoye, tu avois, il avoit, nous avions, vous aviez, ilz avoyent. — J'auray, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ilz auront. — Que j'aye, que tu ayes, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayes, qu'ilz ayent. — J'eusse, tu eusses, il eust, nous eussions, vous eussiez, ilz eussent.

La conjugaison active des verbes personnels de la premiere conjugaison françoise: desquels verbes l'infinitif en françois est terminé en Œ (1).

Jaime, qui est ung verbe personnel, est décliné en françois comme il s'ensuyt :

TEMPS PRÉSENT DU MEU (MODE) INDICATIF.

J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment.

Prétérit imparfait.

J'aimoye, tu aimois, il aimoit, nous aimlons, vous aimiez, ilz aimoient.

<sup>(</sup>i) Dans Palsgrave, les modes et les temps se suivent dans cet ordre : Indeath : présent : je parle; — imperfait : je parloy; — indéfait : je parlay ; — prétérit parfait : j'ay parlé: — prêt. pl.-q.-perf.: j'avoye parlé; — fater : que je parleay.— Sudontus : présent : que je parle, que nous parlions ;— indéfait : que je parleasse ;— prétérit parfait : que je aye parlé; — prétérit pl.-q -parf.: que je eusse parlé; — fatur : que je auray parlé.— Potentur: présent : je parleroye; — prétérit parfait : je avoye parlé.— Impérant : présent : parle ou parle tu ;— fatur : que je parle.— Optantus : présent : bien parléseit : pur le comme l'indicatif, précédé de si : si je parle, etc.— Invinitis : présent : parler; — prétérit parfait : avoyr parlé.

J. Garnier présente ainsi la série des modes et des temps verbeaux: INDICATIF: présent: j'aime; — prêt. imperf.: j'aime; — prêt. perf. perf.: pleust à Dieu que j'aimasse, que nous aimissions; — prêt. perf. et pl.-q.-perf.: pleust à Dieu que j'eusse aimé; — fut.: Dieu veuille que j'aime, que nous aimions. — Cononctur: comme l'indicatif en faisant précéder le verbe aux trois personnes et aux deux nombres de seu que ou quend. — INFIRITE : prês.: aimer; — perf.: avoir aimé.

### Prétérit parfait.

J'ay, tu as... aimé. — Autrement: J'aimay, tu aimas, il aima, nous aimasmes, vous aimastes, ilz aimerent (1).

Prétérit plus que parfaict.

J'avoye, tu avois, il avoit... aimé.

#### Futur

J'aimeray, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimeres, ils aimeront (2).

TEMPS PRESENT ET FUTUR DU MEU IMPERATIF.

Aime, qu'il aime, aimons, aimez, qu'ils aiment.

#### TEMPS PRESENT ET FUTUR DU MEU OPTATIF.

Dieu veuille que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimies, qu'ils aiment (3).

### Preterit imparfait.

Pleust à Dieu que j'almasse, que tu almasses, qu'il almast, que nous almissions, que vous almissiez, qu'ilz almassent (4).

# Preterit parfait.

Dieu reuille que j'aye, tu ayes... aimé (5).

Preterit plus que parfait.

Pleust à Dieu que j'eusse, que tu eusses... aimé (6).

#### TEMPS PRESENT DU MEU CONJONCTIF.

Veu que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimons, que vous aimes, qu'ils aiment (7).

<sup>(1)</sup> Gramm. fr.: même forme pour le parfait composé; à la suite de l'autre forme j'aims, on lit: « Aucuns excrivent j'aimi, tu aimia, etc.

Autre preterit parsaict propre au francais et non au latin : j'eu, su eue aimé, etc.;
 autrement : j'ai eu, su as eu aimé, etc.

<sup>(2)</sup> La Gramm. fr. donne deux futurs : futur imparfait : j'aimeray, etc.; futur parfait : j'auray aimé, etc.

<sup>(3)</sup> La Gramm. fr. s'exprime autrement: optatif présent: ô que volontiers j'aimeroue, lu aimerois, etc.; — autrement: pleust a Dieu que j'aimasse, lu aimasses, il aimasse, nous aimissions, vous aimissions, ils aimassen!.

<sup>(4)</sup> Voy. la note précédente.

<sup>(5)</sup> Pour le prét. parf. de l'opt., la Gramm. fr. donne : è que volontiers j'auroge, tu aurois simé, etc.

<sup>(6)</sup> Gremm. fr. deux formes; celle-ci : pleust à Dieu que f'eusse simé...; « autrement : ô que volontiers, ô si f'eusse en aimé...» — De plus, à l'opt. encore, un temps de plus, le futur : « Dieu veuille que j'aime, que nous simions..., etc.»

<sup>(7)</sup> La Gremm. fr. donne au conjonctif une grande variété de formes; le présent est conjugné ainsi : combien que, ou comme ainsi soit que j'aime,... que nous aimions....

Preterit imparfaict.

Veu que l'aimoye, que tu aimois; qu'il aimoit, que nous aimiens, que vous aimies, qu'ils aimoyent (1).

Preterit parfaict.

Veu que j'ay, que tu as... aimé (2).

Preterit plus que parfaict.

Veu que j'avoye, que tu avoyes... aimé (3).

Futur.

Quand j'aray (4), tu aras, il ara, nous arons, vous arez, ilz aront aimé(5).

AUTREMENT : Présent.

Combien que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vons aimiez, qu'ilz aiment.

Imparfaict.

Combien que j'aimasse, que tu áimasses, qu'il aimast, que nous aimissions, que vous aimissiez, qu'ilz aimassent.

Prétérit parfaict.

Combien que j'aye, que tu ayes... aimé.

Prétérit plus que parfaict.

Combien que j'eusse, que tu eusses... aimé.

TEMPS PRESENT ET PRETERIT IMPARFAICT DU MEU INFINITIF.

Aimer (6).

Prétérit parfaict et plus que parfaict.

Avoir aimé.

Futur.

J'espere que j'aimeray (spero me amaturum esse).

<sup>(</sup>i) Gramm. fr.: « Prétér. imparf.: quand j'aimeroye...; autrement : combien que j'aimasse...: autrement encore : vou que j'aimoye...

<sup>(2)</sup> La Gramm. fr. donne au prét. parf. les formes suivantes : combien que on comme ainsi soit que j'aye aimé...; autrement : veu que j'ay aimé; encores autrement : combien que j'aye eu aimé; item autrement : veu que j'ay eu aimé.

<sup>(3)</sup> La Gramm. fr. donne au prêt. pl.-q.-parfait les formes qui suivent : quand j'auroye aimé,..; autrement : combien que j'eusse aimé...; encores autrement : combien
que j'eusse en aimé...; ttem autrement : veu que j'avoye aimé.

<sup>(4)</sup> Vide infra, p. 472.

<sup>(5)</sup> La Gramm. fr. donne au futur deux formes : quand j'auray aimé...; quand j'auray en aimé...

<sup>(6)</sup> La Gramm. fr. donne aimer comme présent, et non comme présent et imparfait; elle n'admet à l'infinitif ni plus-que-parfait, ni futur, ni gérendifs, ni supin, ni participes...

Gerondifs.

D'aimer. - en aimant, - aimer.

Supin.

Aimer ou pour aimer.

Participe present.

Aimant.

Participe futur.

Qui aimera.

Ung advertissement. Selon l'exemple dessus dict on pourra decliner en françois presque tous les verbes actifz, neutres et deponens, desquelz verbes l'infinitif françois est terminé en ER.

Ainsi se conjuguent: prouver, enseigner, empescher, mener; — cheminer, plourer, jaser, reposer; — pescher, confesser, essayer, parler.

# LA SECONDE CONJUGAISON FRANÇOISE de laquelle l'infinitif est terminé en Off.

MEU INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF (1).

Temps present.

Je recois, tu recois, il recoit, nous recevons, vous recevez, ilz recoivent.

Preterit imparfaict.

Je recevoye, tu recevois, il recevoit, nous receviens, vous receviez, ilz recevoyent.

Preterit parfaict.

J'ay, tu as... receu. — Autrement : Je receu, tu receus, il receut, nous receumes, vous receutes, ilz receurent.

Preterit plus que parfaict.

J'avoye, tu avois... receu.

Futur.

Je receveray, tu receveras, il recevera, nons receverons, vous receveres.

<sup>(1)</sup> Nous réunissons ici, pour abréger, sous un même titre, des formes semblables que Rob. Estienne avait classées sous deux chefs différents. — En se reportant au verbe aimer que nous avons conjugué plus haut comme Rob. Estienne lui même, on comprendra la disposition de l'auteur et notre simplification. — Les notes jointes à la première conjugaison nous dispensent de donner ici la série des modes et des temps adoptés par les autres grammairiens.

TEMPS PRESENT ET FUTUR DU MEU IMPERATIF.

Recoy, qu'il recoive, recevons, receves, qu'ils recoivent.

MEU OPTATIF ET DEUXIÈME FORME DU CONJONCTIF.

Temps présent.

Dieu veuille que je recoive, tu recoives, il recoive, nous recevions, vous. receviez, ilz recoivent.

Imparfaict.

Pleust a Dieu ou combien que je receusse, tu receusses, il receust, nous receussions, vous receussiez, ilz receussent.

Preterit parfaict.

Dieu veuille que ou combien que j'aye, tu ayes... receu.

Preterit plus que parfaict.

Pleust a Dieu que ou combien que j'eusse, tu eusses... receu.

MEU INFINITIF.

Temps present et imparfaict.

Recevoir.

Parfaict et plus que parfaict.

Avoir receu.

Futur.

J'espere que je receveray.

Gerondifs.

De recevoir, - en recevant, - recevoir.

Supin.

Recevoir ou pour recevoir.

Participe present.

Recevant.

Participe futur.

Qui recevra.

LA TIERCE CONJUGAISON FRANÇOISE, de laquelle l'infinitif est terminé en BE.

MEU INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

Present.

Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent.

## Imparfaict.

Je lisoye, tu lisois, il lisoit, nous lisions, vous lisiez, ilz lisoyent.

Preterit parfaict.

J'ay, tu as... leu, ou je lisi, tu lisis, il lisit, nous lisimes, vous lisites, ilz lisirent.

Preterit plus que parfaict.

J'ayoye, tu avois... leu.

Futur.

Je liray, tu liras, il lira, nous lirons, vous lirez, ils liront.

MEU IMPERATIF.

Temps present et futur.

Lis, qu'il lise, lisons, lisez, qu'ilz lisent.

MEU OPTATIF ET DEUXIEME FORME DU CONJONCTIF.

Present et futur.

Dieu veuille que je lise, tu lises, il lise, nous lisons, vous lisez, ils lisent.

Imparfaict.

Pleust a Dieu que ou combien que je leusse, tu leusses, il leust, nous leussions, vous leussiez, ils leussent.— Autrement: Que je lisisse, que tu lisisses, qu'il lisist, que nous lisissions, que vous lisissiez, qu'ilz lisissent.

Parfaict.

Dieu veuille ou combien que j'aye, tu ayes... leu.

Plus que parfaict.

Pleust a Dieu que ou combien que j'eusse, tu eusses... leu.

MEU INFINITIF.

Lire, avoir leu,... etc.

LA QUARTE CONJUGAISON FRANÇOISE de laquelle l'infinitif est terminé en IR.

MEU INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

Temps present.

Je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormes, ils dorment.

Imparfait.

Je dormoye, tu dormois, il dormoit, nous dormions, vous dormiez, ilz dormoyent.

Preterit parfaict.

J'ay, tu es, il a... dormy.

Preterit plus que parfaict.

J'avoye, tu avois... dormi.

Futur.

Je dormiray, tu dormiras, il dormira, nous dormirons, vous dormires, ils dormiront.

MEU IMPERATIF.

Temps present et futur.

Dors, qu'il dorme, dormons, dormez, qu'ilz dorment.

MEU OPTATIF ET DEUXIEME FORME DU CONJONCTIF.

Temps present et futur.

Disu veuille que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'ilz dorment.

Imparfaict.

Dieu veuille que ou combien que je dormisse, tu dormisses, il dormist, nous dormissions, vous dormissier, ilz dormissent.

Preterit parfaict.

Dieu veuille que j'aye, que tu ayes... dormy.

MEU INFINITIF.

Dormir, avoir dormi... etc.

Ung advertissement (1). À la même conjugaison françoise appartient le verbe ouyr; mais comme il presente certaines difficultés, nous le conjuguons ici entièrement.

MEU INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

Present.

J'oy, tu oys, il oyt, nous oyons, vous oyez, ilz oyent.

Imparfaict.

Foyoie, tu oyois, il oyoit, nous ouyons, vous ouyez, ilz ouyoient.

Parfaict.

J'ay, tu as... ouy.—Autrement : Je ouy, tu ouys, il ouyt, nous ouysmes, vous ouystes, ilz ouyrent.

<sup>(1)</sup> Rob. Estienne ne donne qu'en latin cette remarque : nous la traduisons.

Plus que parfaict.

J'avoye, tu avois... ouy.

Futur.

J'orray, tu orras, il orra, nous orrons, vous orrez, ilz orront.

MEU IMPERATIF.

Oy, qu'il oye, oyons, oyez, qu'ilz oyent.

MEU OPTATIF ET DEUXIENE FORME DU CONJONCTIF.

Present.

Dieu veuille que j'oye, que tu oyes, qu'il oye, que nous oyons, que vou oyez, qu'ilz oyent.

Imparfaict.

Pleust à Dieu que j'ouysse, tu ouysses, il onyst, nous ouyssions, vous ouyssiez, ilz ouyssent.

Preterit parfaict.

Dieu veuille que j'aye, tu ayes... ouy.

Preterit plus que parfaict.

Pleust a Dieu que j'eusse, tu eusses... ouy.

MEU INFINITIF.

Ouyr, avoir ouy.

Ung advertissement. Presque toute la declinaison françoise des verbes passifs est composée des motz de ce verbe icy sum (je suys), et du participe de temps preterit. — Et pourtant (pour cela) il sera fort aisé de decliner iceulx verbes passifs, apres avoir mis seurement en sa memoire la declinaison dudict verbe.

Sum (je suys) qui est ung verbe personnel, nommé substantif et irregulier (c'est a dire de nulle conjugaison), et du neutre gerre (sic), selon sa signification, est decliné en francois comme il s'ensuyt.

MEU INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

Temps present.

Je suys, tu es, il est, nous sommes, vous estes, ils sont.

Imparfaict.

J'estoye, tu estois, il estoit, nous estions, vous estiez, ilz estoyent.

# Preterit parfaict.

J'ay, tu as... esté. — Autrement : Je su, tu suz, il sut, nous susmès (1), vous sustès, ilz surent.

Preterit plus que parfaict

J'avoye, tu avois... esté.

MEU IMPERATIF.

Present ou futur.

Sois, qu'il soit, soyons, soyez, qu'ilz soyent.

MEU OPTATIF ET DEUXIENE FORME DU CONJONCTIF.

Present et futur.

Que je soye, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soyent.

Imparfaict.

Que je fusse, que tu fusses, qu'il fust, que nous fussions, que vous fussies, qu'ils fussent.

Parfaict.

Que j'aye, que tu ayes... esté.

Plus que parfaict.

Que j'eusse, que tu eusses... esté.

MEG INFINITIF.

Estre, avoir esté.

Le verbe passif conjugué ensuite pour modèle présente les mêmes temps, disposés dans le même ordre : nous ne croyons pas avoir à le reproduire, non plus qu'un autre exemple où Rob. Estienne a pris la peine de montrer « la maniere de decliner en feminin gerre, » en changeant simplement le pronom de la première personne. Nous devons remarquer cependant qu'il accentue le féminin du participe aiméé, d'après le système de Dubois, en notant l'e muet à l'aide d'un accent grave : ce qu'il a fait encore dans d'autres cas.

Ung advertissement. A l'exemple dessus dict, on pourra decliner en

<sup>(4)</sup> Sur cet è pour e muet, voy. ci-dessous, dans cette page, à la fin de la conjugaison de se verbe.

francois tous les autres verbes du gerre passif, si premier on a seeu le participe francois du temps preterit. — Or il y a diverses terminaisons d'iceluy, des quelles s'ensuyvent quelques exemples:

Prouvé, prouvée, - enseigné, enseignée, - touché, touchée, etc.

Et quant est de telz participes francois, ils servent non seulement pour la declinaison passive, mais aussi en usons en la declinaison active du preterit parfaict de l'indicatif et de tous les temps qui en sont formes: Exemple: j'ay trouvé, j'avoye deu, etc.

Que fauit il faire si le verbe passif ou neutre que nous voulons decliner est totalement en latin sans aucun participe du temps preterit? Lors en francois il fauit seindre ung tel participe. Ce verbe timeor n'a aucun participe du preterit temps, et toutessois nous en seignons ung en francois, c'est a scavoir craint; par ainsi nous le declinons en ceste maniere: je suys craint, nous sommes crains. — Je suys cheut, nous sommes cheux; j'ay couché, nous avons couché, etc.

## La maniere de decliner en françois les verbes impersonnels de la declinaison passive.

#### INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

Present.

On aime.

Imparfaict.

On aima.

Parfaict.

On a aimé, on aima.

Plus que parfaict.

On avoit aimé.

Futur.

On aimera.

IMPERATIF. Present ou futur.

Qu'on aime.

OPTATIF ET DEUXIEME FORME DU CONJONCTIF.

Present.

Qu'on aime.

Imparfaict.

Qu'on almast.

Parfaict.

Ou'on ait aimé.

Plus que parfaiet.

Ou'on avoit aimé.

Putur.

Ouand on aura aimé.

#### INFINITIF.

Aimer, avoir aimé, qu'on aimera..., etc.

#### EXEMPLE

Du verbe impersonnel en la declinaison active.

Il ennuyè, il eunuyoit, il a ennuyé ou il ennuya, il avoit ennuyé, il ennuyra, qu'il ennuye, qu'il ennuyast, qu'il ait ennuyé, qu'il eust ennuyé.

— Avoir ennuy, avoir eu ennuy.

La maniere de le decliner par nombres et personnes.

Il m'ennuye, il t'ennuye, il luy ennuye, il nous ennuye, il vous ennuye, il leur ennuye; — il m'ennuyoit, il t'ennuyoit, etc.

Ung advertissement. Pource qu'a peu pres en toute la declinaison francoise des verbes nous usons beaucoup des motz de ce verbe icy habeo (j'ay), il nous a semble bon de mettr' icy a part toute sa declinaison ensemble.

#### INDICATIF ET PREMIERE FORME DU CONJONCTIF.

#### Present.

J'ay, tu as, il a, nous avons, vous avez, ilz ont.

# Imparfaict.

l'avoye, tu avois, il avoit, nous avions, vous aviez, ils avoyent.

#### Parfaict.

J'ay, tu as... eu. — Autrement : J'eu, tu eus, il eut, nous eusmes, vous eustes, ilz eurent.

Plus que parfaict.

J'avoy' eu, tu avois eu...

# Futur.

J'auray, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront.

IMPERATIF. Present et futur.

Ayès, qu'il ait, ayons, ayes, qu'ils ayent.

#### OPTATIF ET DEUXIÈME PORME DU CONJONCTIF.

#### Present et futur.

Dieu veuille que j'aye, que tu als (1), qu'il ait, que nous ayons, que vous ayes, qu'ils ayent.

<sup>(</sup>i) On remarquera que cette forme est autrement écrite dans les modèles de conjugaison qui précèdent.

## Imparfaict.

Que j'eusse, que tu eusses, qu'il eust, que nous eussions, que vous eussies, qu'ils eussent.

Parfaict.

Oue j'ay' eu, que tu ais eu, qu'il ait eu...

Plus que parfaict.

Que j'euss' eu, que tu eusses eu...

INPINITIP.

Avoir, avoir eu.

Ung advertissement. [Ce verbe a un passif en latin]; mais, dans l'usage, il n'a point de declinaison françoise.

#### DU PRETERIT IMPARFAICT DU CONJONCTIF.

Outre les deux manieres dessus dictes de decliner en françois au conjunctif, on trouve quelque chose propre et particulier au preterit imparfaict d'iceluy meu (mode), et ce, en tous verbes de quelque conjugaison que ce soit. Exemples:

- J'aimeroye, tu aimerois, il aimeroit, nous aimerions, vous aimeries, ils aimeroyent.
- II. Je receveroye, tu receverois, il receveroit, nous receverions, vous receveriez, ilz receveroyent.
  - III. Je liroye, tu lirois ...
  - IV. Je dormirove, tu dormirois...

Ainsi: Je orroye, tu orrois, il orroit; nous orrions, vous orries, ils orroyent.

Ainsi encore : Je seroye, tu serois..., etc.; j'auroye, tu aurois...

Il en est de même au passif :

Je seroye, tu serois, il seroit aimé; nous serions, vous seriez, ilz seroient aimez.

La maniere d'en user : Je dormiroye voluntiers, je dormiroye si j'avoye loisir; on jourroit (sic) s'il y faisoit bon; je vouldroye que tu cusses este a ma fortune (in meo casu adfuisses).

D'autres disent ainsy : Je dormisse voluntiers, je voulsisse que tu eusses.

Touchant le futur de l'indicatif et conjunctif: Le futur, tant de l'indicatif que du conjunctif, quand il y a ung si devant, prennent communement la translation francoise du present de l'indicatif.

La maniere d'en user : Si tu aismes Dieu de bon cueur, il t'en prendra bien. — Si tu disnes demain chez toy, fay le moy scavoir incontinent. Suit, dans le volume, une liste de mots où certaines lettres ne delvent pas se prononcer. Une seule de ces remarques peut trouver place ici : « Beaucoup de motz s'escrivent autrement en francois qu'on ne les profere, comme sont les motz qui s'ensuyvent : auray, auras, aura, aurai, aurai, aurai, aurai, auroie, auroie, auroie, auroient. Done on les profere selon ceste escripture : aray, aras, ara, arons, arez, arons; — aroys, arois, arois, arions, ariex, aroyent.»

EXCUDERAT ROB. STEPHANUS, HEBRAICARUM ET LATINARUM LITERARUM TYPOGRA-PHUS REGITS (SIG.), PARISIIS, ANN. M.D.XL.XII. GAL. FEBR.

# LEXIQUE.

L'œuvre grammaticale de Robert et de Henri Estienne a pour utile complément le Dictionnaire français-latin, et même, jusqu'à un certain point, le Dictionnaire latin-français que fit paraître Robert Estienne à peu d'intervalle. Destinés à faciliter l'intelligence des auteurs et la traduction des deux langues, ces livres devaient être surtout « duisans aux apprentiz, pour lesquelz il fault d'autant plus soigner qu'ilz ont greigneur (plus grand) besoing de secours... pour passer les destroictz de la langue latine; » l'auteur n'y voyait donc point des manuels d'orthographe : de là le peu de régularité qu'on remarque dans l'emploi de certains signes ou dans la manière d'écrire les mots.

Mais des défauts de ce genre, peu sensibles pour un public qui n'avait pas le droit d'être exigeant, n'empêchaient pas que la jeunesse française, et surtout les jeunes étrangers qui étaient « sur leur commencement et bachelage de litterature, » ne trouvassent dans les dictionnaires des types orthographiques qu'il eût été impossible de chercher ailleurs, au hasard, dans les livres. Les grammairiens mêmes devaient demander à ce dénombrement des mots de la langue des principes généraux d'orthographe; ces listes de noms, de verbes, d'adjectifs, de prépositions et d'adverbes leur fournis-

saient à la fois des règles, des exemples, des exceptions. Étant donnés les substantifs, on demandait à l'usage quel en était le pluriel selon qu'ils avaient telle ou telle terminaison; les verbes étant connus, on pouvait les ranger par classes, fixer le nombre des conjugaisons, indiquer la formation des temps primitifs d'après des analogies manifestes; et ainsi des autres parties du discours.

Ce ne sont plus ces services si élémentaires que nous demandons maintenant aux Dictionnaires; cependant au siècle dernier, le P. Bussier et l'abbé de Dangeau n'ont-ils pas encore dépouillé nos lexiques, pour y chercher la loi qui règle la place de l'adjectif avant ou après le substantif, et les éléments d'une classification des verbes qui leur permît de fixer le nombre de nos conjugaisons? Combien de questions de ce genre trouveraient ainsi leur solution dans un travail semblable! Nous ne pouvons songer ici à traiter complétement tous les points que soulèvent l'étude du Dictionnaire de Rob. Estienne et la comparaison qu'on en peut faire soit avec les autres lexiques, soit · avec des textes contemporains. Nous nous bornerons à présenter quelques remarques générales qu'il sera aisé pour chacun de multiplier, et qui peuvent servir de jalons pour un plus grand travail : nous montrerons ensuite, en prenant le Dictionnaire pour base de notre étude, quelles lois ont présidé à la transformation de la langue entre le xvi siècle et le xvii.

Un point qui nous a frappé d'abord, c'est de voir combien est marquée dans le Dictionnaire la tendance instinctive de la langue française à procéder par analyse dans l'expression de la pensée; la logique de notre langue, toujours attentive à faire connaître la cause en même temps que l'effet, paraît dans de nombreux exemples. Ainsi au mot accompaigner, je vois non discedere ab aliquo, et ces mots traduisent : accompaigner aucun et ne le quitter jamais. Pourquoi ces deux verbes français pour un verbe latin? le second ne suffirait-il pas? Robert Estienne a vu dans discedere une double idée fournie par l'analyse du mot; c'est que « ne pas quitter quelqu'un » suppose d'abord qu'on l'accompagne.

Mais un exemple isolé ne suffit pas à prouver un système général. En voici d'autres.

Accomparager (comparer):— Accomparager et priser autant Annibal que Philippe: adæquare Annibali Philippum. — Ici encore il n'y a qu'un seul verbe latin; mais l'analyse dit clairement que pour estimer également deux personnages, il faut d'abord les avoir comparés.

Acconsuyvre (poursuivre): — « Acconsuyvre aucun cheminant et atteindre: assequi. » Faisons l'analyse de assequi, mot latin qui, seul, est rendu par la phrase de Rob. Estienne: trois idées y sont en effet exprimées: on n'atteint pas quelqu'un sans le poursuivre; on ne le poursuit que s'il chemine.

Accorde : — « Il a accordé et convenu de payer deux milles : pactus est duo millia. » — Toute convention suppose un accord.

Nous pourrions multiplier à l'infini ces citations;

mais les quatre exemples que nous donnons, pris dans une même page, nous semblent une démonstration suffisante.

Si nous voulons, sans entrer ainsi dans l'esprit de la langue, demander au Dictionnaire les renseignements qu'il a pour objet principal de nous fournir, nous y trouvons d'abord un grand nombre de termes, maintenant perdus, et, parmi ceux-ci, plusieurs que la traduction latine sert beaucoup à nous faire comprendre aujourd'hui; d'autres ont changé de sens : griller signifie glisser (LABI); un abri, c'est un lieu où le soleil frape tousjours » (APRICUS LOCUS); une adresse est une route abrégée (COMPENDIOSUM ITER); d'autres, dont l'auteur constatait l'emploi plutôt parce qu'ils étaient utiles et pour les faire accepter, que parce qu'ils existaient réellement dans la langue, ne s'y sont pas maintenus: de ce nombre nous citerons une foule de noms en ment donnés par Rob. Estienne à la suite des verbes, comme ADJOUSTER, adjoustement; ACCOURIR, accourement, etc.; pour quelques-uns, il a eu la bonne foi de les désigner comme « mots peu usités, tels accointement, amenenement, avantcourement, etc. — Ailleurs, bien que l'auteur ne dise jamais si les mots sont masculins ou féminins, on trouve le genre constaté par les exemples: ainsi le mot affaire est masculin dans toutes les locutions citées, excepté dans celle-ci : affaires urgentes; le mot arbre paraît suivi tantôt d'un adjectif masculin, tantôt d'un adjectif féminin, etc. — Enfin le nombre est infini des mots qui ont persisté dans la langue avec une prononciation

changée, une orthographe modifiée : nous en parlerons bientôt plus longuement.

Je passe aux verbes. Ici nous voyons des verbes terminés par des finales qui en changent la conjugaison : tel finer, je fine, et non finir, je finis; d'autres ont un participe autre que l'infinitif ne le ferait supposer : cueillir, accueillir font cueillé, accueillé; d'autres se conjuguent avec ou sans le double pronom : condescendre, JE condescends ou JE ME condescends; ceux-ci prennent devant leur complément une préposition que nous ne leur donnons plus : assister A quelqu'un, congratuler A; ceux-là réclament une préposition autre que celle qui leur est maintenant attribuée : au lieu de s'appuyer AU conseil des anciens, nous dirions maintenant s'appuyer sur...; lorsque deux verbes se suivent, s'ils ont pour sujet le pronom indéfini on, ce mot on précède le premier verbe et suit le second : on dit et fait on.

Quant aux prépositions, non-seulement plusieurs de ces particules ne suivent plus les verbes dont elles précédaient alors les compléments, mais elles avaient des fonctions multiples que nous avons restreintes et distinguées: ainsi nous ne dirions plus régner en avarice et cruauté. On voit souvent aussi deux prépositions juxtaposées: les unes sont restées réunies: hors, dehors; les autres ne sont plus employées de la même manière: en après.

Il nous reste à présenter le tableau des changements survenus dans la forme orthographique des mots, et à suivre les modifications que notre langue eut à subir sous l'influence capricieuse de causes qui s'exercèrent comme au hasard, sans agir d'une manière générale et régulière. Entre ces causes, il faut compter d'abord l'action du temps et les bizarreries inconstantes de l'usage,

Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi;

les exigences variables de l'euphonie, qui souvent repousse comme trop durs des mots ou des formes qu'elle
avait recherchés autrefois; l'adoucissement progressif
et constant des mœurs et par suite du langage; l'oubli ou le mépris des étymologies; une tendance fâcheuse, et souvent peu rationelle, à favoriser la rapidité
de l'écriture par la suppression soit de voyelles, soit de
consonnes, jugées inutiles parce qu'elles ne se prononçaient pas. Parmi ces causes, je n'ose faire figurer les
travaux des grammairiens; ils ne pouvaient guère
demander pour les règles qu'ils avaient tracées un
respect dont eux-mêmes ne donnaient pas l'exemple.

En parcourant le Dictionnaire de Robert Estienne, on remarque une indécision singulière dans l'emploi des accents. Il n'est pas rare de lui voir employer l'è marqué d'un accent grave pour l'e muet, comme avait fait Dubois; tantôt il emploie l'e sans accent pour l'e fermé; on trouve l'é avec l'accent aigu, ayant les fonctions les plus diverses: costé, travaillé; j'ay pénse, préste, bélles; digerées; departés vous de devant moy; — l'i et le j, l'u et le v, l'i et l'y sont confondus; la cédille reste inconnue; l'apostrophe, rarement employée, sert parfois, concurremment avec le rait

supérieur des abréviations anciennes (ã pour an; ē pour en), à marquer la suppression de n; ainsi : avidage, aucus, grad, etc.; le z s'ajoute au singulier de la plupart des noms, soit après les voyelles, soit après les consonnes, pour former le pluriel : « Les nations estrangieres qui sont noz alliez poursuyvent les iniures de noz magistratz; » à la fin de certains mots, x ou s paraissent indifféremment : poix et pois; on voit aussi l'e pour ai, comme: tu ne sces, on ne scet; de même o pour ou, et ou pour o, comme doleur, couleur, froument, beaucop; dans les troisièmes personnes plurielles des verbes, n final est quelquesois supprimé: ilz vienet pour ils viennent. On serait tenté souvent de prendre pour des fautes d'impression ces irrégularités; mais elles sont trop nombreuses et trop fréquentes pour qu'on n'y voie pas et l'embarras de l'auteur, et les incertitudes orthographiques d'une langue mal fixée. - Dans l'examen que nous allons faire du Lexique de Robert Estienne comparé à ceux de Nicot et de Cotgrave, ce n'est point à ces détails que nous nous arrêterons; nous ne tiendrons compte que de l'orthographe générale telle qu'elle est toujours suivie pour un même mot.

Les modifications qu'ont eu à subir les mots de la langue depuis le milieu du xvi siècle jusqu'au milieu du xvi, ont été successivement constatées dans les lexiques de trois auteurs qui nous fourniront nos points de comparaison: Robert Estienne, Nicot et Cotgrave. Nous avons dit la date du lexique de Robert Estienne, 1539. L'édition que nous avons consultée du Dictionnaire connu sous le nom de Nicot, mais qui est à vrai

dire la deuxième édition du Dictionnaire de Robert Estienne, a été publiée en 1578 par Jacq. Dupuis; pour le Dictionnaire français-anglais de Cotgrave, nous avons suivi l'édition de 1650, copie conforme d'une première édition publiée en 1611.

Les mots ont été modifiés par une des causes suivantes :

Transposition
Transformation
Assimilation
Fusion
Addition
Suppression

des consonnes
des voyelles
ou des diphthongues
finales.

Nous n'avons pas réuni des exemples de toutes ces causes à la fois pour toutes les lettres; souvent aussi nous avons trouvé une orthographe incertaine appliquée à des sons indéterminés: mais ces observations, et d'autres encore que nous pourrions faire, seront indiquées assez clairement dans les tableaux qui suivent.

# I. DES VOYELLES.

N. B. — Dans ees listes, le chiffre i désigne Robert Estienne; — 2, Nicot; — 3. Cotgrave. — Les mots entre parenthèses sont en général des traductions ajoutées par nous; les indications cherches ou soyes, vieux, etc., appartiennent aux auteurs. — L'absence d'un mot dans un des lexiques est marquée par le mot manque.

#### A

- Fusion: 1. Aage; 2. aage; 3. aage (âge).
  - Paour, cerchez peur; 2. paour, cerchez peur; —
     3. paour, peur.
  - Paouure, cerchez poure; 2. paouure, cerchez pauure;
     paovre, vouez povre.

- 1. paelle, paellon; 2. paelle, poillon; 3. paelle, pelle.
- H. Suppression: 1. Devancer; 2. adevancer; 3. adevancer.
- III. Transformation: 1. Escouter; 2. accouter, acouter, ascouter, escouter; 3. escouter.
  - 1. (Manque); 2. avaluer; 3. avaluer, evaluer.
  - 1. Asparge; 2. asparge; 3. asparge, asperge.
  - 1. Estarnuer, cerchez esternuer; 2. esternuer; 3. estarnuer, esternuer.
  - 1. (Manque); 2. harde; 3. harde (troupe, horde).
  - 1. Tabourin; 2. tabour, tabourin; 3. tabour.

# IV. Orthographe incertaine, sons indéterminés :

- 1. Bourroche; 2. bourrache ou bourroche; 3. bourrache ou bourroche.
- Armaires, ormaire; 2. ormaire ou armaire; 3. armaire, ormaire, armoire.
- Charté ou cherté; 2. charté ou cherté; 3. charté ou cherté.
- 1. Esquille ou aguille;—2. esquille ou aguille;—3. aguille, aiguille, esquille.
- Entiché ou entaché; 2. entiché ou entaché; 3. entiché ou entaché.
- 1. (Manque); 2. arteil ou orteil; 3. arteil ou orteil.
- 1. (Manque); 2. ragalice, regalice ou riglice; 3. ragalice, reglisse ou riglisse.
- Salmandre; 2. salamandre ou salmandre; 3. salamandre ou salmandre.

## E

- Addition: 1. Methridat; 2. methridat; 3. methridat.
  - 1. Trace; 2. trac et trace; 3. trac et trace.
  - 1. Esclave; 2. esclau et esclave; 3. esclau et esclave (1).

<sup>(1)</sup> Esclau est marqué comme vieux. — Voy. nau, p. 482, note 4.

- II. Suppression: 1. Tourbillon; 2. estourbillon et tourbillon; 3. estourbillon et tourbillon.
  - 1. (Mauque); 2. un pedante (1); 3. pedant.
- III. Transformation: 1. (Manque);— 2. artemon;— 3. artemon et artimon.
  - 1. (Manque); 2. puir; 3. puir (puer).
  - Demaine; 2. demaine; 3. demaine (vieux) et domaine.
  - 1. Achet; 2. achet; 3. achet et achat.
  - Enciser; encliner; 2. enciser; encliner; 3. enciser; encliner; inciser; incliner.
  - 1. Pompon (2); 2. pepon ou pompon; 3. pepon ou pompon.
  - 1. (Manque); 2. espan; 3. espan et empan.

# IV. Orthographe incertaine, sons indéterminés :

- Affoiblir; 2. affeblir ou affoiblir; 3. affeblir ou affoiblir.
- Freion ou froilon; 2. freion ou froilon; 3. freion, fresion ou froilon.
- Affermer; 2. affermer ou affirmer; 3. affermer ou affirmer.
- 1. Apostume; 2. apostume ou aposteme; 3. aposteme ou apostume.
- 1. (Manque); 2. apennage ou apanage; 3. appennage ou appanage.
- 1. (Manque); 2. basenne ou basane; 3. basenne, basane ou bazane.
- 1. Carine; -2. carine ou carene; -3. carine ou carene (3).
- Nau; 2. nau (4) ou nef; 3. nau, naue ou navire ou nef.
- Femelle; 2. femelle ou fumelle; 3. femelle ou fumelle.

<sup>(1)</sup> Nicot attribue ce mot à du Bellay.

<sup>(2)</sup> C'était une sorte de meion.

<sup>(3)</sup> Carene est marqué comme vieux.

<sup>(4)</sup> Est-ce par u consonne? est-ce par u voyelle?— Cotgrave donne nou, par u voyelle, comme vieux, et admet naue (? nave) ou navire.

- 1. (Manque); 2. jesier ou jusier; 3. jesier ou jusier.
- (Manque); 2. insperé ou inesperé; 3. insperé ou inesperé.
- 1. Tect ou toict; 2. tect ou toict; 3. tect ou toict.
- 1. Voarre; 2. voarre ou verre; 3. voarre ou verre.
- (Manque); 2. raptacer, raptasser ou rapetasser; —
   raptacer, raptasser ou rapetasser.

# I-J

- **Suppression**: 1. (Manque); 2. arrierages; 3. arrerage.
  - 1. Bestiail; 2. bestiail; 3. bestiail, bestail ou bestial.
  - Boulengier, legier, etc.; 2. boulengier, legier, etc.;
     boulengier ou boulenger, legier ou leger.
  - 1. Genouil; 2. genouil; 3. genouil (genou).
  - Luicte, luicter; 2. luicte, luicter; 3. luicte, luicter ou luter.
- **Transformation:** 1. Bourion (1); 2. bourion ou bourgeon; 3. bourjon ou bourgeon.
  - 1. (Manque); 2. corion; 3. corion ou cordon.
  - 1. (Manque); 2. epidimie (2); 3. epidimie.
  - 1. Finer; -2. finer; -3. finer ou finir.
- Transposition: 1. Escurieu; 2. escurieu ou escureuil; 3. escurieu ou escureur..
- orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. Aubin (3); 2. aubin ou aubun; 3. aubin ou aubun.
  - 1. Cemetierre; 2. cimetierre ou cemetierre; 3. cemetierre ou cimetierre.
  - Gaiure; 2. gaiure ou gageure; 3. gajure ou gageure.

<sup>(1)</sup> Voy. ci-dessus, p. 201 note.

<sup>(2)</sup> Ce mot est devenu épidémique quand la prononciation du grec a changé, en France, et que l'η a cessé de se prononcer i pour se prononcer ê. — Rac. ἐπὶ δημος.

<sup>(3)</sup> Blanc de l'œuf, album ovi, albumine.

- 1. Leopard; 2. liepard ou leopard; -3. liepard, leopard.
- 1. (Manque); 2. lieutrin ou lectrin; 3. lectrin, letrin, lieutrin ou lutrin.
- (Manque); 2. manifacture ou manufacture; 3. manifacture ou manufacture.
- 1. Prins (1); -2. prins ou pris; -3. prins ou pris.
- -Voyez à l'A: harde, ormoire, arteil changé en horde, armoire, orteil; à l'E: demaine, devenu domaine; aux diphthongues au, eu, ai, ou, etc.
- Transformation: 1 Homologuer; 2. emologuer ou homologuer; 3. emologuer ou homologuer.
  - 1. (Manque); -2. mongal; -3. (manque) (mongol).
- Orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. Formage ou fourmage; 2. formage ou fourmage; 3. formage, fourmage ou fromage.
  - 1. Tomber, tumbereau ou tombereau;—2. tomber ou tumber (2);—3. tomber ou tumber.
  - Volunté; 2. volunté ou voulonté; 3. volunté ou volonté.
  - 1. Ombre ou umbre; 2. ombre ou umbre; 3. ombre ou umbre.
  - 1. (Manque);— 2. mosaïque ou musaïque; 3. musaïque, voyez mosaïque.
  - 1. (Manque); 2. moë ou mouë; moë ou mouë.
  - Voy. les diphthongues eu, ou, etc.

# 0

**Addition:** 1. Froncle; — 2. froncle; — 3. froncle ou furuncule (furoncle).

## U

**Transformation:** 1. (Manque); — 2. piuler; — 3. piuler ou pioler (piauler).

<sup>(1)</sup> Prins s'est conservé en Anjou.

<sup>(2)</sup> Tumber se dit encore en Anjou.

Sons indéterminés: 1. (Manque); — 2. plouvier ou pluvier; — 3. pluvier ou plouvier.
Voy. à l'I et aux diphthongues.

# Y

- Transformation: 1. Yver; 2. yver; 3. hyver (1) ou yver.
  - 1. (Manque); -2. ysser; -3. ysser (vieux) (hisser).
- orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. (Manque); 2. diachylon ou diaculon; 3. diaculon.

# II. DIPHTHONGUES.

## AT

- Transformation: 1. (Manque); 2. assaisinateur; 3. assassin.
  - 1. (Manque); 2. Parrin, marrine; 3. parain, parrain, parrin, maraine, marraine, marrine.
- Orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. Hairon; 2. heron ou hairon; 3. hairon ou heron.
  - Armaire; 2. armaire ou armoire; 3. armaire ou armoire.
  - 1. Treme; —2. trame ou traime; 3. trame ou traime.
  - (Manque); 2. debleer ou deblayage; 3. desbleer ou desblayer.
  - Une may; 2. met, mect, maict ou may; 3. maict, maye, mect, met.
  - 1. Abbay; 2. abay ou aboy; 3. abbay ou abboy.
  - 1. Effroy; 2. effray ou effroy; 3. effray ou effroy.
  - 1. Foison; 2. faison ou foison; 3. foison.

<sup>(1)</sup> Bien que l'y et l'i fussent souvent confondus, dans les mots que nous donnons ici, son emploi était constant.

## AU

- Transformation: 1. Pau; 2. pau; 3. pai ou pau.
  - 1. (Manque); 2. bauffrer; 3. bauffrer (baffrer).
- orthographe incertaine, sons indéterminés: 4. Flatrer, flestrir (4); 2. flatrer, flatrir, fleutrir, flestrir; 3. flatrer, flastrir, flatrir, flatrir, flestrir, flastrer.
  - 1. Ung aulx; 2. anl ou ail; 3. aul (vieux), aulx, ail.
  - Pocher (les yeux); 2. paulcher, paucher ou pocher;
     3. paucher ou pocher.
  - 1. Peu; 2. pau, pou ou peu (2) (paulum); 3. peu.
  - 1. Trou; 2. trau ou trou; 3. trau ou trou.
  - Se veautrer ou vautrer; 2. veautrer, vautrer ou voistrer; — 3. vaultrer, voistrer (vieux), veautrer.
  - 1. Povre; -2. povre ou pauvre; -3. povre ou pauvre.
  - 1. Oiseau; 2. oisel ou oiseau; 3. oisel ou oiseau.

# EI

- Transformation: 1. Marguillier; 2. margueillier;
  - 3. margueillier ou marguillier.
  - 1. Seilon; 2. seillon (2); 3. seillon ou sillon.
  - 1. (Manque); 2. sereine; 3. serene (sirène).
  - 1. Meiche; -2. meiche ou meche; -3. meche ou meiche.
- orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. (Manque);—2. ouailles ou oueilles;—3. ouaille ou oueille.
  - 1. Licher; 2. leicher ou licher; 3. leicher ou licher.

<sup>(</sup>i) Flatrer, pour Rob. Estienne, c'est marquer, stigmatiser; il donne, pour exemple: flatrer au front d'une lettre chaulde; — au contraire flestrir se dit des plantes qui se dessèchent; Nicot donne à la fois les formes flatrer, flatrir et fleutrir; l'adoption de ce dernier mot a amené la confusion de fleutrir et flestrir; Cotgrave ne les distingue déjà plus.

<sup>(2)</sup> Ces trois formes, dans Nicot, ne s'appliquent pas à l'orthographe, mais à la prononciation. On écrivait toujours peu.

<sup>(3)</sup> On prononce encore seillon, en Anjou.

## EU

- Transformation: 1. Meurte; 2. meurte ou murte; 3. meurte, murte ou myrte.
- Orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. Aloy;
   2. aleu, aloy, alod, alo; 3. aleu, aloy, alod ou alo.
  - 1. (Manque); 2. enrheumé ou enrhumé; 3. enrheumé, enrimé.
  - 1. (Manque); -2. filleul ou fillol; -3. fillol ou filleul.
  - 1. (Manque); 2. yeuse ou yeose; 3. yeuse ou yeose.
  - Jeune ou june; 2. jeune ou june; 3. jeune ou june (jeûne).
  - Flegme ou fleume; 2. flegme ou fleume; 3. flegme ou fleume.

## IE

orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. Pevoesne; — 2. pevoesne, pivoesne ou pienne; — 3. pevoesne, pevoisne, pivoine, pienne (rose de).

# OI, OY (1)

- Voyez ci-dessus, à la diphthongue AI.
- Transformation: 1. (Manque); 2. parloer; 3. parloer ou parloir.
  - 1. (Manque); 2. moitoyen; 3. moitoyen ou mitoyen.
- Orthographe incertaine, sons indéterminés: 1. (Manque);—2. nayer ou noyer;—3. nayer ou noyer.
  - 1. (Manque);—2. doisil (2) ou dousil;—3. doisil ou dousil.

<sup>(1)</sup> Voy. les remarques sur la première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif, ci-dessus.

<sup>(2)</sup> La forme doisil est encore usitée dans les environs de Nantes, à Vallet, par exemple.

- 1. Coutil; 2. coitil (1) ou coutil; 3. coustil ou coutil.
- 1. Pevoesne, etc. Voy. à la diphthongue ie, p. 487.

# OU

- 1. Transformation: 1. Molin; 2. molin ou moulin; 3. molin ou moulin.
  - 1. (Manque); 2. encoupé ou encoulpé; 3. encoulpé, inculpé.
- II. Orthographe incertaine, sons indéterminés :
  - 1. (Manque); 2. senglot ou senglout; 3. senglot, senglout ou sanglot.
  - (Manque); 2. colouvrine; 3. colouvrine ou couleuvrine.
  - Feuchiere; 2. fougere, fougiere ou feuchiere; —
     feuchere, feuchiere ou fougiere,
  - Pleurer ou plourer; 2. pleurer ou plourer; 3. plourer ou pleurer.
  - Plouvoir; 2. plouvoir ou pleuvoir; 3. plouvoir ou pleuvoir.
  - Peur ou paour, poureux; 2. peur ou paour, poureux;
     3. peur ou paour, peureux.
  - Conroyeur; 2. conroyeur ou couroyeur; 3. conroyeur ou couroyeur.
  - (Manque); 2. buxolle ou boussolle; 3. buxolle ou boussolle.
  - Abbrever; 2. abbrever, abbreuver ou abbruver; —
     abbruver ou abbreuver.
  - 1. (Manque); -2. beurre ou burre; -3. burre ou beurre.

# UI

**Transformation**: 1. Coussin, cuissinet; — 2. coussin, coussinet ou cuissinet; — 3. coussin, cuissin, coussinet, cussinet.

<sup>(1)</sup> La forme coitil est encore employée en Anjou.

# III. CONSONNES.

# B

- Assimilation: 1. Flambe ou flamme; 2. flambe; —
   flambe ou flamme.
- II. Transformation: 1. Banne; —2. banne; —3. banne (vieux) ou manne.
  - 1. Havre; -2. hable; -3. hable ou bavre.
- III. Suppression: 1. Orfebvre;—2. orfebvre;—3. orfebvre ou orfevre.
  - 1. Prestre; 2. presbtre; 3. presbtre ou prestre.
  - 1. (Manque); -2. accouder; -3. accouder.
- IV. Orthographe incertaine: 1. Manne ou banne; —
  2. manne ou banne; 3. manne ou banne.

## C

- Assimilation: 1. (Manque);—2. equinocce;—3. equinocce (equinoxe).
  - Rossignol; 2. roscignol ou rossignol; 3. roscignol ou rossignol.
  - 1. Quicter; -2. quiter; -3. quicter ou quiter.
- II. Transformation: 1. Bagage;—2. bacquaige;—3. bacquaige (vieux), bagage.
  - 1. (Manque); 2. bouticlier; 3. bouticle (boutique) et bouticlier (vieux).
  - Quinqualier; 2. clinquailler; 3. [clincaille et clinquaille, quinquaille] quinqualier, quinquallier ou quinquailler.
  - 1. Paroice; —2. paroice; —3. paroice ou paroisse.
  - 1. S'embuscher; 2. s'embuscher; 3. s'embuscher ou s'embusquer.

- 1. (Manque); —2. flache ou flaque; —3. flache, flasche ou flaque (flasque).
- 1. (Manque); 2. eneuche; 3. euneuque.
- 1. (Manque); 2. toquesing; 3. toquesing (tocsin).
- III. Suppression: 1. Jecter; 2. jecter; 3. jecter ou jetter.
  - 1. Annichiler; —2. annichiler; —3. annichiler (annihiler).
  - (Manque); 2. chaircuicter; 3. chaircuicter ou chaircuitier.
- IV. Orthographe incertaine: 1. Quaquet ou caquet; —
  2. quaquet ou caquet; 3. quaquet ou caquet.
  - Carquois ou querquois; 2. carcois, carquois ou querquois; 3. querquois, carcois ou carquois.
  - Quarquan; 2. carcan ou quarquan; 3. quarquan, carquan ou carcan.
  - 1. (Manque);—2. cueux ou queux;—3. queux (vieux mot).
  - 1 Scavoir; 2. scavoir ou savoir; 3. scavoir.
  - Embrasser; 2. embrasser ou embracer; 3. embrasser.
  - Defense; 2. defense ou deffence; 3. defence ou defense.
  - 1. (Manque); 2. absince ou absinthe; 3. absynce, absynte ou absynthe.
  - Cercher ou chercher; —2. cercher ou chercher; —3. cercher ou chercher.
  - 1. (Manque);—2. drachme ou dragme;—3. drame, dragme ou drachme.
  - Cabinet; 2. cabinet ou gabinet; 3. gabinet ou cabinet.
  - Clocher (verbe); 2. clocher ou locher; 3. clocher ou locher.
  - Sarcueil; 2. sarcueil ou cercueil; 3. sarcueil ou cercueil.

D

Assimilation: 1. Manne; — 2. mande; — 3. mande ou manne.

- II. Transformation: 1. (Manque); 2. petarrasse; —
   3. petarrasse ou petarrade.
- III. Suppression: 1. (Manque); 2. demigraine; 3. demigraine (vieux mot) ou migraine (1).
- IV. Orthographe incertaine: 1. Ari; 2. ari ou aride;
   3. ari (vieux), aride.
  - 1. (Manque);—2. venredi ou vendredi;—3. venredy (vieux) ou vendredy.
  - 1. (Manque); -2. admiral ou amiral; -3. admiral ou amiral.
  - Adviser ou aviser; 2. adviser ou aviser; 3. adviser ou aviser.
  - (Manque); 2. cotignac ou codignac; 3. codignat ou cotignac.
  - 1. Retarder ou retarger; 2. retarder ou retarger; 3. retarger (vieux), retarder.

## F

- Assimilation: 1. (Manque); 2. offraie; 3. orfrais, orfraye.
  - 1. [Soulfre]; 2. ensoulfrer; 3. ensoulfré (souffrer).
- Transformation: 1. Neufleme; 2. neufleme; —
   neuflesme.
  - (Manque); 2. neufaine; 3. neufaine, neufvaine ou neuvaine.
- III. Orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. tifer ou tipher; 3. tipher ou tiffer (attifer).
  - 1. Tuf ou tuph; 2. tuf ou tuph; 3. tuph ou tuf.
  - Orfelin; 2. orfelin ou orphelin; 3. orfelin ou orphelin.

<sup>(1)</sup> Nous ne donnons pas pour exemple de la suppression du D'des mots comme denerver, etc., qui peuvent venir d'un mot composé de la particule latine de; si nous citons le mot demigraine, c'est que le D initial ne peut s'expliquer que par une corruption de langage, la racine du mot étant ἡμικράνων.

# G

- Transformation: 1. Avancer; 2. avanger; 3. avancer ou avanger.
  - 1. [Degast]; 2. degaster; 3. degaster (devaster).
  - Meurler; 2. meurler; 3. meurler (vieux) ou meugler (vieux).
  - 1. Parchemin; 2. pargemin; 3. parchemin.
  - 1. (Manque); 2. mardelle; 3. mardelle ou margelle.
  - Voy. à la consonne D, p. 491.
- II. Suppression: 1. (Manque); 2. toquesing; 3. toquesing (tocsin)
  - 1. Tesmoing; 2. tesmoing; 3. tesmoing.
  - 1. Besoing; 2. besoing, etc.; 3. besoing.
- III. Orthographe incertaine: 1. Equalité; 2. equalité ou egalité; 3. equalité (vieux) ou egalité.
  - Equalizer ou egualizer; 2. equalizer ou egualizer; —
     equalizer (vieux) ou egualizer.
  - 1. Ficher; 2. ficher, fixer ou figer; 3. figer ou ficher.
  - 1. (Manque); 2. ouazon, gazon ou glazon; 3. glazon, ouazon ou gazon.
  - Gemeau; 2. jumeau ou gemeau; 3. gemeau ou jumeau.
  - 1. (Manque);—2. rouaisons ou rogations;—3. rouaisons ou rogations.
  - 1. Gect ou ject; -2. gect ou ject; -3. gect ou ject.
  - Sourgeon ou surgeon; 2. surgeon ou surjon; —
     Sourgeon ou surgeon, ou surjon.

## H

- Transformation: 1. Jacinthe; 2. hyacinthe; 3. hyacinthe ou jacinthe.
- Suppression: 1. Hebene; 2. hebene; 3. hebene ou ebene.
  - 1. // ha; 2. il ha; 3. il a.

- Oustarde; 2. houstarde; 3. houtarde, oustarde ou outarde.
- 111. Orthographe incertaine: 1. Tahon; 2. tahon ou taon; 3. tahon, taon ou tan.
  - Heberger ou esberger; 2. hesberger ou esberger; —
     esberger ou heberger.
  - 1. Huitre ou mieulx ouystre; 2. huistres, ou mieulx ouystres; 3. ouystres ou huitres.
  - Rume; 2. rhume ou mieulx rheume ou reume; —
     rheume, reume ou rume.
  - Ostage; 2. hostage ou ostage; 3. hostage ou ostage.

J

- Voy. à l'I et au G.

orthographe incertaine: 1. Objicer; — 2. objicer ou objicer; — 3. objicer ou objicer (vieux), (objecter).

## L

- 1. Transposition: 1. Foible; 2. floibe;—3. fleble (vieux) ou foible.
- Assimilation: 1. Vallet ou varlet; 2. varlet; —
   3. varlet, vallet ou valet.
- 111. Transformation: 1. Floc; 2. froc pour floc; 3. floc ou froc.
  - 1. Niveau; 2. liveau; 3. liveau ou niveau.
  - 1. (Manque); 2. molue; 3. molue ou morue.
  - 1. (Manque); 2. nacle; 3. nacle ou nacre.
- IV. Addition: 1. Hierre; 2. hierre; 3. hierre (vieux), lierre (1).

<sup>(1)</sup> Rob. Estienne donne le liarre comme une espèce particulière de hierre.

- 1. Angouste; 2. angouste; 3. angouste, langouste ou langoustre.
- 1. (Manque); 2. tilleu; 3. tilleul.
- v. suppression: 1. Mieulx; 2. mieulx; 3. mieulx ou mieux.
  - 1. Poulmon; 2. poulmon; 3. poumon ou poulmon.
  - 1. (Manque); 2. pleautre; 3. peaultre ou peautre.
  - 1. (Manque); 2. lonce; 3. once ou lonce.
  - 1. Cheveul; 2. cheveul; 3. cheveul, (cheveu).
  - 1. Coulpable; 2. coulpable; 3. coulpable.
  - 4. (Manque); -2. internel; -3. interne.
- vi. Orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. brancal ou brancar; 3. brancas, brancal ou brancar.
  - 1. Toupil ou toupie; 2. toupil ou toupie; 3. toupil ou toupie.
  - 1. Cuvier; 2. cuviel ou cuvier; 3. cuvier ou cuviel.
  - Materaz ou matelaz;— 2. materas ou matelas;— 3. materas ou matelas.
  - Parefrenier; 2. parefrenier ou palefrenier; 3. parefrenier (vieux), palfrenier ou palefrenier.
  - 1. (Manque); 2. pelerin ou peregrin; 3. peregrin ou pelerin.
  - 1. (Manque); 2. alquemie ou arquemie; 3. arquemie ou alquemie.
  - 1. Orfelin; 2. orfelin ou orphenim; 3. orfenin, orfelin ou orphelin.

### M

- 1. Assimilation. Voy. au B.
- 11. Addition: 1. Tabour; 2. tabour; 3. tabour ou tambour.
- 111. **suppression**: 1. Ver; 2. verm; 3. verm (auvergnat) ou ver.

### N

Voy. aux diphthongues Au, ou.

- Transformation: 1. (Manque); 2. convent; 3. convent.
  - 1. (Manque); 2. monstier; 3. monstier.
  - Chanfrain; 2. chanfrain; 3. chanfrain ou chaufrain.
- **suppression:** 1. Prins; 2. prins; 3. prins ou pris.
- orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. anoué ou angoué; 3. anoué, agoué ou angoué.
  - (Manque); 2. bannerolle ou banderolle; 3. banderolle ou bannerolle.
  - (Manque); 2. bandiere ou banniere; 3. bandiere ou banniere.
  - 1. Niveau; 2. liveau ou niveau; 3. niveau ou liveau.
  - (Manque); 2. marmonner ou marmotter; 3. marmonner, marmoter, marmotter ou marmotonner.

# P

- Transformation: 1. (Manque); 2. cipoule; 3. Ciboule.
  - egratigner; 2. egraphigner (1) ou egratigner; —
     egratigner.
  - 1. (Manque); 2. poupelé ou poustelé, postelé; 3. poupelé ou poustelé.
- orthographe incertaine: 1. Rachat; 2. rachapt ou rachat; 3. rachapt ou rachat.
  - Racheter; 2. rachapter ou racheter; 3. rachapter, rachater ou racheter.
  - (Manque); 2. esquarquiller ou esparpiller; 3. esparpiller ou esquarquiller.

<sup>(1)</sup> Egraphigner et aussi egrassigner se disent en Anjou.

# Q

- Voyez au C et au P.
- Transformation: 1. (Manque); 2. alquemie ou alchimie; 3. alquemie.
  - 4. Pasquis; 2. pasquis; 3. pasquis ou pastis (pâtis).
  - 1. (Manque); 2. toquesing; 3. toquesing.
- orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. cauquemare ou cauchemare; 3. cauquemare (picard) ou cauchemare.

## R

Voyez à G. et à L.

- Addition: 1. (Manque); 2. estorer; 3. estorer ou restaurer.
- suppression: 1. (Manque); 2. ders; 3. ders (vieux), daiz ou dais.
- Transposition: 1. Crocodile; 2. crocodile ou crocodile; 3. crocodile.
  - Despourveu ou desprouveu; 2. despourveu ou desprouveu; 3. despourveu ou desprouveu.
  - 1. Formage; 2. formage; 3. formage ou fromage.
  - 1. Prouffit; 2. pourfit ou proufit; 3. pourfit ou profit.
  - Pourmener; 2. pourmener ou proumener; 3. pourmener.
- **Transformation**: 4. Meurler; 2. meurler; 3. meurler ou meugler (vieux mots).
- orthographe incertaine: 1. Pampre; 2. pampe ou pampre; 3. pampe ou pampre.
  - Parfrenier; 2. parfrenier; 3. parefrenier (vieux), palfrenier ou palefrenier.
  - 1. (Manque); 2. peregrin ou pelerin; 3. peregrin ou pelerin.

- 1. Thresor; 2. thesor ou thresor; 3. thresor.
- Voyez aux transpositions.

S

- Voyez au C.

Transformation: 1. (Manque); — 2. simme; — 3. simme ou cime.

- Deschirer ou dechirer; 2. deschirer, descirer ou dechirer; 3. deschirer ou dechirer.
- 1. Rasure; 2. rasure; 3. rasure ou rature.

**Suppression:** 1. Espier (1); — 2. espier; — 3. espier (epier).

1. (Manque); 2. chassuble; — 3. chasuble.

**Addition**: 1. Mausade; — 2. mausade; — 3. mausade (maussade).

1. Utensile; — 2. utensile; — 3. utensile (ustensile).

Orthographe incertaine: 1. Deslire; — 2 eslire a et mieulx elire; » — 3. eslire ou elire.

- Herse; 2. herse « et mieulx herce; » 3.; herce ou herse.
- Esventer; 2. esventer ou eventer; 3. esventer ou eventer.
- 1. Resver; 2. resver ou rever; 3. resver.
- (Manque); 2. Destrier ou dextrier; 3. dextrier ou destrier.

T

- Voyez à P, à Q, à N.

Transformation: 1. (Manque);—2. verdugade;—3. verdugalle ou vertugalle, vertugadin.

1. (Manque); — 2. apostater; — 3. apostater ou apostasier.

<sup>(1)</sup> Nous avons conservé l's dans espion.

- Addition: 1. Ante; 2. ante (picard), ; tante; 3. ante ou tante.
  - 1. Un reliqua; 2. reliqua; 3. reliqua (reliquat).
  - 1. Gant; 2. gan (1); 3. gan ou gant.
- suppression: 1. Del ou dé; 2. dé ou det; 3. det (vieux), ou dé.
- orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. destourtoire ou destournoire; 3. destourtoire (vieux) ou destournoire.
  - 1. (Manque); 2. loriot ou lorion; 3. lorion ou loriot.
  - 1. Ari; 2. ari ou tari; 3. ari (vieux) ou tari.
  - (Manque); 2. muscadel ou muscadet; 3. muscadel ou muscadet.

# V

- -Voyez à P, à U voyelle, au B, au G, à l'F.
- orthographe incertaine: 1. (Manque); 2. aveille ou abbeille; 3. aveille, abbeille ou abeille.
  - 1. Pelu ou velu; 2. pelu ou velu; 3. pelu ou velu.
  - Courber; 2. courber ou courver; 3. courver ou courber.

X

- Voyez à S et à C.

Z

000

- Vovez à S.

<sup>(1)</sup> Gan, à cause de gaine.

# APPENDICE.

## PRONONCIATION.

C'est chose légère et insaisissable que la parole; l'orthographe en est rarement la notation exacte et précise, surtout à l'origine de la langue; alors l'écriture procède avec des tâtonnements tels qu'on a souvent peine à saisir la véritable forme des mots sous les divers déguisements qu'ils empruntent de la mode du temps, des bizarreries des dialectes ou du caprice des scribes.

Les grammairiens du xvr siècle essayèrent de discipliner ce désordre. Leurs œuvres, que nous avons analysées, sont, en grande partie, des traités d'orthographe. Les uns, comme Meigret et Ramus, veulent asservir l'orthographe à la prononciation et proposent une réforme absolue du langage : tentative stérile, compromise par l'exagération des systèmes et plus encore par la diversité des moyens; les autres, laissant à l'orthographe ses droits légitimes, acceptés par l'usage et confirmés par l'analogie, cherchèrent à lui

donner des règles uniformes qui seraient communes aux écrivains français de toutes les provinces du royaume; ils dirent ensuite quel compte en faisait la prononciation. D'autres enfin, sans tracer de règles, sans projets de réforme comme sans prétentions de doctrine, s'attachèrent uniquement à constater à la fois la prononciation et l'orthographe, en vue surtout des étrangers chez qui la langue française commençait à étendre sa glorieuse influence.

Deux ouvrages publiés à quatre années seulement d'intervalle, l'un a Genève, l'autre à Londres, se sont spécialement occupés de la prononciation : l'analyse que nous en présenterons ici forme la suite naturelle des traités orthographiques résumés dans les pages qui précèdent.

# I.

# CLAUDE DE SAINT-LIEN.

(CLAUDIUS A SANCTO VINCULO.)

Le plus ancien traité de prononciation que nous ayons pu connaître est dû à Claude de Saint-Lien, de Moulins en Bourbonnais, professeur de langue française et de langue latine à Londres. Son livre, dédié à la reine Élisabeth, parut à Londres, en 1580; il est en latin; en voici le titre:

CLAUDH A SANCTO VINCULO, de pronuntiatione linguæ gallicæ libri duo: ad illustrissimam simulque doctissimam Elizabetham, Anglorum reginam.— Londini, excudebat Thomas Vautrollerius typographus. 1580. — 1 vol. in-12; avec cette devise: dum spiro spero (1).

<sup>(1) 1&</sup>lt;sup>-2</sup> partie, pp. 1-86; — 2<sup>-2</sup> partie, p. 87-108; — Dialogues, pp. 109-120 et 120-150. — Sermon, pp. 154-199 (en latin aux pages paires, en français aux pages impaires).

Dans son épître dédicatoire à la reine, à qui cet hommage est dû à cause de sa parfaite connaissance de la langue française, l'auteur montre l'incertitude des règles tracées par les grammairiens au sujet de la prononciation. Les uns ont accepté, les autres ont réformé l'orthographe usuelle : il s'est tenu entre les deux systèmes, conservant les traditions orthographiques, indiquant la prononciation par des signes particuliers indépendants des lettres.

Quel est le moyen terme établi par le modérateur pour concilier les partis extrêmes? Claude de Saint-Lien qui, d'une part, est grand partisan de l'orthographe étymologique, et qui, d'autre part, sait que la prononciation est surtout gênée par la présence, dans les mots, d'un grand nombre de lettres muettes, s'attache, avant tout, à marquer ces lettres en mettant au-dessus ou au-dessous une petite croix qui montre qu'on les doit taire.

Motifs pour conserver l'orthographe ancienne. — L'orthographe usuelle doit être conservée par respect pour l'étymologie et pour la quantité; dans l'intérêt de la fixité du langage que la prononciation altérerait toujours de plus en plus, enfin pour l'intelligence des textes anciens : et en même temps il faut aider la lecture par des signes qui seront utiles non-seulement aux étrangers, mais encore aux habitants de plusieurs provinces de France.

Noms des lettres françaises. — Les lettres françaises sont : a, bé, cé, dé, é, ef, gé, ash, i, ka, el, em, en, o, pé, ku, er, ess, té, v, ex, yyreck, ézed: j consonne se prononce comme gé doux; i voyelle, comme ee anglais dans beede; u voyelle comme u écossais dans gud (good).

Mots composés. — Deux signes sont employés en typographie pour marquer la liaison des mots; on emploiera ce trait «-» entre les parties qui entrent dans la composition d'un même mot: chausse-pied, pont-levis; cet autre « » servira à montrer la liaison momentanée et non constante de mots fortuitement rapprochés: garde-robe, batez-le, appellez-moy.

Signe des diérèses. — Quand deux voyelles se suivent et doivent se détacher dans la prononciation, nous marquons cette diérèse de deux points que nous plaçons, non sur la première voyelle, mais sur la seconde : jou-ër, et non jo-ver, pa-is et non pais; moru-ë et non mor-ve. Si l'e est accentué,

l'auteur marque la diérèse ainsi : salu-ë, et place l'accent entre les deux points.

De l'apostrophe. — La suppression de l'a, de l'e, et quelquesois de l'i est marquée par l'apostrophe, signe fort en usage en français et en italien, et qui commence à s'introduire en Angleterre. Nous écrivons donc l'esprit, l'église, s'il veut, pour le esprit, la église, si il veut.

De l'é masculin et de l'e féminin. — L'é masculin diffère de l'e féminin en ce qu'il est, ou doit toujours être marqué d'un accent aigu; il se prononce comme l'e latin dans me, te, ou dans la première syllabe de legeris; l'e muet se prononce comme l'e latin — et ce passage nous révèle la prononciation du latin au xvi siècle — dans la seconde syllabe des mots legere, agere, feceris. — Quand deux ee se suivent, couroucée, abandonnée, le premier est toujours masculin et le second toujours féminin. Cependant les deux ee de créé et recréé sont masculins; le dernier e est féminin dans créée, recréée.

Deux règles capitales pour la bonne prononciation du français. — 1° Élision. — Deux règles sont nécessaires pour bien prononcer le français: la première, c'est qu'il faut éviter une prononciation trop rude; ainsi, quand un mot terminé par e féminin est suivi d'un autre mot commençant par une voyelle (a, e, i, o, u, y), l'e muet final ne doit pas être entendu, et les deux mots se prononcent comme un seul; ainsi ma tante a disné se prononce ma tanta disné; mon père et ma mère ont soupé se prononce monpèretmamèrontsoupé. Toutefois, en faisant une légère pause on peut dire: mon père, et ma mère ont soupé. Mais si l'on s'habitue à cette prononciation on comprendra les livres, mais bien peu la conversation des Français.—(On remarquera ici l'è de Ramus.)

Exception. — Il y a une exception cependant à l'élision de l'e muet; cet e s'entend non-seulement devant j et v consonnes, mais encore à la fin des verbes suivis des pronoms il elle, on : comment s'appelle-il,-elle? comment l'appelle-on? Toutefois, pour éviter le choc des voyelles, tout en les conservant, on dit aussi, non sans élégance, s'appelle-til, s'appelle-telle; et en revanche, certaines voyelles, même écrites, ne se prononcent pas : pour madamoiselle, capitaine, dites mad-

moiselle, captaine, et encore même, dans ces mots, faites à peine entendre le d et le p.

2° Règle des deux consonnes. — Le français, à cause de sa douceur, est vraiment la langue des femmes. Aussi quand, dans une même phrase, un mot terminé par une consonne est suivi d'un autre mot commençant aussi par une consonne, la consonne finale du premier mot ne se prononce point. Ainsi, vous parlez bien de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, se prononce: vous parlez bien de dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire; l's dans vous, le z dans parlez, le t dans est, l's dans jamais, le p dans trop, le d dans tard ne se prononcent pas, à cause des consonnes suivantes. Toutefois si la consonne finale est la même que celle qui commence le mot suivant, il n'y a pas à dire qu'elle soit ou ne soit pas retranchée : dans trop peu, on ne sait auguel des deux mots appartient le r. — Quand i et v sont consonnes, elles sont assimilées aux autres et étouffent. pour ainsi dire, la consonne précédente : estes vous jalous? se prononce este vou jalous?

Exception. — De cette règle sont exceptés tous les mots terminés par n ou par n. — En outre, le c se prononce toujours dans avec; voilà pourquoi autrefois (1580) on écrivait avecque devant les consonnes; — r se prononce à la fin de quelques mots, et exige une légère pause avant le mot suivant. Dites: du bœuf salé, le meschief que... etc.; nœuf heures se prononcent neuveures; — s se prononce aussi à la fin du mot ains. —

C. — Le c à queue se prononce comme s devant a, o. —

J et V consonnes.—Pour que rien n'arrête, dit-il, la marche du lecteur, l'auteur marque toujours l'i consonne par j, et l'u consonne par v.

L simple. — A la fin des mots, les uns prononcent l, qui a le son doux et liquide : il vient, ils disent; mais les courtisans ne les prononcent pas : le choix ici est permis.

L dans le corps des mots. — Dans le corps des mots, l ne se prononce pas après les diphthongues au, ou, excepté dans coulpe, poulpitre. — Dites donc, sans faire entendre  $\iota$ : aultrement, pouldre, etc.

S dans le corps des mots. — La lettre s, souvent muette

dans le corps des mots, se prononce toujours: 1° dans les noms propres: Auguste, Espagne,... etc.; excepté dans Christ, Basle, Crespin, Escosse, Estiéne, Hyerosme;—2° dans les noms de sectes: anabaptiste, athéiste, latiniste;—3° dans les noms en isme, comme babarisme, cathéchisme, judaïsme; exceptez abisme;—4° dans un grand nombre de mots (l'auteur en donne la liste) tous tirés du latin, comme esprit, contrister, ou particuliers aux Français, comme escarpins, masque, estoc.

LL redoublés. — Lorsque deux ll suivent une des quatre diphthongues ai, ei, oi, ui, ils se prononcent en touchant le palais non avec la pointe, mais avec le milieu de la langue, ce qui donne à ces lettres un son mouillé: tailler, treillis, grenoille, fouiller, brouiller, bouillir. — Exceptez: anguille, avillir, cavillacion (raillerie), estoille, tranquille, ville, et leurs dérivés, où l se prononce du bout de la langue. — Ajoutez tous les mots en illon, comme papillon, et un grand nombre d'autres en ille, comme lentille, famille, volatille, formillière, périlleux, etc.

Lettre M. — Toujours à la fin des mots et souvent devant les consonnes, les Français prononcent m comme n. Ainsi nom, champ, fain, temps se prononcent non, chan, fin, tans. Quelques-uns qui prononcent prompt au singulier disent au

pluriel prons pour prompts.

Lettre N. — On a dit plus haut que n se prononce partout où il est écrit. Il peut excepter cependant les troisièmes personnes plurielles des verbes terminées par ent; ils mangent, ils mangèrent se prononcent sans n, avec le t et l'e muet. Mais dans les verbes où la troisième personne du singulier est terminée par ent, on fait entendre n: il vient, elle tient.

Lettre S avec le son de Z. — Entre deux voyelles, s sonne comme z: ainsi chose, se prononce choze, excepté dans les trois mots présupposer, resentir, resembler. où s simple se prononce comme ss double dans poisson. — On écrit prise ou prinse; dans les deux cas, s se prononce comme z; dites donc: la prinze, ou la prize du roy.

Lettre T. — Le t se prononce souvent comme deux ss: ainsi imposition se prononce impozission. Il vaudrait mieux écrire par c, imposicion, diccion, etc.

Lettre X. — A la fin des mots, x se prononce comme s:

ainsi, deux, dix, prix, cheveux, doux se prononcent deus, dis, pris, cheveus, dous. — Excepté perplex. — Dans le corps des mots deusiesme, sixiesme, dixiesme, seixiesme, on prononce x comme z : siziesme, etc. — Dans soixante, lexive, Bruxelles, il y a le son de deux ss : soissante, lessive, etc. — Partout ailleurs, il a le son du latin : extraordinaire, exalté.

Lettre Y. — L'y et l'i, placés entre deux voyelles, diffèrent en ce que l'y ne devient jamais consonne devant une voyelle, et se détache toujours nettement de la voyelle suivante : ayons, voyez, se prononcent a-y-ons, vo-y-ez, et non a-yons, vo-yez, que quelques fous ont voulu introduire, et qui appuient leur erreur en écrivant au milieu des mots un i au lieu d'un y; la faute est d'autant plus grave qu'elle peut donner lieu aux étrangers de prononcer vo-joye, a-jant. — L'usage permet, du reste, d'employer indifféremment y pour i. On n'examinera point ici si c'est avec raison.

Après avoir parlé des simples lettres, autant qu'il était utile à son sujet, l'auteur aborde quelques réunions de lettres et certaines syllabes qui peuvent paraître difficiles.

De ain et de ein. — Dans les mots qui finissent par ain et ein, nous ne prononçons ni l'a ni l'e. Ainsi main, plein se prononcent min, plin. Mais si les lettres ain, ein sont suivies d'un e muet, ce n'est le son ni de l'a ni de l'i qu'on entend, mais un son formé des deux, et que Ramus marque par un e': comme balène, capitène. Ainsi Romain, certain se prononcent Romin, certin; mais Romaine, certaine se prononcent Romène, certene. — On reproche aux Bourguignons et aux Normands de faire trop entendre l'i dans les mots terminés en aine.

De ai et de ay. — Ces deux syllabes prennent différents sons; dans j'ay, je sçay, nay (né), et à la première personne du singulier du futur, je diray, je dormiray, je liray, on prononce ai ou ay par é masculin; mais à la première personne du prétérit indicatif, on prononce comme on écrit, surtout si l'infinitif est en er; ainsi je chantay, j'allay, je marchay. — Toutefois quelques-uns prononcent comme si i seul était écrit, et disent je chanti, j'alli; de quelque manière qu'on prononce, on écrit toujours ay.

Remarque. — Si l'y est suivi d'un a ou d'un e, les trois voyelles forment trois syllabes : ayant; ayez; voyant, voyez;

abbaye, loyer, etc., prononcez: ab-ba-y-e, lo-y-er.

Il faut excepter la première personne de l'imparfait de l'indicatif qui se prononce toujours j'aimoé, j'alloé, je lisoé, soit qu'on les écrive j'aimois ou j'aimoye, j'allois ou j'alloye, etc. Les poètes emploient l'une ou l'autre forme selon la mesure du vers.

Au reste, ai tient le milieu entre a et e, partout où il se rencontre, et il se rapproche beaucoup, quant au son, de l'é ouvert.

Exception.— Cette règle ne s'applique pas aux mots où l'i est marqué des deux points, comme hair, pais, qui se prononcent ha-ir, pa-is. Quelques-uns font aussi sentir l'i dans aide, aider; mais c'est une prononciation normande.

De ch. — Le ch français se prononce comme sh, anglais, et sch allemand; — excepté dans les noms propres où ch est suivi d'un a ou d'un o, et dans quelques noms communs: Chanaan, Zacharie, cholère, chorde, eschole, echo, etc.: alors il se prononce comme k: kolère, etc.

Des syllabes em, en, et ent. — L'e devant m et n, au milieu ou à la fin des mots, prend une prononciation qui tient le milieu entre l'a et l'e; ainsi pour attentivement, on dit presque attantivemant. — Il y a une première exception pour le pluriel des verbes en ent: voy. ci-dessus, p. 504; — une autre exception demande que cette syllabe en se prononce comme elle est écrite, c'est-à-dire par e: c'est dans les mots mien, tien, sien, lien, bien, ou, au pluriel, biens, liens. A ces mots je voudrais qu'on joignit tous les mots terminés en ien, yen et ient, comme: il convient, moyen, terrien, etc. — Le mot gehenne se prononce jenne.

De es et ez. — Il y a grande différence entre es et ez. Dans chantes, aimes, danses, toutes, sommes, le son de es se rapproche de l'e féminin, il est, comme on dit, demi mort; dans chantez, dansez, et autres mots en z, le son de ez est beaucoup plus aigu et [se rapproche de es latin dans lapides, dies, mais un peu moins ouvert. — De cette différence d'écriture, résulte une double différence de son; dans martirises, devalises, la pénultième syllabe est longue et la dernière brève;

dans martirisez, dévalisez, la pénultième est brève et la dernière est longue.

Du reste, es n'a pas toujours le même son; il se prononce, non pas à bouche close, mais à bouche ouverte dans les monosyllabes mes, tes, ses, ces, les, des: ne serait-il pas nécessaire de marquer cette différence de son par un caractère différent, par é, qui servirait encore dans espèce, Lucrèce, mère, frère, etc.?

Quand faut-il terminer les mots par es, ou par ez? — Le pluriel des mots dont le singulier est terminé par e muet, prend es: ainsi home, homes, etc.; si le singulier, soit nom, soit participe, est en é, le pluriel est en ez: ainsi, bonté, bontez; aimé, aimez. — De même, dans les verbes, la seconde personne du pluriel est toujours en ez: vous dansez: la seconde du singulier peut être en es: tu chantes.

Prononciation de gn au milieu des mots. — Dans le corps des mots, gn se prononce en français comme gn italien dans signore, comme ni anglais dans minion, qui n'est autre, pour la prononciation et le sens, que notre mot mignon. — Autrefois (1580) en France on faisait précéder gn de i, comme dans gaigner, baigner, dans le but sans doute de marquer l'adoucissement du gn par cet i.

EXCEPTION. — Dans les mots cognoistre, cigne, regnard, signe, le g est tout à fait muet.

De oy et oi. — Le mot moyne, et tous les autres mots terminés en oy, comme moy, loy, se prononcent par oe: moene, loe, toe; remarquez que royne se prononce [comme l'anglais] rynne. — oi se prononce aussi oe. Si oi est suivi de n, comme soin, besoin, point, moins, on prononce presque en divisant ainsi so-in, pour-po-int, etc.

De gu devant a, e, i. — Partout où vous trouvez gua, prononcez comme la première syllabe de Gabriel; le g a le même son dans gue, gui. — Il y a quelques exceptions à cette règle: Guïse, j'arguë, aiguë, ont trois syllabes: contiguë, ambiguë, aiguïser ont quatre syllabes.

De qu. — Prononcez partout qua, que, qui, comme ka, ke, ki: ainsi pour qualibre, querelle, coquille, dites kalibre, kerelle, cokille.

De th. — Le th se prononce comme t simple: Thomas se prononce Tomas, etc.

Remarque. Plusieurs lettres restent muettes en français à la fin des mots, même lorsque ces mots terminent une phrase. Ainsi B est muet dans plomb, qui se prononce plon; — D dans pied, nud, chaud, qui se prononcent pié, nu, chau; — G, dans estang, jong, prononcez estan, jon; — L, dans col, licol, fol, sol, mol, genouil, la solde (auctoramentum), saoul: prononcez cou, licou, fou, sou, mou, genou, la soude, sou; ou, avec un s, au pluriel, fous, genous, sous, pour folz, genouils, solz ou saouls: par exception, en faisant sonner L, un escu sol; noel, se prononce nue; — T est muet dans toict, doigt, et, qui se prononcent toi, doi, e.

Règle de prononciation utile à la grâce du langage. — Après avoir parlé des lettres et des syllabes, l'auteur arrive à régler la prononciation des propositions et des phrases entières. Tous les mots doivent être unis entre eux de telle sorte que, proférés par une seule émission de voix, ils paraissent former une scule diction. On obtient ce résultat en ayant soin de prononcer toujours la consonne finale d'un mot qui suit une voyelle. Ainsi : levez-vous, car il en est heure, se décomposera d'abord ainsi, par syllabes : ca ri len nes teure; puis, en parlant, on profère comme un seul et même mot, carilenesteure. De même, vous estes un home de bien se prononce par syllabes, vous zeste zun home de bien et, en un mot, vouzestezunnome de bien. — Les Anglais nous reprochent cette sorte de fusion des mots; ils oublient que, pour eux, God geve you a good eveninge devient, dans leur bouche, godi goden; que God be with you se prononce chez eux God boui. — Mais où nous faisons une faute nous-mêines, c'est quand, pour avez-vous disné, nous disons avoc disné (avoudisné).

Des syllabes longues. — 1° En français comme en latin, la troisième personne du pluriel du premier prétérit a la pénultième longue: ainsi dans ilz aimèrent, ilz dormirent, ils lûrent, etc. l'é, l'î, et l'û sont longs.

2° Les noms terminés en able, ible, ase, aise, ise, ose, use, euse, ont la pénultième longue. Mais cette syllabe deviendrait brève si la dernière prenait un accent, ou était suivie de r ou z: ainsi, dans je dévalise, l'i, est long; il est bref dans dévalisé, temporiser, authorisez.

3º Dans les mots en ie et en ine, comme philosophie, marvoisie, coquine, chagrine, il faut appuyer un peu sur l'i pour que l'e qui suit soit mieux entendu.

Claude de Saint-Lien termine cette première partie de son travail en demandant quelques légères réformes orthographiques; il voudrait qu'on écrivit été, étant, au lieu de esté, estant; si deux ll sont nécessaires dans j'appelle, tu appelles, il ne faut qu'un l simple dans appeler: de même nouvelle et renouveler.

Dans une seconde partie, l'auteur s'élève jusqu'à la grammaire; les articles, quelques adjectifs, les pronoms je et moy, tu et toy, ma, ta, sa et me, te, se, le, vous, nous, noz, vos, nostres, vostres, etc. lui fournissent diverses observations.

Arrivé aux verbes, il en signale un certain nombre qui admettent une contraction au futur : ainsi nous disons je disseray, donray, lairray, demourray, marray, orray pour je disseray, donneray, laisseray demourerray, meneray. oyray — Il ajoute ensuite ce passage curieux: Les courtisans vont même jusqu'à dire: avoo joué, avoo bu, avoo gugné pour avez vous joué, bu, gagné; de même soo bien cela pour scavez-vous bien cela; ainsi encore hoo fait cela pour avez-vous fait cela; ainsi encore le soo bien, proface, pour le sçavez vous bien, bon prou vous face. Ensin pour cest home, ceste fame, cest apprentif, à ceste heure on prononce stome, ste fame, astheure, stapprentif, etc. — En cela nous imitons les Italiens qui disent sta mane pour questa mane, astora pour a questa hora, etc.

L'auteur termine cette seconde partie en montrant de combien de manières on peut conjuguer un verbe : je dors, je ne dors pas, dor-je, ne dors-je pas : les verbes tout entiers, ditil, sont conjugués dans son traité de la conjugaison anglofrançaise, ou dans son Dictionnaire.

Le volume est terminé par quelques dialogues où l'auteur place en regard, dans quatre colonnes, d'abord l'orthographe ancienne, puis celle des réformateurs, sans nommer ceux-ci, enfin la sienne propre et la prononciation; d'autres dialogues suivent, imprimés avec les signes particuliers dont il marque les lettres muettes. Le volume est terminé par un sermon dont la prononciation est figurée d'après le système de l'auteur.

# II.

# THÉODORE DE BÈZE.

Théodore de Bèze écrivit à l'usage des Allemands un traité analogue à celui que Claude de Saint-Lien avait composé pour les Anglais : nous l'analyserons comme nous avons fait le précédent. — En voici le titre :

DE FRANCICE LINGUE RECTA PRONUNCIATIONE TRACTATUS, Theodoro Beza auctore. — Genevæ, apud Eustathium Vignon, M.D.LXXXIIII. — 1 vol. in-8° (1).

Théodore de Bèze dédie ce petit livre au jeune baron de Zerotin, qui vient en France; il a déjà exposé, en présence de ce jeune seigneur et de ses amis, les idées émises de nouveau dans le traité. Qu'on ne reproche point à l'auteur cet ouvrage comme peu digne de son nom et de sa profession:

il a pour lui les exemples de Platon et de César.

Au début de l'opuscule, Bèze justifie le titre de son traité: il écrit de lingua francica, et non de lingua gallica, non à cause des Francs, mais parce que l'ancienne Gaule, rendezvous commun de toutes les nations a pris le nom de France, et que sa langue, formée d'une foule d'idiomes, est tellement riche et polie qu'on l'étudie partout à cause de son élégance ou dans l'intérêt du commerce. — Deux causes rendent sa prononciation difficile aux étrangers: la première, c'est cette diversité de prononciations si sensible lorsqu'on entend prononcer une même langue, comme le latin, par des Allemands, des Anglais ou des Français; la seconde c'est que, d'une part, la même lettre ne représente pas toujours le même son, et que, d'autre part, toutes les lettres d'un mot ne sont pas toujours prononcées.

Quelques règles servent à lever ces difficultés; mais le meilleur guide est l'usage : toutefois il ne faut pas le suivre sans

<sup>(1)</sup> Dédicace, pp. 3-6; — texte, pp. 7-84. — La dédicace est ainsi datée : « Ex musæo nostro, calendis septembris, anno ultimæ Domini Deique nostri patientiæ, 1584. »

prudence et sans choix. Autrefois, sous François I<sup>o</sup>r, le vrai père des lettres, c'est à la cour qu'on trouvait le bon usage; mais depuis sa mort, la langue tout entière est tellement changée qu'on ne sait où en chercher la pureté; le peu qui en reste s'est conservé dans quelques anciennes familles et dans le sein du parlement, qui cependant se laisse gagner par la contagion. — L'auteur dira, d'après ses souvenirs et ses observations, ce qu'il a appris depuis sa jeunesse dans le commerce d'hommes au langage élégant et pur.

Quelques règles générales de prononciation. — Ce n'est pas assez de connaître le son de chaque lettre et de savoir quelles lettres, bien qu'elles soient écrites, doivent rester muettes; il faut encore éviter tout son dur et prononcer avec une certaine douceur négligée. La langue a tellement horreur des sons durs que les mots où se trouvent deux cc, comme accès, deux mm, comme somme, deux nn, comme annee, ou deux rr, comme terre, sont les seuls où se prononce une consonne redoublée.

Il faut éviter aussi tout accent et toute pesanteur, l'accent des Italiens qui porte sur l'avant-dernière syllabe des mots, la pesanteur des Allemands qui s'arrête sur chaque mot. En France, la prononciation est rapide comme l'esprit des Français; on n'aime ni le choc des consonnes ni les syllabes longues; les consonnes finales se joignent si intimement aux voyelles initiales des mots suivants qu'une phrase se prononce comme un seul mot. Ainsi dans: je parleray demain à vous à bon escient à huict heures du matin, il y a dix-neuf (1) syllabes: toutes sont brèves, et elles se prononcent toutes d'un seul trait.

Les Français ont vingt et une lettres, en écartant k qui n'a pas d'emploi, et y qui n'est autre que la voyelle i redoublée. On se sert, en typographie, de caractères appelés romains, italiques ou gothiques; mais les vrais caractères français sont empruntés des Grecs, et c'est ce qui explique pourquoi César dit avoir trouvé dans le camp des Helvètes des tablettes chargées de caractères grecs. — Ici Théodore de Bèze met en regard de l'alphabet grec un alphabet composé des caractères que nous appelons maintenant caractères de civilité: nous avons dit plus haut qu'Abel Mathieu les avait employés.

<sup>(1)</sup> Bèze compte escient comme dissyllabe : autrement il y aurait vingt syllabes dans l'exemple qu'il cite.

### PRONONCIATION DES VOYELLES.

De ces lettres, cinq sont voyelles a, e, i, o, u.

Voyelle a. — La voyelle a se forme à la racine de la langue, dans le gosier seul, la bouche ouverte, et produit toujours un son fort clair.

Voyelle e. — Le son propre de l'e est celui que produit le bout de la langue sur les dents, la bouche entr'ouverte : on le trouve dans les mots latins legere, vivere. Les grammairiens français l'appellent e fermé; quelques-uns, e long; c'est à tort, car il est certainement bref quelquefois, comme dans le mot altéré, qui est un dactyle, et dans bien d'autres.

L'e a un autre son qui est celui de la diphthongue æ des Latins ou ai français, et qui tient de l'a et de l'e; on le trouve surtout devant l, r, s et t: on l'appelle alors e ouvert; ainsi estre, feste, terre, elle, se prononcent aistre, faiste, tairre, aille, comme dans maistre, faiste, aise.

Un troisième son de l'e français, inconnu des Grecs et des Latins, est celui que les Hébreux donnent à leur point-voyelle le séva; on l'appelle e féminin; cet e féminin, qui s'entend à peine, ne compte pas à la quatrième syllabe des vers pentamètres (de dix syllabes) ni à la sixième (à l'hémistiche) des vers héxamètres (alexandrins); enfin les vers terminés par cet e sont tous hypermètres. — L'e féminin ne commence aucun mot et s'appuie toujours sur la consonne ou la voyelle qu'il suit.

Il faut bien distinguer ces trois sortes d'e, pour ne pas prononcer par e ouvert, comme on fait en Guyenne, les infinitifs aimer, disner, et le pluriel des noms ou des participes bontés, lassés où l'e doit être fermé. C'est ce qui rend si dures pour les oreilles délicates les rimes de disputer et Jupiter, hiver et arriver, parler et par l'air, lassés et Ulysses (1), assés (assez) et accès, qu'on trouve fréquemment dans les poètes de cette province. Aussi serait-il à désirer qu'on affectât à ces trois sortes d'e trois sortes de caractères.

<sup>(1)</sup> On suivait la prononciation latine qui donnait à l'e final le son ouvert.

L'e a encore deux autres sons, sons bâtards qu'il prend avant m et avant n: tantôt alors il a le son de a, tel content ou en se prononce presque absolument comme an de constant; tantôt, et alors en est toujours précédé de i, il prend le son d'un i: tel bien qui se prononce biin. — Dans ce dernier cas, si la syllabe ien vient à être suivie d'un e muet, l'e reprend le son fermé: chiene, chrestiene, miene, etc. — Les dialectes font, à cette double règle, une double exception. En Picardie on prononce en sans lui donner le son de an, et l'on écrit et prononce dedens, ceens quoique le reste de la France écrive et prononce dedans, ceans; et au contraire en Poitou, on donne à la syllabe ien le son de l'e fermé ou plutôt de l'a.

Lettre i. — En français comme en latin et en hébreu, la lettre i est tantôt voyelle, tantôt consonne: voyelle, elle a un son grêle, commun à toutes les langues; consonne, il paraît utile de la distinguer de i voyelle en l'allongeant ainsi, j.

Voyelle o. — Cette voyelle résonne sur la voûte du palais comme un écho, mais avec un son moins clair que a, et moins sonore que celui qu'on lui donne dans le Berry, à Lyon et en plusieurs autres lieux, où l'on prononce nostre, vostre, le dos, comme noustre, voustre, le dous. L'usage cependant a adopté ce son pour les mots cou, fou, mou, qu'on écrit aussi col, fol, mol, et d'où viennent colet, folle, molle; en Dauphiné, au contraire, et en Provence, on supprime l'u de la diphthongue ou, et l'on prononce cop, beaucop, doleur, torment, pour coup, beaucoup, douleur, tourment.

Lettre v, u. — Cette lettre, lorsqu'elle est voyelle, n'est autre chose que l'hypsilon des Grecs, et se produit, les lèvres rapprochées, avec une sorte de sifflement; elle a un son grèle, presque comme l'i. — Lorsqu'elle est consonne, elle se rapproche du digamma éolique. — Dans la prononciation de cette lettre, il faut bien se garder de la faute que font les Gascons qui prononcent bin pour vin, bache pour vache, et qui, au contraire, emploient v pour b. — Les anciens Francais voyant cette analogie du b et du v, inventèrent pour le v un caractère qui, sans être un b, s'en rapprochait fort, et l'employèrent au milieu comme au commencement des mots: vie, vertu, vivre, recevoir, avoir. — Ramus, pour distinguer u voyelle de u consonne, imagina le v pour la consonne, le u pour la voyelle. Bèze approuve ce dessein, mais non l'exécu-

tion: le contraire eût été préférable, car u en grec ancien était la voyelle, et 6 (v) était la consonne bétha; plus tard les scribes confondirent ces deux signes, toutefois en réservant le u pour le commencement, le u pour le milieu ou la fin des mots.

Lettre B. — Cette consonne a le même son en français et en latin, avec une certaine douceur, toutefois, qui en tempère la dureté, et la distingue du p.

Lettre C. — Le c a deux sons; devant a et au, o et ou, u et ui, elle a le son du latin; devant e et i, elle se prononce comme s. — Dans ce dernier cas, les uns, pour indiquer sa prononciation, la font suivre d'un e: il commencea, nous commenceons; d'autres allongent le c par un trait inférieur qui rappelle s: comme ça, façon, commença, etc. — Lorsque le c est suivi d'une aspiration, il prend un son lourd et gras comme celui du schin hébreu, marqué à droite, et non comme celui du g grec: chat, chair, riche, chose... — Les Picards prononcent le ch par c dur, disant cat, cauld, pour chat, chauld; et au contraire le c doux ou s par ch, disant chechi, chela, pour ceci, cela.

Lettre D. — Le d ne termine aucune syllabe en français, si ce n'est, quelquefois, pour l'étymologie, certaines finales: mais alors il a le son d'un t un peu adouci. C'est ainsi que nous écrivons gaillard, lard, à cause de gaillardise, larder. On le trouve aussi, au lieu du t qui paraît à la deuxième et à la troisième conjugaison, à la fin de la troisième personne du singulier de certains verbes dont l'infinitif est en dre, comme entend, fond, craind, joind, de entendre, fondre, craindre, joindre. — Il faut se garder de confondre quand, de quando, avec quant, de quantum; — et aussi éviter l'erreur des Allemands qui prononcent toctor pour doctor.

Lettre F. — Cette lettre répond au digamma éolique. Les Allemands ont à se garder de confondre v et f: bien que t, final de certains mots français, se change en v dans les dérivés: gref et grever, naif et naiveté, nerf et nerveux, etc.

Lettre G. — Cette consonne devant a, o, u, a une prononciation qui tient de celle du c: ainsi gale, gosier, aigu; mais devant e et i il se prononce comme j consonne: gager, régir, se prononcent comme gajer, réjir. — Quand devant a, o, le g doit avoir le son doux, on le fait suivre d'un e, comme je

mangeai, nous mangeons, ils mangearent (1); quand devant e. i, le g doit avoir le son dur, on le fait suivre d'un u ; comme langue, languir; mais ni l'e, dans le premier cas, n'est prononcé, ni l'u dans le second.

Lettre H. — Les Français adoucissent autant qu'ils peuvent l'aspiration, sans toutefois, quand elle existe, la supprimer entièrement, excepté en Bourgogne, en Berry, à Lyon, en Guyenne, où l'on prononce en ault, l'acquenee, l'azard, pour en hault, la hacquenee, le hazard. — L'auteur cite ensuite une longue liste de mots où h est aspirée : nous ne pouvons la reproduire ici, mais nous devons faire observer qu'aucun des mots cités par Théod. de Bèze n'a perdu, depuis le xvi siècle. son aspiration.

Lettre L. — La lettre I conserve sa prononciation originelle soit avant, soit après les voyelles : la, le, li, lo, lu, al, el, il, ol, ul; redoublée, elle garde cette prononciation après a, e, o, comme: aller, belle, folle; mais après l'i, excepté dans le mot ville, elle prend ce son particulier que les Italiens marquent par gl: ainsi bille, fille, piller, etc. — Les lettres gl n'ont jamais le son italien, excepté en Berry, où on prononce gloire et glorieux comme lioire et liorieux — Lorsqu'une diphthongue précède cet i devant deux ll, l'i annonce que ll doit être mouille: bailler, veiller, mouiller, feuille (et non fueille), veuille (et non vueille). — Les Aquitains écrivent : balher, moulher; nous n'avons pas à les défendre.

Lettre M. — La lettre m, au commencement des syllabes, a le même son en français que dans les autres langues; mais à la fin des syllabes, soit dans le corps des mots, soit à la fin, elle se prononce comme n; ainsi temporel, hymne, hommage, dam, nom, haim, faim, temps, se prononcent tanporel, hinne.

honmage, dan, non, hin, fin, tans.

Lettre N. — Cette consonne, au commencement des syllabes, conserve sa prononciation originelle; souvent dans le corps des mots ou au commencement de la dernière syllabe. elle prend un son mouillé inconnu aux Hébreux, aux Grecs et peut-être aux Latins, mais fréquent en espagnol où on le représente par n, et en italien où on le marque, comme en

<sup>(1)</sup> Cf. ci-dessus, pp. 96, etc.

français, par gn; ainsi gagna, gagner, guigner, rognon, gaigneur, se prononcent presque comme gania, ganier, guinier, ronion, ganieur, dont on ferait des dissyllabes. Quelques-uns introduisent un i qui ne se prononce pas devant gn, écrivant coigner, tesmoigner, besoigner, orthographe vicieuse, car l'i devrait plutôt s'effacer de ces mots s'il sy trouvait; d'autres écrivent avec un n congner, tesmongner, besongner. Ils n'ont peut-être pas tort, puisque souvent on voit redoubler soit m. comme dans homme que l'usage présère à home (nono); soit n. comme dans bonne, sonner, honneur, qui viennent des mots latins bona, sonare, honor. — Les mots conoistre, conoissance, doivent s'écrire sans g, ou en changeant le g en n : connoistre. connoissance, mais non cognoistre, cognoissance. - En hébreu on ne redouble pas la consonne; on supplée à ce redoublement en la marquant du daghès fort : sans l'emploi du daghès. nous avons des exemples analogues d'un même effet produit par la voyelle simple dans diverses phrases où un mot terminé par n est suivi d'un autre mot commencant par une voyelle. Ainsi, il s'en est allé, il m'en a parlé, se prononcent comme il s'en n'est allé, on m'en n'a parlé: en cela, il ne faut pas imiter le peuple de Paris qui prononce il se nest allé, on me na parlė.

Lettre P. — La prononciation de cette lettre, forte dans toutes les langues, est adoucie autant que possible en français; elle finit très-peu de mots, comme les interjections hip, qui marque l'élan d'un sauteur, et hop qui sert à appeler, comme encore hanap, vieux mot qui signifiait coupe, cap, coup et beaucoup, sep.

Lettre Q. — Cette lettre, qui ne se place qu'au commencement des syllabes, excepté dans coq [et dans cinq], est toujours suivie d'un u qui ne se prononce point; elle a le son du kappa grec; ainsi quand, quant, que, qui, se prononce kand, kant, ke, ki. — Le c dont on l'a fait quelquefois précéder est donc inutile: avecques, picquer, doivent s'écrire aveques, piquer. — Nombre de mots terminés par c prennent qu dans la dérivation, comme rebequer, claquer, fantastique, greque, de rebec, clac, fantastic, grec. Quelques-uns cependant de ces noms en c forment leurs dérivés en ch, comme duché, sachet, rocher, dejucher, acrocher, de duc, sac, roc, desjuc, croc.

Lettre R. - Cette lettre, soit au commencement, soit à la

fin des syllabes, conserve toujours sa prononciation naturelle; elle a un son très-ferme, et malgré la douceur du français, quand elle est redoublée, elle doit se prononcer plus rudement encore, comme dans barre, beurre, courre, erre, etc. Il faut éviter à la fois de prononcer r redoublé comme r simple, et aussi de prononcer r simple comme rr double, comme on le fait dans le Maine, dans le Poitou et en Lorraine, où l'on dit fairre pour faire et voirre pour voire (vraiment). — Les Parisiens, et bien plus encore les habitants d'Auxerre et ceux de Vezelay, patrie de l'auteur, changent souvent s en r et r en s, disant courin, Masie, pese, mese, Théodose, pour cousin, Marie, pere, mere, Theodore.

Lettre S. — Cette consonne conserve toujours, au commencement des mots, le son qui lui est propre: sage, semer; mais si, dans le corps des mots, elle est placée après une voyelle, et commence la syllabe suivante et précède une autre voyelle, alors elle se prononce comme le zain hébreu ou le zeta (zed) français: ainsi cause, desir, oser, se prononcent cauze, dezir, ozer. — Elle a le même son lorsque, placée à la fin d'un mot, elle est suivie d'un autre mot commençant par une voyelle; ainsi les ames, les usages, se prononcent lez ames, lez usages. — Si on la redouble, la première ne se prononce pas et la seconde prend le son ferme qui lui est naturel: aussi, baisser; il en est de même après toute consonne: ainsi, transi. Aussi est-ce à tort que quelques-uns écrivent et prononcent prinse, entreprinse, poinson, pour prise, entreprise, poison.

Lettre T. — Soit seule, soit suivie de r, qui est presque la seule consonne qui la suive, cette lettre conserve toujours le son qui lui est propre, son très-différent du d avec lequel les Allemands la confondent souvent. Elle ne finit jamais les syllabes dans le corps des mots, à moins qu'elle ne soit redoublée, et alors la seconde seule se prononce. — Dans les mots français dérivés de mots latins en tio comme interrogation, affection, elle se prononce comme c doux: interrocion, affeccion: à moins qu'elle ne soit précédée de s, auquel cas elle reprend sa prononciation particulière: combustion.

Cette lettre a le singulier privilége de se prononcer quelquefois, par raison d'euphonie, sans être écrite; ainsi parle-il se prononce en introduisant un t, tout en conservant l'e féminin, parlet-il; de même ira-il, parlera-il, va-il se prononcent irat-il, parlerat-il, vat-il, que quelques modernes écrivent même ainsi: toutefois on ne peut écrire aimet-il; pour vat, mmat, etc., on écrivait autrefois ces formes avec un t qui disparut plus tard, et c'est ce que prouve le dialecte bourguignon qui écrit encore (1584) et prononce je va, tu vas, il vat, etc.; j'aima, tu aimas, il aimat, etc.; je parlera, tu parleras, il parlerat.

Lettre X. — Cette lettre, qui fait violence à la douceur de la langue française où elle s'est introduite par force avec quelques mots étrangers, se prononce comme deux cc, dans la première syllabe de Xerxès, et comme un c dans la seconde, comme si l'on écrivait Xercès. A la fin des mots, il se prononce comme s: noix, paix, et dans les numéraux six, dix et leurs dérivés sixiesme, dixiesme. La raison en est que x a souvent été employé pour s à la fin de certains vocables après les diphthongues eu, au; on était ainsi amené à distinguer ceux, lieux, mieux, de cens, liens, miens, que l'écriture cursive des Français, confondant net u ne permettait pas de distinguer (1). Par suite, l'usage s'est introduit d'écrire chevaux, maux, pour empêcher qu'on ne lût chevans, mans, etc.

De la lettre Y nommée à tort I grec. — Pourquoi nomme-t-on i grec le caractère y qui n'a jamais existé en grec? C'est que nos ancêtres ayant à écrire deux ii, lorsque les diphthongues ai ou oi étaient suivies d'une syllabe commençant par un i, les marquaient par ij: ainsi plaije, loijal, roijal, n'étaient autre chose que plai-ie, loi-ial, roi-ial; cette fausse écriture faussa la prononciation : si bien que les uns prononcèrent, en supprimant un i, loi-al, moi-en, plai-e; les autres, comme les Orléanais, supprimant le premier i, prononcent. par j consonne: a-je, jo-je, jo-jeux, lo-jal. Ces prononciations sont très-vicieuses, et l'on doit dire, en conservant les deux diphthongues ou la diphthongue et la triphthongue: plai-ie, ai-ie, pai-ier, pai-iement, joi-ie, joi-ieux, moi-ien, loi-ial, monnoi-ieur. C'est ainsi que nos ancêtres prononçaient ai-moi-ie, 1re pers. du sing. de l'imparf. indic., et ai-me-roi-ie. 4re pers. du sing. de l'imparf. optatif: aussi Marot, psaume 23. a-t-il fait trissyllabes les mots vien-droi-ie, crain-droi-ie. Main-

<sup>(1)</sup> Cf. ci-desous, Pelletier, p. 174.

tenant (1584) l'usage a prévalu de supprimer la dernière diphthongue ie, et de dire aimoi, aimeroi, viendroi, craindroi; quelquefois niême on ajoute s, marque de la 2º pers. du singulier: aimois, aimerois, etc. D'où Marot a pu dire:

# O noble Roy François. Pardonne-moi, car ailleurs je pensois.

Suivant la même analogie et le même système, nos ancêtres ont ensuite écrit par un simple e féminin les troisièmes personnes plurielles des mêmes temps, ainsi : aimoi-ent, aimeroi-ent. Cette prononciation se corrompit de deux manières. Ouelques-uns effacant i prononcent aimoent, aimeroent, par e fermé, comme les Poitevins prononcent les troisièmes personnes plurielles aiment, disent, comme les participes présents aimant, disant. D'autres, comme en Guienne et en Gascogne, suppriment l'e, et prononcent ai-moint, ai-meroint, donnant aux finales le même son que dans foin, besoin. Mais maintenant les Français qui parlent bien, tout en conservant l'ancienne orthographe, prononcent les troisièmes personnes plurielles aimoient, aimeroient, comme le singulier aimoit, aimeroit, avec une simple différence non de son, mais d'accent, comme s'il y avait aimôit, aimerôit.—L'auteur propose, non de changer le caractère, mais le marguer de deux points, (v), qui, en montrant qu'il n'a rien de commun avec le grec, rappelleraient que, par son origine, il est un double i, -ij, qui ne doit s'écrire qu'après les diphthongues ai, oi, s'il est suivi de quelque autre diphthongue ou triphthongue.

Lettre Z. — Cette lettre s'est introduite avec quelques mots étrangers, zéphire, zacinthe; l'usage l'a placée ensuite dans le mot unze (onze) pour empêcher qu'on ne prononçat unsse, si l'on avait mis s, qui a le son ferme après une consonne; puis, sans avoir le même motif, l'usage l'a placé, par analogie, dans les mots douze, treze, quatorze, quinze, seze, et enfin dans ozeille. - L'auteur approuve ceux qui terminent par z après l'e fermé les secondes personnes plurielles des verbes: vous aimez, aimerez, pour les distinguer du pluriel des substantifs.

### DES DIPHTHONGUES.

L'auteur, avant de parler des diphthongues, constate entre elles quelques différences. Dans les unes, on n'entend ni l'une ni l'autre voyelle, mais un son neutre qui tient de toutes les deux; dans les autres les deux voyelles sont entendues, mais ne forment qu'une seule syllabe. Il y a en français neuf diphthongues: ai, au, ao, ei, eu, oi, ou, ie, ui.

Diphthongue AI. — La diphthongue ai s'est prononcée d'abord chez nous comme nous prononcons hai hai (aie. ale), et comme on le prononce encore en Picardie dans aimer, en une syllabe, mais avec une diérèse. Maintenant (1584) ai a un son moyen entre a et i, très-voisin de l'e ouvert : ainsi dans parfaite et prophete les pénultièmes syllabes ont absolument le même son: maistre et mettre ne diffèrent que par la quantité. — Quelquefois la diérèse se produit : ainsi l'on dit hair (1) dissyllabe et haïsse, haïssois, trissyllabes, bien que le thème du verbe hai, hais, hait, soit monosyllabique et transmette à haine sa prononciation. — Il faut noter encore que le peuple de Paris commet souvent la faute de prononcer fesant le participe faisant, transformant un spondée -- en iambe "-. — Enfin quelquefois la diphthongue ai prend le son de ei. Ainsi bain, gain, plain (planus) se prononcent bein, guein, plein; mais elle reprend sa prononciation dans les dérivés plaine, baigner: ce dernier se prononce généralement bagner; de même on dit mieux aujourd'hui (1584) gagner que gaigner, forme restée en Picardie. De même quarir et guarison ont remplacé quairir, quairison que l'auteur préfère.

Diphthongues Au et Ao. — La diphthongue au ne diffère pas sensiblement de la voyelle o : ainsi aux (ALLIA), paux (FALI), voux (VALLES), ne semblent pas avoir un autre son que les, as. vos. propos. — Les Normands la prononcent en faisant

<sup>(</sup>i) L'auteur marque le second mot du tréma; le premier et le troisième n'ont que l'i simple. Il n'en faut tirer aucune conséquence, d'abord parce que le texte est très-souvent fautif, ensuite parce que, dans le cours de l'ouvrage, on voit assez souvent i employé pour i, probablement au gré de l'imprimeur qui avait ce caractère et le plaçait au hasard.

entendre distinctement a, o: disant a-o-tant pour autant: peut-être est-ce la vraie et ancienne prononciation comme la vraie orthographe de cette diphthongue : orthographe conservée dans paon, faon qui se prononcent pan, fan; prononciation conservée ainsi que l'orthographe dans faonner. -Autrefois en France on écrivait et prononçait paour, qui est devenu pour; dans paoure, paoureté, l'o paraît avoir été introduit pour empêcher de prononcer, par la diphthongue au, pou-re, pou-reté. Mais on pouvait éviter ce danger soit en adoptant un signe particulier pour v consonne (poure, poureté), soit en employant la diphthongue au, comme on a fait depuis (pauvre, pauvreté). — Il faut observer ici que si au est suivi d'une voyelle, il ne peut y avoir diphthongue : u devient consonne: avare, avanture. - La diphthongue au remplace souvent al des primitifs latins : ainsi aultre de ALTER, etc.; de même on forme en au le pluriel des noms en al, comme mal, maux, etc. - Au futur de l'indicatif et à l'imparfait du conjonctif du verbe avoir, le v consonne est devenu voyelle, et l'on dit au-rai, au-ras, etc., au lieu de a-vrai, a-vras, etc. — De là est venu ensuite l'usage de prononcer arai, aras, etc., en supprimant u.

Diphthongne EI. — Cette diphthongue ne se trouve guère prononcée que devant n, et elle a un son voisin de i simple: gueine (gaine), plein: de ce dernier mot les Picards forment féminin pleine, mais ailleurs on écrit et on prononce plene. — L'usage a fait aussi qu'on écrive par ei nombre de mots dérivés de vocables latins qui n'avaient que l'i simple: sein de sincs, veincre de vincere, peindre de pingere, etc. — Dans quelques mots ei subit une diérèse: ainsi obéir a trois syllabes, et réitérer quatre. — Enfin devant le double ll on écrit souvent ei; mais l'i n'a aucun son, et l'e prend le son ouvert: treille, veille, etc.

Diphthongue EU. — Dans cette diphthongue on n'entend ni l'e, ni l'u, mais un son qui tient de l'un et de l'autre: beuf, neuf, peu (PAUCUM), seur (SOROR), veu (VOTUM), et un grand nombre d'autres que les Picards prononcent souvent u simple, disant Diu, ju, pour Dieu, jeu. Les Français imitent quelquefois les Picards, en ce qu'ils prononcent par u simple les mots seur (SECURUS) et ses dérivés seureté, asseurer, asseurance; meur (MATURUS), meureté, et en général tous les noms

en eure long dérivés des verbes, comme blesseure, casseure, navreure (vulneratio), rompeure (ruptura), etc.; il en est de même dans les participes passés passifs, masculins ou féminins, terminés en eu, eue, comme beu, beue, deu, deue, leu, leue, etc.; c'est à tort qu'à Chartres et à Orléans on prononce, avec une diérèse, eū, et, d'autre part, qu'on fait rimer heur et dur, engraveure et figure, heure et nature, faute qu'on retrouve en Guyenne. — Comme nous l'avons dit pour au, si eu est suivi d'une voyelle, u voyelle se change en v consonne: severilé, recevrai.

Diphthongue ai. — Cette diphthongue fait entendre à la fois, mais rapidement, le son de l'o et de l'i, quand elle est suivie de n, comme loui, besoin, tesmoin, mots que quelquesuns terminent, à tort, par un g. — Non suivie de n, la diphthongue oi prend une prononciation voisine de celle de la triphthongue oai ou de la diphthongue ai ou e ouvert; il a le son oai dans loi, moi, foi qu'on trouve souvent écrit, à tort, avec un y: quelques-uns, supprimant le son o, prononcent seulement ai: ainsi les Normands écrivent et prononcent fai, pour foi, et le peuple parisien dit parlet, allet, venet pour parloit, alloit, venoit; les imitateurs de l'italien prononcent de même Anglès, Francès, Ecossès pour Anglois, François, Ecossois. — Une faute très-grande des Parisiens c'est de prononcer voirre (ou verre), foirre (palea), trois, comme vearre, foarre, trogs et même tras.

Diphthongue ou. — Cette diphthongue a un son propre qui tient de l'a et de l'u. Il faut se garder de prononcer comme à Lyon ou pour a (comme naus pour nos), et comme dans le Dauphiné et la Savoie o pour au : tels cap pour coup, oi pour oui, etc.

Diphthongue B.—Les deux voyelles de cette diphthongue sont toujours prononcées avec leur son propre, excepté quand elle est suivie de n, auquel cas ien se prononce comme iin: ainsi pour bien, chien, dites biin, chiin; toutefois si n est suivi de e, comme chiene, miene, la diphthongue reprend sa prononciation ordinaire.—Cette diphthongue subit la diérèse dans les infinitifs en ier, comme fier, nier, et les adjectifs en ieux dérivés soit des verbes, comme envieux de envier, soit de primitifs latins en osus, comme curieux.

Diphthongue vi. - La diphthongue ui fait entendre le son

de ses deux voyelles: buis, huistre, ruis vieux mot, d'où ruisseau. — Elle ne commence aucun mot français, et il faut bien la distinguer de la syllabe vi qui paraît dans vivre, vin, victoire, envie, etc., et qui ont le v consonne.

### DES FAUSSES DIPHTHONGUES ea, eo.

Il ne faut pas compter comme diphthongues les lettres ea, eo, qui viennent après le g, comme dans mangea, flageolet. La lettre e qui précède a et o a pour effet d'adoucir le son du g et de lui donner le son du j consonne: manja, flajolet.

### DES TRIPHTHONGUES FRANÇAISES.

Les Français ont des triphthongues, soit vraies et légitimes, comme eau, ieu, les autres fausses et bâtardes, comme iei, ueu, oui; les autres superflues, même vicieuses, par suite du changement de prononciation, et qui devraient être supprimée, comme oeu, oei, uei (1).

Triphthongue BAU. — Cette triphthongue fait entendre à la fois l'e muet et la diphthongue au : ainsi ruisseau, veau, et l'adjectif masculin beau qui devient bel devant une voyelle : un bel accord, — d'où le féminin belle. — Il faut éviter la faute grossière des Parisiens liau pour l'eau, etc.

Triphthongue IEU. — Dans la prononciation de ieu on entend à la fois l'i et la diphthongue eu, comme cieux, Dieu, ieux du vieux mot ieul (œil) encore usité à Paris (1584).

iei. — On écrit vieille par iei, et dans ce mot l'i qui précède ll sert seulement à avertir qu'il faut mouiller ll : autrement on prononcerait vieille comme viele, instrument de musique.

ueu.— Ces trois voyelles ne sauraient former une triphthongue, puisque le premier u n'a d'autre effet que de donner au c et au g, seules lettres qui précèdent ueu, le son dur.

oui. — Quand ces trois lettres sont placées devant ll, l'i sert seulement à prévenir le lecteur qu'il faut mouiller ll;

<sup>(1)</sup> Le texte, au lieu de ces dernières triphthongues oeu, oei, nei, répète iei, ueu, oui : la suite du texte justific notre correction.

partout ailleurs oui forment deux syllabes, et ne sont pas,

par conséquent, une triphthongue.

oeu. — Cette triphthongue n'est d'aucun usage, car partout où se trouve oeu l'on prononce eu, comme boeuf, oeuvre. La présence de l'o s'explique toutefois par l'étymologie latine, bœuf venant de mos, œuvre de orus, et elle sert à faire comprendre la présence de o dans les dérivés bouvier, ouvrier. — Dans d'autres mots comme coeuvre, de couvrir, coeuvre de courir et enfin cœur, l'o sert seulement à donner au c le son dur.

œi. — Ces trois lettres ne paraissent que dans le mot œil. L'auteur suppose qu'on a d'abord écrit oel, puis oeul, et que l'o servait à rappeler l'étymologie latine oculus. On supprima ensuite u par ignorance, et, par ignorance aussi, on introduisit la voyelle i, à cause du dérivé oeillade, où l'i annonçait le son mouillé de ll. Quoi qu'il en soit, on prononce, par la

diphthongue eu très-pure, eul.

uei. — Ces trois voyelles ne sont réunies que devant ll double pour indiquer le son mouillé; ue qui restent ne se prononce pas u-e mais comme la diphthongue eu : ainsi fueille, vueille se prononcent veuille, feuille. Pourquoi n'écrit-on pas ainsi? parce que nos anciens, n'ayant pas de caractère particulier pour distinguer u voyelle et u consonne, craignaient, en écrivant feuille, veuille, qu'on ne prononçat fe-ville, ve-ville; toutefois cette raison est-elle bien bonne, puisque nous écrivons mouille, grenouille sans craindre qu'on prononce mo ville. greno-ville. — L'auteur avoue ensuite ne pas comprendre pourquoi on écrit dueuil, vueil (volonté) où l'on n'entend que la diphthongue eu, deul, veul qui se change en ou dans les dérivés douloir, vouloir comme on fait douloureux de douleur, etc. — On écrit de même orqueil, qui se prononce orgueul; l'u sert à donner au g le son dur; mais l'i est inutile; il ne paraît qu'à cause du dérivé orqueilleux, où toutefois il ne se prononce pas et ne sert qu'à annoncer le son mouillé de !!.

# DES LETTRES DORMANTES (1).

Nous avons en français et en hébreu des lettres dormantes,

<sup>(1)</sup> Nons nommons lettres dormantes les lettres qui ne se prononcent

qui ont cessé de se prononcer et que l'on conserve, soit pour établir une différence entre les mots comme fust (ESSET) et fut (FUIT), soit pour marquer l'étymologie, comme petit, où le t final montre que le féminin doit être petite et non petie. Mais cette raison, bonne quelquefois, ne l'est pas toujours, et notre orthographe est surchargée d'un grand nombre de lettres qu'il serait bon de supprimer.

#### DES VOYELLES DORMANTES.

De l'a. — Si l'a est redoublé, et il ne l'est que dans trèspeu de mots, comme baailler, aage, il ne se prononce pas et rend seulement longue la syllabe où il se trouve. — On fait entendre les deux aa dans les mots hébreux Isaac, Baal, etc. — Joint à o, comme dans saoul, qui se prononce sou, l'a ne se fait nullement sentir; — joint à in dans la même syllabe, il n'a aucun son : vain et vin se prononcent de même.

De l'r.—L'e n'a aucun son dans la diphthongue ei devant n; ainsi plein se prononce plin; au feminin, cependant, dites pleine; — l'e est inutile dans les mots sein, veincre où l'étymologie sinus, vincerre montre qu'il devrait être supprimé; — devant a, o, après le g et le c, il ne sert qu'à donner à ces consonnes un son adouci : gagea, commenceons; — l'e est inutile encore dans le mot heureux qui se prononce hureux, bien qu'il soit dérivé de heur, où s'entend la diphthongue eu, — et dans tous les participes passifs comme sceu, receu, veu, qu'il faut prononcer su, ressu, vu, et non par la diphthongue eu comme on fait en Normandie, à Orléans et à Chartres.

De l'1. — L'i n'a aucun son devant le double ll après a, comme caille; après e, comme oreille; après eu, comme feuille (et non fueille, comme écrit le vulgaire); après ou, comme mouiller. Mais il s'entend devant ll quand il finit la syllabe précédente, comme fille, bille, chenille.

De l'o.—L'o ne sonne pas dans la diphthongue ao, comme paon, faon. Le français n'aime pas le choc de l'o et de l'a, même hors des diphthongues, et séparés par n; ainsi on a

pas et que l'on nommait en latin litteræ quiescentes. — Il ne saurait donc y avoir de confusion entre les lettres qui ne se prononcent pas et les consonnes désignées par les grammairiens sous le nom de muettes.

dit se prononce on na dit, excepté en Berry où l'on prononce o na dit. Quand un mot finit par a, si le mot suivant commence par o, on interpose dans la prononciation un t qui ne s'écrit pas, si l'on n'aime mieux un l, ainsi dira-on, ira-on se prononcent dirat-on, irat-on ou dira-lon, ira-lon.—L'o ne se prononce pas dans oeu, comme oeuvre, boeuf, etc.

De l'v. — L'u après le g et le c n'a d'autre effet que de maintenir à ces consonnes leur son ferme devant e, i, comme langue, languir, cueur, cueillir. — Il n'a aucun son après q, comme quand. — Dans certains temps du verbe avoir, le v est d'abord devenu voyelle, pour former la diphthongue Au au lieu de av; l'u s'est ensuite supprimé: ainsi l'on prononce j'arai, tu aras, etc., pour j'aurai, qui a remplacé j'avrai, tu avras.

#### DES CONSONNES DORMANTES.

Deux règles générales. — I. Toute consonne se prononce au commencement d'une syllabe, excepté g devant n mouillé et s dans un grand nombre de mots.

II. Toutes les fois qu'une consonne est redoublée, la première ne se prononce pas, excepté cc, mm, nn, rr où s'entendent les deux lettres l'une à la fin de la première syllabe, l'autre au commencement de la syllabe suivante.—Ainsi ll se prouonce ou comme l simple: femelle, belle, ou avec le son mouillé; ss se prononce également comme s simple, mais avec le son ferme.

Cette règle doit s'observer surtout dans les adjectifs pluriels où la prononciation de la lettre finale du singulier rendrait le langage trop dur : ainsi sont cs dans secs de sec, fs dans griefs de grief; ls dans tels de tel; ps dans seps de sep; ts dans petits de petit; la première de ces consonnes ne se prononce pas du tout, ou n'a qu'un son à peine sensible.

B. — La consonne b ne termine aucun mot français [excepté plomb]; dans le corps des mots, elle ne finit de syllabes qu'autant qu'elle est suivie, 1° d'un s: absent, obsèques, et alors elle se prononce; 2° de sc, comme obscur, et alors elle ne se prononce point, et l'on dit oscur; 3° de st, comme obstiné, où elle ne se prononce pas, et abstenir, où elle se prononce aussi peu que possible; 4° de j consonne, comme

object, et alors on l'entend; 5. du digamma (1), comme obvier, où elle n'a aucun son : d'où ce jeu de mots latins français onnia malo vie ou on i a mal obvié. — Enfin soubs et dessoubs se prononcent sous, dessous.

C.—Le c ne se prononce pas: 1° avant le q, et on pourrait l'effacer des mots ácquérir, acquitter, malgré l'étymologie; 2° avant le t à la fin des mots, comme object, faict. Toutefois dans le corps des mots on prononce nettement le c et le t, comme acte, action, actif, détracteur. Exceptez traicter et dietion, où c n'a aucun son. Il se prononce toujours à la fin des mots comme broc, froc, sec, suc.

D. — Le d ne se prononce pas à la fin du mot pied, excepté en Picardie, où on prononce piet, comme s'il y avait un t: d'où piéton. — Cette consonne ne se prononce pas devant j; comme adjuger, adjurer, adjourner, adjouster; ni devant m, comme admonester; exceptez admirer; ni devant v consonne, comme adviser, advis. — A la fin des mots, par quelque consonne que commence le mot suivant, elle ne se prononce pas; ainsi pour quand bon temps viendra, quand cela se fera, etc., dites quan bon temps, quan cela, quan faudra.

F. — Cette consonne a le son du φ grec. Elle est remplacée par le digamma éolique ou v consonne dans les féminins comme breve de bref, vive de vif, etc.—Quelques-uns écrivent brefve, grefve, conservant ici f pour empêcher qu'on ne lise, par u voyelle breue, greue. Ce danger serait écarté si l'on réservait pour le digamma éolique ce vieux caractère français v.

G.—Le g n'a aucun son devant n soit mouillé comme dans gagner, soit ferme comme dans signe, signer, regne, regner, qui se prononcent sine, siner, rene, rener. C'est à tort que les ignorants écrivent le g à la fin des mots ung, tesmoing, soing, besoing sous prétexte qu'il se trouve dans les dérivés tesmoigner, soigner, besoigner; dans ces derniers mots le g indique simplement le son mouillé de n.— Quant à cognoistre, cognoissance, l'étymologie même n'y justifie pas le g; mais on l'écrit et on le tait avec raison dans hareng, d'où harengere, harengerie.

H. — Cette lettre est un signe d'aspiration qui tantôt se

<sup>(1)</sup> C'est v et non f que Théodore de Bèse nomme ainsi.

prononce, tantôt ne se prononce pas; les exemples abondent de part et d'autre. — H n'a aucun son, placé entre c et r, comme christ, chrestien, sepulchre, ni dans Jehan ou Johan.

L. — Cette consonne se tait placée entre la diphthongue eu et la lettre x, comme mieulx, ceulx, ou la lettre t comme peult; de même entre la diphthongue au et la consonne t, comme aultre: dans ces mots elle sert seulement à empêcher qu'on ne prenne u pour n. — On ne la prononce pas non plus dans le mot sould (sou) qui, chez les Picards, se prononce comme s'il était écrit sout; dans saoul que nous prononçons sou, l disparaît également et ne s'écrit qu'à cause du dérivé saoule; on dit fou, cou pour fol, col. A la fin des mots, quelle que soit la consonne qui commence le mot suivant, l garde toujours le son qui lui est propre.

M. — Cette consonne se prononce toujours.

- N. Cette consonne ne se prononce pas dans les troisièmes personnes plurielles des verbes terminés par ent, comme aiment, aimeroient, etc.
- P. Le p ne se prononce pas dans temps, compte, sept, loup et loups; mais il s'entend à la fin des mots coup, sep au singulier; quant au pluriel coups, seps, prononcez cous, ses. On le l'écrit plus (1584) dans ensepvelir, où il empêchait qu'on ne prît ev pour eu, ni dans escripre.
  - Q. R. Ces deux consonnes se prononcent toujours.
- S. A la fin des mots, quelle que soit la consonne qui commence le mot suivant, s ne se prononce point : les bons, les cas, les dames, etc. — Dans le corps des mots, elle ne se joint jamais à d, f, g, l, r, v; mais elle peut s'allier avec les autres consonnes, sc, sm, sd, sp, sg, st, tantôt en se prononcant, tantôt sans se prononcer : l'auteur donne quelques exemples. — Dans sc, s ne se prononce pas : escu, scavoir, et quelques-uns même ne l'écrivent point. — Dans sm, sn, on ne prononce pas s, et cette lettre semble avoir pour fonction de rendre la syllabe longue, ce qui est un abus, car les lettres n'ont pas été inventées pour marquer la quantité : blasme, caresme, chesne, Rosne. — Dans sp, tantôt il se prononce. esperer, esprit, et surtout s'il commence le mot : specialement, spirituel; tantôt il ne se prononce pas : espee, esperon, respondre. — Dans sq. on le prononce, comme dans jusques. morisque, à moins qu'il ne soit précédé d'un e : comme eves-

que. — Dans st, s'il est précédé de a, il ne se prononce pas : gaster, rasteau, bastir (d'où le mot provençal bastide, avec s dur); ni s'il est précédé de ai, comme dans faistre, maistre; ni enfin s'il est précédé de e, comme estre, beste, teste. Exceptez geste, peste, reste, moleste; s'il est précédé de i, il se prononce : mistere, histoire. — Dans ils, suivi soit d'une voyelle, soit d'une consonne, s ne se prononce jamais; ainsi pour ils ont droit, ils disent, prononcez il ont droit, i disent. Dans le mot giste et dans toutes les secondes personnes du pluriel du prétérit parfait simple en istes, on ne le prononce jamais. — Dans st précédé de o et de ou, on ne prononce pas s : oster, couster; exceptez poste, poster, ostade (sorte de tissu); si u précède, on prononce s : juste, justice, rustre, vieux mot qui désigne l'homme prompt à se ruer, téméraire.

T. — A la fin d'un mot, t suivi d'un autre mot commencant par une consonne ne se prononce jamais; suivi d'une voyelle, il se prononce toujours, en unissant les deux mots comme s'ils ne faisaient qu'un; ils sont à moi se prononce i son ta moi. — Dans et, le t ne se prononce en aucun cas.

### DES ACCENTS DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Les Français ne marquent aucun accent, et quelques savants prétendent que la langue française n'a pas d'accents; c'est une erreur grossière, et il suffit de consulter l'oreille pour la détruire.

Il y a, dans la langue française, deux temps: temps long et temps bref, et trois accents: accent aigu, accent grave et accent circonflexe; — il faut remarquer que tout temps long a l'accent aigu, et réciproquement que tout accent aigu porte sur un temps long; au contraire, les syllabes brèves sont

graves.

Rien ne saurait être plus choquant pour l'oreille que d'entendre prononcer des longues brèves, ou des brèves longues; comme, par exemple, quand les Tourangeaux et les Poitevins disent mestresse "" pour maistresse "", ou messe " pour messe "; en Savoie on dit de même feste " pour faicte ", propheste "" pour prophete ""; misericorde "" pour misericorde "". Certaines syllabes, brèves au singulier, de-

viennent longues au pluriel, et c'est le propre de l'accent circonslexe de marquer cet allongement qui distingue souvent certains mots entre eux, comme fit, fist, fut, et fust, etc.

Toutes syllabes qui ne sont marquées ni de l'accent aigu ni de l'accent circonflexe sont considérées comme graves; nous avons, du reste, fort peu de syllabes longues en français, et cette disette de syllabes longues rend impossible le succès d'une tentative qu'on a faite de composer des vers mesurés, comme les Grecs et les Latins.

Voici quelques règles fondées sur l'usage :

- I. Beaucoup de mots français sont entièrement composés de brèves, comme misericorde; il n'en est aucun formé seulement de syllabes longues, parce que l'accent les modifie suivant la place où il est. Ainsi, dans entendement, les deux premières syllabes sont longues; mais c'est la seconde, c'est-à-dire l'antépenultième du mot, qui reçoit le ton et la quantité. Si l'on joint à ce mot une enclitique, entendement bon, la dernière syllabe ment sera seule marquée de l'accent aigu; ainsi dans entendre, formé de trois longues, la pénultième seule reçoit l'accent aigu et paraît seule longue.
- II. Toute syllabe terminée par m ou n non redoublée et suivie d'une autre consonne est longue; ainsi endormir est un dactyle -v; bonté, un spondée -, etc. Il en est de même si les syllabes n'appartiennent pas au même mot; ainsi bon païs est un dactyle. Si m est redoublé ou n, comme dans somme, bonne, alors les deux syllabes sont brèves. Exceptez ennemi où la première est longue.
- III. Tous les mots terminés par e féminin ont la pénultième longue; fondue "-", mue, lie, moue, -"; et, terminés par e masculin, la pénultième brève: muer, fier "-.
- IV. La diphthongue au est toujours longue, soit qu'elle se trouve être la pénultième syllabe d'un mot comme dans aultre, l'antépénultième comme dans haultaine v, haultement v; ou la dernière suivie d'autres syllabes : hault et droict v v.
- V. Entre deux voyelles et si elle a le son de z, la consonne s rend longue la voyelle qui précède, à moins que la pénultième ne soit déjà longue pour une autre raison, comme par

exemple si la dernière était un e muet. Ainsi prise - est un trochée, et prisee - un amphibraque.

V bis. A suivi de ill est long si le mot finit par e féminin:

aille -, paille -, etc.

VI. Les formes verbales terminés en asse, isse sont longues :

passe, puisse.

VII. Lorsque s suivi d'une consonne ne se prononce pas, la voyelle qui précède cet s est longue : hasle -, alesne --, etc. — Dans les pronoms nostre, vostre la quantité de la première syllabe est douteuse : elle est brève si nostre, vostre sont suivis d'un mot qu'ils déterminent : nostre maison --; elle est longue si nostre, vostre sont employés seuls : je suis vostre : --.

VIII. Toute voyelle placée devant deux rr est longue : catairre "-", catairreux "-"; pourrir -"; enterrer "-".

## DES ENCLITIQUES.

On appelle enclitiques des mots qui dépendent, quant à l'accent, des mots précédents. Voici la règle.

Toute diction monosyllabique longue, ou polysyllabique terminée par une longue, prend l'accent aigu, et subordonne à son accent le mot bref, monosyllabe ou dissyllabe, qui suit : ce qu'on devrait bien marquer, en faveur des étrangers, par un accent aigu, comme les Grecs. — Exemples de monosyllabes : c'est moi, c'est bién dict, on s'én va. — Exemples de dissyllabes : une chose bién dicte, un bán país, on s'én ira.

#### DE L'ACCENT D'INTERROGATION.

Toute syllabe qui finit une phrase interrogative est marquée de l'accent aigu : que dites-vous? La prononciation normande place cet accent aigu à la fin de toutes les phrases, soit négatives, soit affirmatives, ce qui est très-choquant.

#### DU TRAIT D'UNION.

Les typographes les plus soigneux réunissent par un petit trait les mots qui sont unis, comme dis-je, dit-il, diras-tu.

#### DE L'APOSTROPHE.

Nos typographes emploient l'apostrophe: 1° pour marquer la suppression de l'e féminin devant une autre voyelle ou h muette, comme l'avaricieux, l'ingrat, l'homme; c'est une grande faute de ne pas faire ces élisions, que l'on observe toujours dans les vers; 2° pour marquer l'élision de l'a devant une autre voyelle, comme l'avarice, l'espèce; nos ancêtres l'observaient avec les pronoms possessifs, disant m'espee, s'espee, pour ma, sa espee, et l'on dit encore (1584) m'amie, s'ancie, m'amour. Mais l'usage s'est établi de dire mon espée, mon, ton hostesse, son ignorance. - L'i n'est jamais élidé, excepté avant le pronom il, comme s'il vient pour si il vient; les Lyonnais prononcent donc mal lorsqu'ils disent : ce qu'est pour ce qui est, et s'on a pour si on a: l'auteur se reproche d'avoir fait cette élision par licence poétique dans sa traduction des psaumes: Marot a dit de même s'ainsi pour si ainsi. L'o et l'u ne s'élident jamais. - L'adjectif grand perd ordinairement, même devant une consonne, l'e qui termine son féminin, grande; ainsi on dit: une grand' besongne, une grand' chose, une grand' femme, une grand' meschanceté.

# DE L'APHÉRÈSE, DE LA SYNCOPE ET DE L'APOCOPE.

Les Français ne font pas d'aphérèse : aussi la prononciation des Provençaux qui disent *Dieu nous pelle* pour *Dieu nous* appelle, est extrêmement vicieuse.

La syncope est quelquesois employée; ainsi on a dit donra, amerra, empire, ovent pour donnera, amenera, entreprise, ostevent (auvent); les Parisiens disent aussi baurra pour baillera. — Des suturs de certains verbes perdent e; ainsi l'on dit envoirai, essuirai, loûrai, pour envoijerai (1), essuijerai, louerai, formes régulières des infinitifs, envoier, essuier, louer. —

<sup>(1)</sup> Bèze emploie ij pour deux ii, afin d'éviter l'y, dont il a condamné l'emploi.

Sans doute aussi recevrai, apercevrai, aurai, des infinitifs recevoir, apercevoir, avoir, sont des formes syncopées pour receverai, aperceverai, averai.

On use de l'apocope dans quelques locutions comme a'vous pour avez-vous, sa'vous pour savez-vous. Quant à aga pour regarde, agardez pour regardez, il faut les laisser au peuple de Paris.

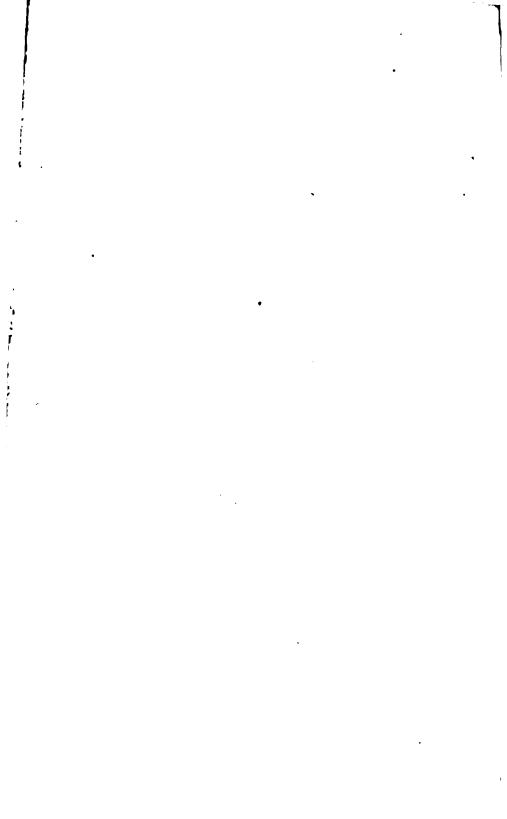

